

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



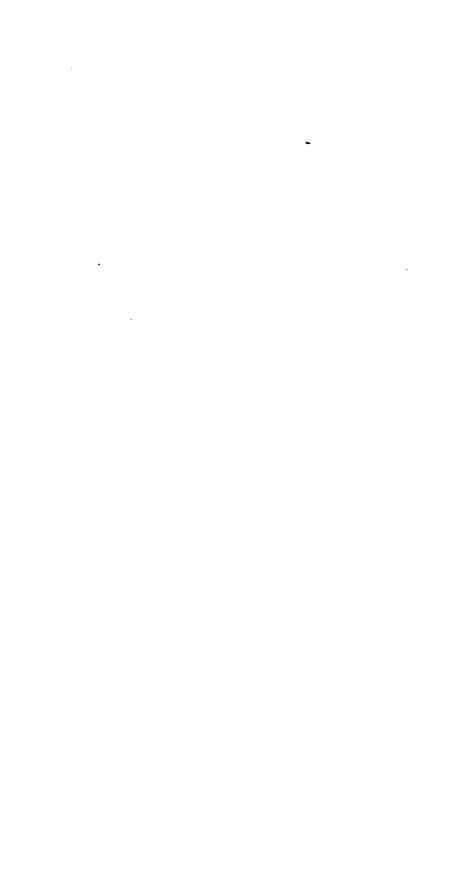





# voyages, Relations et mémoires

ORIGINAUX

POUR SERVIR & L'HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE

# DE L'AMÉRIQUE.

Vol 1x.

RUE RACIRE, 4, PLACE DE L'ODEON.

# VOYAGES,

# RELATIONS ET MÉMOIRES

ORIGINAUX

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE

# DE L'AMÉRIQUE,

PUBLIÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANÇAIS,

PAR H. TERNAUX-COMPANS.



RELATION

DU VOYAGE DE CIBOLA,

ENTREPRIS EN 15/0.

IRÉDIT.



# Paris

ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR, LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS, RUE HAUTEFEUILLE, R° 23.

M. DCCC XXXVIII.

203. e. 114.



•

.

# **PRÉFACE**

## DE L'ÉDITEUR FRANÇAIS.

Je n'ai trouvé nulle part des renseignements sur Pedrode Castañeda de Nagera. On voit seulement par sa relation, qu'il fit partie de l'expédition qu'il raconte, et qu'il s'établit à son retour dans la ville de Culiacan, où il rédigea cet ouvrage. Son nom ne se trouve cité dans aucun des écrivains qui ont parlé du voyage de Cibola; et, comme l'auteur ne se nomme pas dans la liste des officiers qu'il donne chap. V de la première partie, tout fait supposer qu'il n'était que simple soldat.

Cette relation bien supérieure à la plupart de celles qui ont été composées à la même époque, prouve que Castañeda avait reçu de l'éducation et n'était pas tout à fait étranger à l'art d'écrire. On y trouve de l'ordre, de la méthode, et surtout une grande naïveté, sans verbiage ni exagération. Elle n'a jamais été imprimée. Je l'ai traduite sur un manuscrit in-4° de cent cinquante-sept feuillets en papier et caractère du temps, provenant de la collection d'Uguina; la couverture en parchemin est garnie des deux petits fermoirs en ficelle, qui se retouvent assez souvent dans les livres du xvi siècle.

L'expédition de Francisco Vasquez de Coronado n'était connue jusqu'à présent que par de courtes relations publiées par Ramusio, que j'ai données dans l'appendice, et par ce qu'en ont dit en passant Herrera (Hist. gl. de las Indias, decada VI, lib. VII, cap. VII y sig. et decada VI, lib. IX, cap. XI y sig.), Venegas (Noticia de California, Madrid 1757, 3 vol. in-4°, t. I, p. 2, § III), Gomara, lib. VI, cap. \$7, 18, 19, et quelques autres historiens, qui, sans entrer dans les mêmes détails que Castañeda, sont cependant d'accord avec lui sur les faits principaux.

Cette relation est d'autant plus importante, que depuis quelques années le gouvernement des États-Unis s'occupe de faire explorer l'intérieur du pays; et ce ne sera pas sans intérêt qu'on la comparera avec celles des voyageurs modernes.

Francisco Vasquez de Coronado, tombé entièrement en discrédit après son retour, mourut dans l'obscurité. Je ne crois pas qu'aucune expédition espagnole ait jamais remonté aussi haut vers le nordest. Presque toutes celles qui eurent lieu par la suite furent dirigées vers le nord-ouest. Il est étonnant combien peu l'on profita des indications données par Vasquez. Je n'en citerai qu'un seul exemple. Alarcon découvrit en 1539 que la Californie était une presqu'île; et en 1732, c'est-à-dire deux cents ans après, ce point était encore considéré comme incertain.

Quelques faits rapportés par Castañeda, et qui pourraient paraître douteux, sont confirmés par le témoignage de plusieurs écrivains espagnols ou étrangers. Venegas donne la description et la figure d'un animal qu'il nomme tuye, et qui a en effet beaucoup de ressemblance avec le mouton. Drake (the World oncompassed, London, 1679, in-4° p. 79 et suiv.) parle comme lui des Indiens de la côte, et dit positivement qu'ils portaient des fardeaux que deux ou trois matelots anglais n'auraient pu soulever.

Le père Marcos de Niza, dont on trouve la relation dans l'appendice de ce volume, a écrit sur le Pérou quelques ouvrages restés manuscrits, et qui sont probablement perdus aujourd'hui. Voici la liste qu'en donne le père Velasco dans son histoire inédite du royaume de Quito, t. I, p. 307.

Ritos y ceremonias de los Indios (rites et cérémonies des Indiens).

Las dos lineas de los Incas y de los Scyris en las provincias del Perú y de Quito (les deux dynasties des Incas et des Scyris dans les provinces du Pérou et de Quito).

Cartas informativas de lo obrado en las provincias del Perú y de Quito (lettres sur les résultats obtenus dans les provinces du Pérou et de Quito).

Velasco ajoute que le second traité de Las Casas

### PRÉFACE DE L'ÉDITEUR FRANÇAIS.

lo que se sigue es un pedaço de una carta, etc. (Voyez Bibliothèque américaine n° 58) n'est autre chose qu'un extrait de ce dernier ouvrage.

Velasco traite Niza d'historien exact et fidèle, à qui on ne peut reprocher qu'un peu trop de partialité en faveur des Indiens. Montesinos au contraire, dans ses antiquités du Pérou (inédites), liv. I, ch. VII, dit que Niza ne passa que trois ou quatre mois au Pérou, et que ses ouvrages sont remplis d'erreur; j'avoue que la conduite qu'il tint plus tard au Mexique ne me fait pas supposer qu'un homme aussi vain et aussi léger ait jamais pu se montrer bon historien.

## ÉPITRE DÉDICATOIRE

AU TRÈS-MAGNIFIQUE SEIGNEUR \*\*\*.

TRES-MAGNIFIQUE seigneur, le désir d'acquérir la connaissance véritable des choses et des événements arrivés dans les pays lointains et peu connus, et d'en conserver le souvenir me semble être certainement peu commun et digne des hommes éclairés. J'en ai la certitude par plusieurs personnes studieuses qui, émues d'un bon zèle, m'ont souvent

accablé de leurs importunités, en me priant d'éclaireir quelques doutes qui s'étaient élevés dans leur esprit sur des faits particuliers du voyage de Cibola ou de Terre-Neuve, dont le bruit s'était répandu dans le monde; et de leur raconter les événements qui s'étaient passés dans cette expédition, ordonnée par le brave vice-roi don Antonio de Mendoza (dont Dieu veuille avoir l'âme), et confiée au capitaine général Francisco Vasquez de Coronado. Véritablement ces personnes ont raison de chercher à connaître la vérité, car très-souvent le vulgaire, lorsque des faits sont arrivés, s'il n'en a qu'une faible connaissance, les rend ou plus ou moins importants qu'ils ne sont : s'ils sont graves, il les réduit à rien, et s'ils sont sans conséquence ils deviennent bientôt des événements sérieux, et si surprenants, qu'on a peine à les croire. Cela pourrait bien arriver à l'égard de ce

pays où il n'est résidé personne qui pût employer son temps à en décrire les particularités, afin que l'on ne perde pas la connaissance d'une contrée dont Dien n'a pas voulu que nous jouissions par une raison qui est connue à lui seul. En vérité, quiconque voudrait s'appliquer à écrire ce qui est arrivé pendant ce voyage, et à raçonter les faits qu'il a observés dans ces contrées, les mœurs, et les habitudes des naturels, ne manquerait pas de matière qui lui fournirait une occasion de montrer son talent, et je crois qu'en rapportant la vérité pure et simple, il pourrait rédiger une relation si étonnante, qu'elle parût incroyable.

Comme il y a plus de vingt ans que cette expédition s'est faite, un grand nombre de contes se sont accrédités: en effet, plusieurs personnes disent que le pays est inhabitable, d'autres qu'il touche à la Floride, d'autres

enfin, aux Grandes-Indes, ce qui n'est pas une petite différence, sans qu'ils aient aucune raison pour établir une opinion bien fondée. Quelques-uns ont donné des récits sur des animaux extraordinaires que des gens qui ont fait partie de cette expédition prétendent ne pas avoir vus, ou bien ils varient sur la situation des provinces, sur les traits, les habillements des naturels; et ce qui est particulier à une peuplade, ils l'attribuent à une autre. Toutes ces raisons, très-magnifique seigneur, ont été fort puissantes pour m'engager, quoique tard, à donner une courte notice générale pour complaire à ceux qui se piquent d'un esprit de recherche, et en même temps pour épargner le temps que me font perdre les demandes importunes.

On trouvera certainement dans mon récit des choses bien difficiles à croire; je les ai vues pour la plupart de mes propres yeux: d'autres sont le résultat de relations véridiques que j'ai obtenues des naturels. Je suis persuadé néanmoins que cette œuvre de peu d'importance, n'aurait aucune autorité et ne serait pas goûtée si elle n'était protégée par une personne dont l'autorité serait capable de s'opposer à la hardiesse de ceux qui, sans respect, laisseraient toute liberté à leurs mauvaises langues. Persuadé des obligations dont j'ai toujours été redevable à votre seigneurie, je la prie de prendre mon livre sous sa protection, comme le travail d'un dévoué serviteur.

J'ai divisé ce petit ouvrage en trois parties afin qu'il fût plus facile à comprendre: dans la première, je raconte le voyage de découverte, je parle de l'armée qui fit cette expédition et des oficiers qui la commandaient; dans la seconde, je traite des villages et des provinces que l'on découvrit; j'en indique la

situation, je décris les mœurs et les coutumes des habitants, les animaux, les fruits, les végétaux et les différentes parties de la contrée où on les trouve. Dans la troisième partie je raconte le retour de l'armée, et je dis quelles ont été les raisons pour abandonner la colonisation de ce pays; raisons bien peu justes, car c'est le meilleur de la terre pour faire des découvertes vers le couchant, ainsi qu'on le verra expliqué plus loin. Dans la dernière partie je traite de quelques événements surprenants qui se sont passés dans l'expédition, et j'indique par où, avec plus de facilité, l'on pourrait recommencer les découvertes, et trouver un pays que nous n'avons pas vu, et qui est meilleur, ce qui serait d'une très-grande importance pour pénétrer par terre dans la contrée que le marquis del Valle (1) cherchait vers le couchant : ex-

<sup>(1)</sup> Fernand Cortès

pédition dans laquelle il perdit tant de monde et de navires.

Dieu veuille m'accorder la grâce de faire que mes faibles talents, en traitant un sujet vrai, puissent rendre agréable ce petit ouvrage au lecteur sage et judicieux, et que votre seigneurie veuille bien l'accepter. Mon intention n'est pas d'acquérir la réputation d'un écrivain ou d'un rhéteur; je ne veux que donner une relation véridique, et offrir à votre seigneurie ce faible témoignage de dévouement. Je la prie de le recevoir comme venant d'un véritable serviteur et d'un soldat témoin des faits qu'il rapporte : quoique son style ne soit pas châtié, il dit tout ce qu'il a entendu dire, et qu'il l'a vu.

J'ai toujours observé que la plupart du temps lorsque nous tenons entre nos mains quelque chose de précieux, nous n'en faisons aucun couverte, s'amusaient à raisonner sur la direction qu'il y aurait à suivre pour pénétrer plus avant, et pour tâcher de regagner ce que l'on avait perdu. J'en ai vu d'autres prendre plaisir à s'informer pourquoi l'on avait fait le voyage de découverte, c'est aussi ce qui m'a engagé à raconter cette expédition, depuis son commencement ainsi que je vais le faire.

## PREMIÈRE PARTIE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Comment pour la première fois l'on eut connaissance des sept villes. — Nuño de Guzman prépare une expédition pour en faire la découverte.

En l'an 1530, Nuño de Guzman, qui était président de la Nouvelle-Espagne, possédait un Indien, natif de la Vallée ou des Vallées d'Oxitipar, que les Espagnols nomment Tejos. Cet Indien lui dit qu'il était fils d'un marchand mort depuis longtemps, que pen-

9.

dant son ensance son père parcourait l'intéricur du pavs pour y vendre les belles plumes d'oiseau qui servent à faire des panaches, et qu'il rapportait en échange une grande quantité d'or et d'argent, métaux suivant lui trèscommuns dans ce pays. Il ajouta qu'il avait accompagné son père une ou deux fois, et qu'il avait vu des villes si grandes qu'on pouvait les comparer à Mexico avec ses faubourgs. Ces villes étaient au nombre de sept; il y avait des rues entières habitées par des orfevres. Il ajoutait que pour y arriver il fallait marcher pendant quarante jours à travers un pays désert, où il n'y avait qu'une espèce d'herbe courte, de cinq pouces environ, et qu'on devait s'enfoncer dans l'intérieur en se dirigeant vers le nord entre les deux mers.

Nuño de Guzman, plein de confiance dans ces renseignements, réunit une armée de quatre cents Espagnols et de vingt mille Indiens alliés, de la Nouvelle-Espagne; partit de Mexico et traversa la province de Tarasca, qui depend du Mechoacan. Selon le rapport de l'Indien, il devait, en se dirigeant vers la mer du Nord, trouver le pays qu'il cherchait, et auquel il avait déjà donné le nom de pays des sept villes. Nuño de Guzman le croyait éloigné d'environ deux cents lieues, car l'Indien lui avait dit qu'il y avait quarante jours de marche.

Je ne parlerai pas de tous les événements de ce voyage. Quand Nuño de Guzman fut arrivé dans la province de Culiacan, où finissait son gouvernement, et que l'on appelle actuellement le nouveau royaume de Galice, il rencontra de grandes difficultés. Les montagnes qu'il faut traverser sont si sauvages, que malgré tous ses efforts il lui fut impossible de trouver un chemin.

Ce manque de route obligea l'armée de s'arrêter longtemps dans la province de Culiacan. Nuño de Guzman avait avec lui beaucoup de gens riches qui possédaient au Mexique un grand nombre d'Indiens; ils se découragérent, et ne pensèrent plus qu'à retourner d'où ils venaient, à l'exception toutefois de leur chef. Celui-ci avait appris que don Fernand Cortes venait d'arriver d'Espagne avec le nouveau titre de marquis del Valle, d'autres grandes faveurs et des pouvoirs. Comme pendant tout le temps que Guzman avait été président il s'était montré l'ennemi de Cortès, et avait dévasté ses propriétés et celles de ses partisans, il craignit que ce dernier ne cherchat à lui rendre la pareille ou peut-être même à faire pis. Il se détermina done à coloniser la province de Culiacan. Il y retourna avec les autres gentilshommes, sans penser à continuer son expédition; s'établit à Xalisco, aujourd'hui Campostelle et à Tonala, qui a pris le nom de Guadalaxara: ces deux provinces forment maintenant le nouveau royaume de Galice. L'indien Tejo, qui lui servait de guide, mourut sur ces entresaites, et depuis cette époque les sept villes n'ont été connues que de nom, car on ne les a pas encore découvertes.

### CHAPITRE II.

Francisco Vasquez Coronado est nommé gouverneur. — Second rapport fourni par Cabeça de Vaca.

Huir ans après cette expédition, Nuño de Guzman sut jeté en prison par un juge de résidence, nommé le licencié de la Torre, envoyé d'Espagne avec les pouvoirs nécessaires, et qui se mit à la tête du gouvernement de la province. Après la mort du licencié de la Torre, le brave don Antonio de Mendoça, vice-roi de la Nouvelle-Espagne, nomma, pour lui succéder, Francisco Vazquez Coronado, gentilhomme de Salamanque, qui était établi à Mexico. Il y avait épousé une fille du trésorier Alonso d'Estrada, ancien gouverneur de Mexico, qui passait en public pour un fils naturel de Ferdinand le Catholique, et beaucoup de personnes le croyaient fermement. Francisco Vasquez, lorsqu'il reçut sa nomination, parcourait la Nouvelle Espagne en qualité de visiteur, ce qui lui fournit l'occasion de faire la connaissance de beaucoup de gentilshommes, qui dans la suite l'accompagnèrent dans son expédition.

A cette époque, trois Espagnols, accompagnés d'un nègre, arrivèrent à Mexico. Ils se nommaient Cabeça de Vaca, Dorantes et Castillo Maldonado. Ils avaient fait naufrage avec la flotte que Pamphile de Narvaez avait conduite à la Floride, et ils étaient arrivés par la province de Culiacan, après avoir traversé

le pays d'une mer à l'autre, comme on peut s'en assurer, en lisant une relation que ledit Cabeça de Vaca a dédiée à l'infant D. Philippe, aujourd'hui roi d'Espagne et mon maître (1).

Ils racontèrent à don Antonio de Mendoça qu'ils avaient pris des informations dans les pays qu'ils avaient traversés, et qu'on leur avait parlé de grandes et puissantes villes où il y avait des maisons de quatre ou cinq étages, et d'autres choses bien différentes de celles que l'on trouva en réalité. Le vice-roi communiqua ces renseignements au nouveau gouverneur, qui se hâta tellement de se rendre dans cette province, qu'il abandonna la visite qu'il avait commencée. Il emmena avec lui le nègre qui était venu avec trois religieux franciscains. Le premier se nommait frère Marcos de Niça, théologien et prêtre, le second Daniel, frère lai, et le troisième frère Antonio de Santa-Ma-

<sup>(1)</sup> La relation de Cabeça de Vaca a été publiée précédemment dans cette collection.

ria. Des que le gouverneur fut arrivé à la province de Culiacan, il envoya à la découverte les trois religieux et le nègre, qu'on appelait Estevan. Frère Marcos de Nica fut préféré, parce qu'il avait déjà fait partie de l'expédition que D. Pédro d'Alvarado avait conduite par terre au Pérou. Il paraît que les religieux ne furent pas contents du nègre; il emmenait les femmes qu'on lui donnait, et ne pensait qu'à s'enrichir. Mais comme il savait bien se faire entendre des naturels de cette contrée qu'il avait déjà parcourue, et que ces Indiens le connaissaient, les religieux se décidèrent à l'envoyer en avant, pour qu'à leur arrivée ils pussent traverser le pays pacifié, et qu'ils n'eussent plus qu'à recueillir les renseignements qu'ils désiraient (1).

<sup>(1)</sup> Voyez à l'appendice, n. I, les instructions qui furent données à Fr. M. de Niça et n. II, la relation qu'il envoya au vice-roi.

### CHAPITRE III.

Les habitants de Cibola tuent le nègre.—Frère Marcos revient en fugitif.

Aussirôr que le nègre eut quitté les religieux, il crut se procurer le plus grand honneur en allant seul à la découverte de villes aussi célèbres; il prit donc quelques Indiens avec lui, et résolut de traverser le désert qui sépare Cibola du pays habité où il était. Il ria. Des que le gouverneur fut arrivé à vince de Culiacan, il envova à la décou trois religieux et le nègre, qu'on app van. Frère Marcos de Nica fut pré qu'il avait déjà fait partie de l'ext D. Pédro d'Alvarado avait condi au Pérou. Il paraît que les r rent pas contents du nègre: femmes qu'on lui donnait, s'enrichir. Mais comme il s entendre des naturels de avait déjà parcourue, connaissaient, les reli l'envoyer en avant, p us avoir pussent traverser idiens de Cin'eussent plus qu' ne ceux qu'Estements qu'ils dési

(1) Voyez à l'app. données à Fr. M. d vice-roi.

cenfermèrent dans village; et là il fut inards et les caciques sur . ...duit dans leur pays. Après .... pendant trois jours, ils se

pou-

'cider de son sort. Indiens qu'il préoyés par un les choses , ces gens ou l'espion es subjuguer. sable qu'il fût du , lui qui était noir. mandé leurs richesses il leur semblait dur d'y décidèrent donc à le tuer, sans faire le moindre mal à ompagnaient. Ils prirent seuleques jeunes garçons, et renvoyèis les autres, qui étaient au nomenviron soixante. Ceux-ci regagnèrent ir pays en fugitifs, et rencontrèrent les trois moines dans le désert, à soixante lieues de Cibola. En apprenant la nouvelle de la mort d'Estevan, ces religieux furent si esfrayés, que, ne se fiant pas même aux Indiens

qui avaient accompagné le nègre, ils ouvrirent leurs coffres et leur partagèrent tout ce qu'ils avaient, à l'exception des ornements qui servent à célébrer la messe; puis ils s'en retournèrent en doublant leurs journées de route, sans avoir appris autre chose du pays que ce que les Indiens leur avaient raconté.

### CHAPITRE IV.

Don Antonio de Mendoça prépare une expédition pour aller à la découverte de Cibola.

Quand Francisco Vasquez Coronado eut envoyé frère Marcos de Niça et ses compagnons à la découverte dont nous venons de parler, il continua à s'occuper des affaires de son gouvernement de Culiacan. Quelque temps après il entendit parler d'une province, nommee

Topiza, située au nord de la sienne. Il partit aussitôt pour en faire la découverte avec quelques conquérants et des alliés. Cette expédition n'eut que de saibles résultats; il leur sallut traverser les montagnes, ce qui est très-difficile et très-pénible, et une fois arrivés dans cette province, ils ne la trouvèrent pas telle qu'on la leur avait décrite. Coronado se décida donc à revenir sur ses pas. A son retour à Culiacan, il y trouva les religieux qui venaient d'arriver. Ils lui firent une description si pompeuse de tout ce que le nègre avait découvert, de ce que les Indiens leur avaient conté, et des îles remplies de richesses qui, leur avait-on assuré, existaient dans la mer du Sud; que Vasquez Coronado se décida à partir sur-lechamp pour Mexico, en emmenant avec lui frère Marcos, pour qu'il pût rendre compte au vice-roi de tout ce qu'il avait vu. Il augmenta encore l'importance de la découverte en ne la communiquant qu'à ses plus chers amis, et en leur saisant promettre le secret.

٠,

Arrivé à Mexico, il eut une entrevue avec le vice - roi, commenca à publier partout qu'il avait trouvé les sept villes que Nuño de Guzman avait cherchées, et s'occupa à préparer une expédition et à réunir des troupes, pour en saire la conquête. L'influence du vice-roi détermina les franciscains à choisir frère Marcos pour leur provincial, et toutes les chaires de cet ordre retentirent bientôt de si grandes merveilles, qu'on rassembla en peu de jours trois cents Espagnols et huit cents Indiens de la Nouvelle-Espagne. Il y avait parmi les premiers tant de gentilshommes de bonne maison, que je doute que l'on ait jamais réuni dans les Indes une troupe aussi brillante, surtout pour le petit nombre de trois cents hommes. Francisco Vasquez Coronado, le gouverneur de la Nouvelle-Galice, sut proclamé capitaine général, attendu qu'il était l'auteur de la découverte. Le vice-roi don Antonio de Mendoça le protégeait beaucoup, il en avait fait son favori, et il le regardait comme un

homme sage, prudent et habile. Outre ces avantages, Vasquez Coronado était bon gentilhomme. S'il avait moins pensé à la fortune qu'il laissait à la Nouvelle-Espagne qu'à la responsabilité qui pesait sur lui, et à l'honneur qu'il avait de conduire tant de gentilshommes sous sa bannière, l'expédition aurait autrement tourné qu'on ne le verra par la suite, Ce chef ne sut conserver ni son commandement ni son gouvernement.

### CHAPITRE V.

Ou l'on trouve les noms de ceux qui partirent en qualité de capitaines pour l'expédition de Cibola.

Le vice-roi don Antonio de Mendoca, voyant le grand nombre de gentilshommes réunis pour cette expédition, ainsi que le courage et la bonne volonté qui les animaient, aurait voulu pouvoir donner à chacun d'eux une armée à commander. Mais comme les

soldats étaient peu nombreux, il fallut bien se resoudre à faire un choix. Il voulut nommer lui-même les capitaines, parce qu'il était tellement aimé et respecté, qu'il savait bien que personne ne refuserait d'obeir à ceux qu'il aurait désignés. Après avoir fait reconnaître le général, il choisit pour porte-étendard de l'armée don Pèdre de Tobar, jeune cavalier, fils de don Fernand de Tobar, majordome, major de la feue reine Jeanne (1), notre souveraine légitime, dont Dieu veuille avoir l'àme. Il donna la charge de mestre de camp à Lope de Samaniego, gouverneur de l'arsenal de Mexico, et chevalier bien digue de cet emploi. Les capitaines furent don Tristan d'Arellano, don Pèdrede Quevara, filsde don Juan de Quevara, et neveu du comte d'Oñate, don Garci-Lopez de Cardenas, don Rodrigo Maldonado, beau-frère du duc de l'Infantado, Diégo Lopez, vingt-quatre (2) de Séville, et Diégo

<sup>(1)</sup> Jeanne la Folle, mère de Charles V.

<sup>(2)</sup> Membre du conseil de cette ville.

Gutierrez, capitaine de la cavalerie. Tous les autres gentilshommes furent placés directement sous les ordres du général, parce que c'étaient des gens de distinction, et plusieurs d'entre eux furent nommés par la suite capitaines, soit par le vice-roi, soit par Francisco Vasquez. Voici les noms de ceux que je me rappelle : Francisco de Barrio-Nuevo, un gentilhomme de Grenade, Juan de Saldibar, Francisco d'Obando, Juan Gallego et Melchior Diaz, qui avait été capitaine et alcalde mayor de Culiacan : bien qu'il ne fût pas gentilhomme, il méritait certainement l'emploi qui lui fut confié. Les autres chevaliers distingués furent don Alonso Manrrique de Lara, don Lope de Urrea, chevalier arragonais, Gomez Suarez de Sigueroa, Luis Ramirez de Vargas, Juan de Sotomayor, Francisco Gorbolan, le facteur Riberos, et d'autres personnes de haute naissance dont j'ai oublié les noms. Le commandant de l'infanterie fut Pablo de Melgosa de Burgos, et celui de l'artillerie Hernando d'Alvarado, gentilhomme montagnard. Il y a si longtemps de cela que je ne puis citer les noms de beaucoup d'autres jeunes gens de bonnes familles que je voudrais pouvoir me rappeler pour prouver ce que j'ai avancé, à savoir que cette expédition contenait plus de gens de qualité qu'aucune de celles que l'on ait faite dans les Indes pour entreprendre des découvertes; et qu'elle aurait tout autrement réussi si le général n'avait pas laissé derrière lui de grandes richesses et une femme jeune, noble et aimable, ce qui fut cause de la conduite qu'il tint plus tard.

#### CHAPITRE VI

Toutes les compagnies se réunissent à Campostelle et se met tent en marche.

Le vice-roi, Antonio de Mendoça, ayant nommé les capitaines et organisé les compagnies, ordonna au trésorier royal de compter des secours aux gens de guerre qui en avaient le plus grand besoin. Persuadé que si l'armée sortait en corps de Mexico, les Indiens alliés pourraient en souffrir, il désigna, comme point de réunion, la ville de Campostelle, capitale de la Nouvelle-Galice, à cent dix lieues de Mexico. De là l'armée devait partir en bon ordre pour l'expédition, il n'y a donc rien à raconter jusqu'à notre entrée dans cette ville, le jour du mardi-gras de 1541 (1).

Quand tous les soldats eurent quitté Mexico, le vice-roi ordonna à don Pédro d'Alarcon de partir de la Natividad, sur la côte de la mer du Sud, avec deux vaisseaux, et d'aller à Xalisco prendre tous les effets que les soldats ne pouvaient pas transporter. Il devait ensuite suivre la marche de l'armée le long de la côte; car on croyait, d'après les relations, qu'elle ne s'en éloignerait pas, et qu'elle serait toujours facilement en communication avec les vaisseaux par le moyen des rivières; mais les choses tournèrent autrement, comme on le verra plus loin, et les effets furent per-

<sup>(1)</sup> Il doit y avoir erreur. La lettre du vice-roi que nous donnons à l'appendice sous le n. Ill, est datée du 17 avril 1540.

dus, au moins pour ceux à qui ils appartenaient (1).

Quand toutes ces dispositions furent prises, le vice-roi partit pour Campostelle, avec une foule de gentilshommes. Il célébra le premier jour de la nouvelle année à Pascuaro, capitale de l'évêché de Mechoacan. Il traversa tout le territoire de la Nouvelle-Espagne jusqu'à Campostelle, dans la Nouvelle-Galice; ce qui fait, comme je l'ai dit, cent dix lieues. Partout on lui donna des fêtes, et on lui fit la plus belle réception. Il trouva tout son monde parfaitement logé et traité par Christoval d'Oñate, capitaine général de ce pays, qui était, à cette époque, chargé du gouvernement dont Francisco Vasquez Coronado était gouverneur. Le vice-roi fut reçu avec beaucoup de joie : il passa l'armée en revue et y trouva tous ceux que j'ai nommés plus haut; il fit reconnaître les officiers,

<sup>(1)</sup> Voyez à l'appendice, n. lV, la relation d'Alarcon.

et le lendemain, après la messe, il harangua les troupes. Il leur représenta leurs devoirs envers le général, ainsi que le résultat ayantageux que la conquête de ce pays aurait, non-seulement pour leur fortune, mais pour la conversion des nations qui l'habitaient et le service de sa majesté, qui de son côté leur promettait secours et faveurs. Il fit ensuite jurer tout le monde sur un missel contenant les Évangiles, de ne pas abandonner leur général, et de lui obéir en tout ce qu'il commanderait. On verra plus loin s'ils furent fidèles à leur serment.

Le lendemain l'armée se mit en marche, bannières déployées; le vice-roi l'accompagna pendant deux jours, et retourna ensuite avec ses amis à la Nouvelle-Espagne (1).

<sup>(1)</sup> Voyez à l'appendice, n. V, la lettre du vice-roi à l'empereur écrite à son retour.

# CHAPITRE VII.

Arrivée de l'armée à Chiametla. — Mort du mestre de camp-— De ce qui se passa jusqu'à l'arrivée à Culiacan.

Aussirôr que le vice-roi fut parti, l'armée commença à s'avancer par marches régulières. L'on éprouva d'abord beaucoup de peines et de difficultés; il fallait transporter les bagages à dos de cheval, et beaucoup de soldats ne savaient pas les charger. Ces animaux étaient

très-gras et peu accoutumés à la fatigue. Beaucoup de soldats abandonnèrent une grande partie de leur bagage ou le donnèrent à qui voulut le prendre, pour ne pas être obligés de le transporter. Enfin, la nécessité leur apprit à se tirer d'affaire; plus d'un gentilhomme fit le métier de muletier, et l'on ne regardait pas comme des gens de cœur ceux qui avaient l'air de considérer ce travail comme au-dessous d'eux.

Après beaucoup de peine et de fatigue l'armée arriva à Chiametla, où l'on fut obligé de s'arrêter pendant quelques jours, parce que les vivres commençaient à manquer. Le mestre de camp, étant parti avec quelques hommes, entra imprudemment dans un village d'Indiens, où il fut tué d'une flèche, qui lui traversa la tête et l'étendit sur la place: cinq ou six de ses compagnons furent blessés au même instant. Aussitôt qu'il fut mort, Diégo Lopez, vingt-quatre de Séville, rassembla la troupe, fit prévenir le général, et mit

une garde dans le village pour désendre les vivres qui s'y trouvaient. Cette perte remplit de douleur toute l'armée, qui assista tout entière aux funérailles. On envoya ensuite de différents côtés des détachements qui ramenèrent des vivres et des naturels du pays qu'on avait faits prisonniers. L'on pendit tous ceux qui semblaient être du pays où le mestre de camp avait été tué.

Il parait qu'en quittant Culiacan avec frère Marcos pour aller rendre compte de sa découverte au vice-roi de la Nouvelle-Espagne, Francisco Vasquez avait ordonné aux capitaines Melchior Diaz et Juan de Saldibar, de partir avec une douzaine d'hommes déterminés, et d'aller à la recherche des pays que frère Marcos avait visité. Ceux-ci s'avancèrent jusqu'à Chichilticale, qui est au commencement du désert et à deux cents lieues de Culiacan. N'ayant rien trouvé de remarquable, ils retournèrent sur leurs pas, et arrivèrent

à Chiametla au moment où l'armée allait en partir. Quoiqu'ils n'eussent parlé qu'en secret au géneral, les mauvaises nouvelles qu'ils apportaient se répandirent bientôt, et il y eut plusieurs personnes qui, toutes dorées qu'elles fussent, ne laissèrent pas de montrer ce qu'il y avait au fond. Frère Marcos de Nica, voyant que quelques-uns commençaient à perdre courage, tàcha de les ranimer en les assurant que tout le pays que ces deux capitaines avaient vu était bon, et qu'il conduirait l'armée dans une province d'oû ils ne reviendraient pas les mains vides. Ces promesses les tranquillisèrent un peu, ou du moins ils firent bonne contenance.

L'armée continua donc sa marche vers Culiacan, faisant de temps en temps des courses dans le pays des Indiens insoumis pour se procurer des vivres. On arriva la veille de Pàques à deux lieues de cette ville. Les habitants vinrent au-devant de leur gouverneur, et le prièrent de vouloir bien n'entrer dans la ville que le lendemain de la fête.

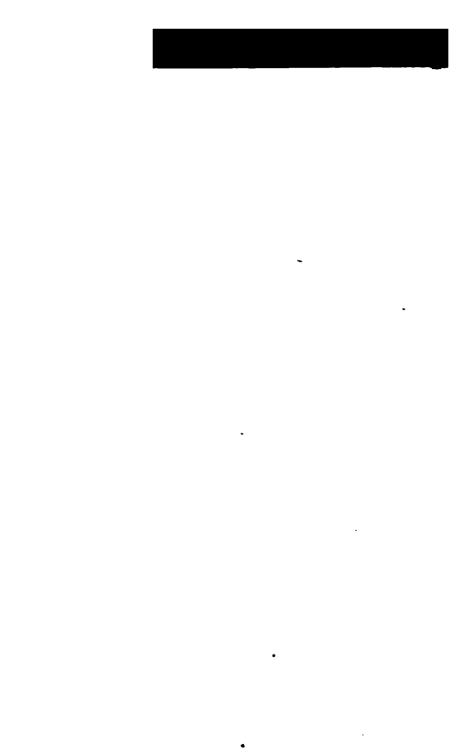

### CHAPITRE VIII.

Entrée de l'armée dans Culiacan. — Comment elle y fut reçue et ce qui se passa jusqu'au départ.

Le lendemain de Pàques l'armée se mit en marche pour Culiacan. Quand on en approcha, on rencontra dans un champ tous les habitants rangés en ordre de bataille, tant à pied qu'à cheval, simulant une défense de la ville. Ils avaient amené leur artillerie, qui se compoge.

sait de sept pièces de bronze. Quelques-uns de nos soldats se réunirent à eux; l'armée se rangea en bataille et l'on commença une petite guerre. L'artillerie tira des deux côtés, les habitants se replièrent ensuite sur la ville et y entrèrent; puis l'on représenta un assaut. Cette réception fut très-agréable et trèsamusante pour tout le monde, excepté cependant pour un artilleur, qui eut le poignet emporté par un canon auquel on mit le feu avant qu'il eût eu le temps de retirer son refouloir.

Quand nous fûmes entrés dans la ville, les habitants, qui sont tous des gens honorables, nous reçurent et nous traitèrent très-bien. Ils logèrent dans leurs propres maisons les officiers et les gentilshommes, quoiqu'on eût construit des habitations en dehors de la ville pour placer toute l'armée. Cette hospitalité ne leur fut pas désavantageuse, car la plupart des officiers étaient très-bien équipés; et comme ils ne pouvaient emporter tous leurs

effets sur des bêtes de somme, beaucoup aimèrent mieux les donner à leurs hôtes que de les exposer aux chances de la mer en les embarquant à bord des deux navires qui étaient venus pour les transporter le long de la côte, comme je l'ai déjà dit.

Aussitôt que l'armée fut entrée et qu'elle eut pris ses quartiers dans la ville, le gouverneur, d'après l'ordre du vice-roi, nomma pour son lieutenant et pour le remplacer, Hernandarias de Saavedra, oncle d'Hernandarias de Saavedra, comte del Castellar, ancien alguazil major de Séville.

L'armée se reposa quelque temps à Culiacan, parce que les habitants avaient fait cette année-là des récoltes très-abondantes qu'ils partagèrent avec nous de très-bonne grâce, surtout avec leurs hôtes, de sorte que l'on eut non-seulement des vivres en profusion pendant tout le temps que l'on y passa, mais encore de quoi en emporter plus de six cents charges. Au bout de quinze jours le général prit les devants avec cinquante cavaliers, quelques fantassins et ses meilleurs amis. Il laissa le reste de l'armée sous les ordres de don Tristan d'Arellano, avec ordre de partir quinze jours après et de suivre sa marche.

Quelque temps avant le départ du général il arriva un événement assez plaisant que je veux raconter ici: Un jeune soldat, nommé Truxillo, prétendit avoir eu une vision en se baignant dans la rivière. Il sut amené devant le général, seignant d'être très-esfrayé, et il raconta que le démon lui était apparu et lui avait dit : « Si tu veux tuer ton général, je te marierai avec dona Béatrix, sa femme, et je te donnerai de grands trésors. » Il ajouta une foule de contes, et frère Marcos fit là-dessus un beau sermon, prétendant que le démon, effrayé du fruit que devait produire l'expédition, faisait tous ses efforts pour l'empêcher. Non-seulement toute l'armée en fut persuadée, mais les religieux qui l'accompagnaient l'écrivirent à leurs couvents de Mexico, et pendant

longtemps on fit retentir toutes les chaires de cette aventure, en y ajoutant une foule de fables. Le général ordonna à Truxillo de quitter l'armée et de rester à Culiacan, c'était précisément pour cela qu'il avait inventé cette ruse, comme on l'a su plus tard. Le général partit et l'armée le suivit quelque temps après.

## CHAPITRE IX.

L'armée part de Culiacan. — Le général parvient à Cibola et l'armée à Sonora.

Le général partit donc à la légère de la vallée de Culiacan; il emmena avec lui tous les religieux, aucun d'eux n'ayant voulu rester avec l'armée. A trois journées de là, un prêtre régulier, nommé frère Antonio Victoria, se cassa la cuisse. On le renvoya

pour se faire traiter, et depuis il resta avec l'armée; ce qui ne fut pas une petite consolation pour tout le monde. Le général et ses compagnons traversèrent tranquillement le pays qu'ils trouvèrent entièrement pacifié; car tous les Indiens connaissaient frère Marcos, et quelques-uns d'entre eux avaient accompagné Melchior Diaz et Juan de Saldibar dans leur voyage de découverte.

Quand le général eut traversé tout le pays habité jusqu'à Chichilticale, où commence le désert, et qu'il eut vu qu'il n'y avait rien de bon, il ne put se défendre d'un sentiment de tristesse, quoiqu'on lui promît qu'il trouverait plus loin des merveilles. Personne ne les avait vues, excepté les Indiens, qui avaient accompagné le nègre, et déjà on les avait surpris plusieurs fois à mentir. Il fut surtout affligé de voir que ce Chichilticale, dont on avait tant parlé, se réduisait à une maison en ruine et sans toit; mais qui, cependant, paraissait avoir été fortifiée. On voyait bien

que cette maison, construite en terre rouge, était l'ouvrage des gens civilisés et venus de loin.

Ils partirent de cet endroit et entrèrent dans le désert. Au bout de quinze jours ils arrivèrent à huit lieues de Cibola, sur les bords d'une rivière qu'ils nommèrent Rio Vermejo, à cause de son eau trouble et rouge. On y pêche des mulets qui ressemblent à ceux d'Espagne. Ce fut là qu'on aperçut les premiers Indiens du pays; ils prirent la fuite en voyant les Espagnols, et allèrent donner l'alarme. Le lendemain, pendant la nuit, lorsqu'on n'était plus qu'à deux lieues du village, des Indiens, qui s'étaient placés dans un endroit sûr, jetèrent des cris si perçants que nos soldats en furent un peu effrayés, quoiqu'ils s'y attendissent; il y en eut même qui sellèrent leurs chevaux à l'envers, mais c'étaient des gens de nouvelle levée. Les plus aguerris montèrent à cheval et parcoururent la campagne. Les Indiens qui connaissaient le pays s'échappèrent facilement, et l'on n'en put prendre aucun. Le lendemain on entra en bon ordre dans le pays habité. Cibola fut le premier village que l'on découvrit: en le voyant l'armée s'emporta en malédictions contre frère Marcos. Dieu veuille qu'il n'en ressente rien!

Cibola est construit sur un rocher : ce village est si peu considérable, qu'il y a des sermes dans la Nouvelle-Espagne qui ont meilleure apparence. Il peut contenir deux cents. guerriers. Les maisons ont trois ou quatre étages; elles sont petites, peu spacieuses et n'ont pas de cour; une seule cour sert à tout un quartier. Les habitants de la province s'y étaient réunis. Elle est composée de sept villes; quelques - unes sont beaucoup plus. grandes et mieux fortifiées que Cibola. Ces Indiens nous attendaient donc en bon ordre à quelque distance du village. Loin d'accepter la paix, quand ils en furent requis par les interprètes, ils nous firent des gestes menacants. On les chargea au cri de Sant-Iago, et

on les mit promptement en fuite. Cependant il fallait s'emparer de Cibola, ce qui n'était pas chose facile, car le chemin qui y conduisait était étroit et tortueux. Le général fut renversé d'un coup de pierre en montant à l'assaut; et il aurait été tué sans Garci-Lopez de Cardenas et Hernando d'Alvarado, qui se jetèrent devant lui et reçurent les pierres qui lui étaient destinées et qui n'étaient pas en petit nombre; mais, comme il est impossible de résister à la première furie des Espagnols, en moins d'une heure le village fut enlevé. On le trouva rempli de vivres, dont on avait le plus grand besoin, et bientôt toute la province fut forcée d'accepter la paix.

L'armée, qui était restée sous les ordres de don Tristan d'Arellano, se mit en route pour rejoindre son général. Tout le monde marchait à pied la lance sur l'épaule et portant des vivres; tous les chevaux étaient chargés. Peu à peu et avec beaucoup de fatigues on arriva dans une province que Cabeça de

Vaca avait nommée Tierra de los Corazones (pays des cœurs), parce qu'à son passage on lui avait offert beaucoup de cœurs d'animaux. Don Tristan se décida à fonder et à coloniser une ville qu'il nomma S. Hieronimo de los Corazones; mais, voyant qu'elle ne pouvait prospérer dans cette vallée, il la transporta dans un endroit que les Espagnols nommèrent Señora (Sonora), et c'est encore ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui. Il descendit ensuite la rivière jusqu'à la mer, dans l'espérance d'y trouver un port et d'y rencontrer les deux vaisseaux, mais il ne les trouva pas. Don Rodrigo Maldonado, qui commandait l'expédition dirigée vers la mer, prit et amena un homme qui était si grand, que le plus haut de nos soldats ne lui arrivait qu'à la poitrine; l'on disait que sur cette côte il y avait des Indiens encore plus grands. L'armée traversa la rivière dans cet endroit et occupa la nouvelle ville de Sonora, parce qu'il y avait des vivres en abondance, et qu'on

Au milieu du mois d'octobre, les capitaines Melchior Diaz et Juan Gallego arrivèrent de Cibola; le second se rendait à la Nouvelle-Espagne; le premier devait rester à la nouvelle ville de los Corazones avec ceux qui la coloniseraient, et chercher à se mettre en communication avec les vaisseaux.

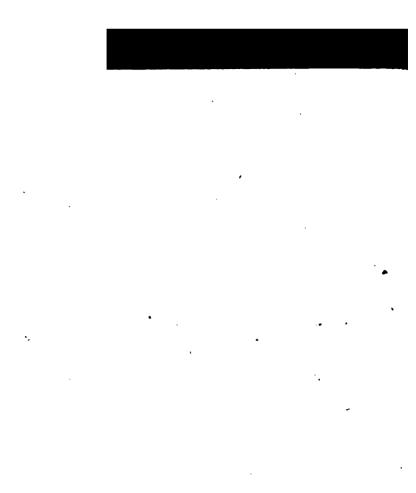

.

#### CHAPITRE X.

Comment l'armée quitte la ville de Sonora après l'avoir colonisée. — Elle parvient à Cibola. — Marche du capitaine Melchior Diaz à la recherche des vaisseaux. —Il découvre le Rio del Tizon.

Aussirôr que Melchior Diaz et Juan Gallego furent arrivés à la ville de Sonora, l'armée reçut l'ordre de se préparer à partir pour Cibola. On annonça que Melchior Diaz resterait en qualité de gouverneur de la nouvelle ville avec quatre-vingts hommes, et que Juan Gallego retournerait à la Nouvelle-Espagne pour rendre compte au vice-roi de la découverte, en emmenant avec lui frère Marcos, qui ne se croyait pas en sûreté à Cibola; car sa relation avait été trouvée fausse en tout point. On n'avait découvert ni les puissants royaumes ni les grandes villes qu'il avait promis : l'or, les pierreries et les riches étoffes dont on avait parlé dans tous les sermons, se réduisaient à rien.

L'on choisit ensuite les quatre-vingts personnes qui devaient rester, et vers la mi-septembre le reste de l'armée se mit en marche en bon ordre, et chargé de vivres, en se dirigeant vers Cibola pour rejoindre le général. Don Tristan d'Arellano resta dans la nouvelle ville avec les gens les moins hardis; et depuis cette époque il y eut constamment des désordres et des mutineries. A peine l'armée fut-elle partie que Melchior Diaz se mit en route à la tête de vingt-cinq hommes choisis, laissant à sa place, en qualité de lieutenant,

un nommé Diégo d'Alcarraz, homme peu fait pour commander. Conduit par des guides, il se dirigea vers le sud-ouest, dans l'espérance de découvrir les côtes. Après avoir fait environ cent cinquante lieues, il arriva dans une province dont les habitants, d'une taille prodigieuse, sont nus, et habitent de grandes cabanes de paille construites sous terre. On ne voyait que le toit de paille qui s'élevait au-dessus du sol : l'entrée était d'un côté et la sortie de l'autre. Plus de cent personnes, jeunes ou vieilles, couchaient dans chaque cabane. Ces Indiens peuvent porter sur leur tête trois ou quatre quintaux; un d'entre eux chargea ainsi une pièce de bois que six Espagnols n'avaient pu remuer, et il la porta très-facilement pour la mettre dans le seu. Ils mangent des pains de mais cuits sous la cendre, aussi gros que les gros pains de Castille. Quand ils voyagent pendant les grands froids, d'une main ils portent un tison qui leur sert pour ré-

chauffer l'autre et tout le corps; de temps en temps ils le changent de main. Cet usage fait donner le nom de Rio del Tison à une grande rivière qui arrose le pays. Elle a deux lieues de large à son embouchure, quoiqu'elle n'en ait guère qu'une demie dans cet endroit. Le capitaine apprit qu'on avait vu les vaisseaux à trois journées de là. du côté de la mer. Quand il sut arrivé à l'endroit qu'on lui avait indiqué, et qui était sur le bord du fleuve à plus de quinze lieues de son embouchure, il trouva un arbre sur lequel était écrit : Alarcon est venu jusqu'ici, il y a des lettres au pied de cet arbre. Ils creusèrent la terre et trouvèrent les lettres qui leur apprirent qu'Alarcon, après avoir attendu dans cet endroit pendant un certain temps, était retourné à la Nouvelle-Espagne, et qu'il n'avait pu aller plus avant, parce que cette mer était un golfe; qu'elle tournait autour de l'île du Marquis, qu'on avait appelée l'île de Californie; et que la Californie n'était pas une

ile, mais une pointe de terre qui formait ce golfe.

Le capitaine, voyant cela, se mit à suivre le bord de la rivière en remontant, dans l'espérance de trouver un gué qui lui permît de la traverser, et de continuer ainsi sa route le long de la côte. Après cinq ou six journées de marche, les Espagnols crurent qu'ils pourraient traverser sur des radeaux; ils appelèrent donc un grand nombre de naturels du pays. Ces Indiens avaient l'intention d'attaquer les Espagnols, et ne cherchaient qu'une occasion savorable. Voyant que les nôtres voulaient traverser, ils s'occupèrent avec toute l'ardeur possible à construire les radeaux, espérant les vaincre sur l'eau et les nover, ou du moins en avoir bon marché quand ils seraient séparés, et ne pourraient se secourir les uns les autres.

Pendant qu'on travaillait aux radeaux, un soldat, qui avait été se promener, aperçut une multitude de gens armés qui traversaient un bois, et qui avaient l'air d'attendre le passage des Espagnols. Il en donna avis, et l'on enferma secrétement un Indien pour en tirer la vérité. Cet homme, ayant été appliqué à la torture, découvrit que les naturels avaient résolu de profiter du moment où les Espagnols traverseraient la rivière pour les attaquer. Pendant qu'une partie serait sur l'eau et le reste partagé sur les deux rives, les Indiens des radeaux devaient noyer ceux qui seraient restés avec eux, tandis que les autres chargeraient les Espagnols sur les deux rives. Ce plan leur aurait certainement réussi s'ils avaient été aussi prudents et aussi adroits qu'ils étaient forts et robustes.

Dès que le général fut instruit du complot, il ordonna de noyer secrètement l'Indien qui avait conseillé cette trahison, en ayant soin d'attacher un poi is au cadavre, afin que les naturels ne se doutassent pas qu'ils étaient découverts. Cependant, le lendemain ils s'aperquent que les Espagnols se défiaient d'eux,

alors ils les attaquèrent en leur lançant une grêle de flèches; mais comme les chevaux les atteignaient facilement, que les lances leur faisaient de profondes blessures, et que nos arquebusiers tiraient juste, ils prirent bientôt la fuite, se réfugièrent dans les bois, et en peu d'instants on n'en vit plus un seul. L'on commença alors le passage avec toutes les précautions possibles. Des Indiens alliés manœuvraient les radeaux, et les Espagnols formaient l'arrière-garde. On eut soin de faire traverser les chevaux en même temps.

Je laisserai les Espagnols occupés au passage de cette rivière pour raconter ce qui arriva à l'armée qui marchait sur Cibola. Elle s'avançait en bon ordre, et comme le général avait laissé tous les pays en paix, les Indiens que l'on rencontrait étaient joyeux, obéissants et sans crainte. Dans une province, nommée Nacapan, on trouva une quantité de tunas ou figues d'Inde, dont les habitants font beaucoup de conserves. Ils en donnèrent en abon-

dance aux Espagnols, mais après que nos soldats en eurent mangé, ils furent saisis d'un si grand mal de tête et d'une fièvre si ardente, que si les Indiens avaient voulu ils auraient pu les massacrer facilement. Cette indisposition dura vingt-quatre heures.

L'armée arriva ensuite à Chichilticale. Près de là, les sentinelles espagnoles virent passer un troupeau de moutons, et moimème je les ai vus et suivis : ils étaient trèsgrands, avaient les cornes et le poil trèslongs. Lorsqu'ils veulent courir, ils penchent la tête en arrière, de sorte qu'ils ont les cornes couchées le long du dos. Ils courent si vite, que nous ne pûmes les atteindre, et nous fûmes obligés de les laisser aller.

Après avoir marché trois jours dans le désert, nous trouvâmes, sur le bord d'une rivière qui coule dans un profond ravin, une grande corne que le général avait vue, et qu'il avait laissée là pour que l'armée la vit aussi.

Elle avait une brasse et demie de long; la base était grosse comme la cuisse; elle ressemblait pour la forme à une corne de bouc; c'était une chose très-curieuse.

Arrivés à une journée environ du village de Cibola, nous fûmes saisis par un ouragan très-froid, suivi d'une forte neige, ce qui fit beaucoup souffrir les Indiens de charge. Heureusement l'on trouva quelques rochers, sous lesquels on parvint à se mettre à l'abri; mais la nuit était fort avancée. Les Indiens furent très-exposés dans cette occasion; la plupart étant des contrées chaudes souffrirent prodigieusement du froid. Le lendemain on eut toutes les peines du monde à les ranimer; il fallut les faire monter à cheval tandis que nos soldats marchaient à pied.

L'armée parvint ainsi à Cibola où le général qui l'attendait, avait fait préparer des quartiers. Toutes les troupes de l'expédition furent donc de nouveau réunies, à l'exception de quelques capitaines qu'on avait envoyés à la découverte avec un petit nombre de soldats.

### CHAPITRE XI.

Don Pédro de Tobar découvre Tusayan ou Tutaliaco. — Don Garci-Lopez de Cardenas visite la rivière del Tizon.

Pendant que tout ce que je viens de raconter se passait, le général Vasquez Coronado, qui avait pacifié Cibola, chercha à tirer des habitants des renseignements sur les provinces environnantes. Il leur ordonna de prévenir leurs voisins et leurs alliés que des chrétiens

étaient arrivés, qu'ils ne demandaient qu'à étre leurs alliés, et qu'on leur enseignat un bon pays pour s'établir. Il les chargea de les engager à venir les voir et à trafiquer avec eux. Les Indiens firent donc savoir cette nouvelle à toutes les peuplades avec lesquelles ils étaient en relation. Ils apprirent aux Espagnols, qu'il existait une province où il y avait sept villes pareilles à la leur. Mais ils ne s'accordèrent pas tous sur ce point, car ils n'avaient pas de rapport avec cette province. Elle se nomme Tusayan; elle est à vingt-cinq lieues de Cibola; les maisons ont plusieurs étages, et les habitants sont très-vaillants pour des Indiens.

Le général y envoya don Pédro de Tobar avec dix-sept cavaliers, trois ou quatre fantassins et frère Juan de Padilla, moine franciscain qui avait été soldat dans sa jeunesse. Ils entrèrent si secrètement dans cette province, que personne ne les aperçut, ce qui leur fut d'autant plus facile qu'il n'y avait

pas de maison d'une province à l'autre, et que les Indiens ne sortaient de leur village que pour aller à leurs champs, surtout à cette époque. Le bruit s'était répandu que Cibola avait été pris par une nation très-féroce, qui montait des animaux qui dévoraient les hommes; et, comme ils n'avaient aucune connaissance des chevaux, cette nouvelle leur causait le plus grand étonnement.

Les nôtres, étant arrivés à l'approche de la nuit, traversèrent des champs cultivés sans être aperçus, et s'approchèrent même si près du village, qu'ils purent entendre les Indiens parler dans leurs maisons; mais le lendemain matin ils furent découverts par les naturels, qui s'avancèrent contre eux en bon ordre, armés de flèches, de massues et de boucliers. Ils laissèrent les interprètes leur parler et leur faire les sommations ordinaires, car ce sont des gens très-sensés; mais ils tracèrent une raie sur le sol et ne voulurent pas permettre aux nôtres de la

passer et d'approcher de leur village. Cependant un Espagnol l'ayant franchie, un Indien en fut si irrité, qu'il frappa de sa massue le frein de son cheval.

Frère Juan, fatigué de voir que l'on perdait son temps avec eux, dit au capitaine: En vérité, je ne sais pas pourquoi nous sommes venus ici. Les Espagnols, l'ayant entendu, chargèrent les Indiens tellement à l'improviste, qu'ils en tuèrent un grand nombre. Le reste se débanda et prit la fuite vers le village; mais il y en eut beaucoup qui n'eurent pas le temps d'y arriver. Ils revinrent aussitôt en suppliants et chargés de cadeaux; alors le commandant rappela tout son monde, et défendit de leur saire aucun mal. Il chercha ensuite un endroit convenable près du village pour y établir son camp, et l'on mit pied à terre quand on vit arriver les Indiens qui venaient demander la paix. Ceuxci dirent au capitaine qu'ils venaient se soumettre au nom de toute la province, solliciter son alliance, et qu'ils le priaient d'accepter le présent qu'ils lui offraient. Ce présent consistait en quelques étoffes de coton, mais en petite quantité, car on n'en trouve pas dans le pays. Ils lui offrirent aussi des cuirs tannés, de la farine, des pommes de pin, du mais, des poules du pays, et quelques turquoises. Tous les Indiens se rassemblèrent pendant la journée, vinrent se soumettre, et nous livrer leurs villages, dans lesquels les Espagnols entrèrent pour acheter, vendre et échanger.

Ces Indiens sont gouvernés, comme ceux de Cibola, par un conseil de vieillards. Ils ont des gouverneurs et des capitaines. Ceux-ci donnèrent connaissance aux Espagnols d'une grande rivière, et ajoutèrent qu'en la descendant pendant quelques journées on trouvait des nations d'une taille très-élevée.

Comme don Pédro de Tobar avait rempli sa mission, il revint sur ses pas et rendit compte au général de ce qu'il avait vu. Celuici fit partir sur-le-champ don Garci-Lopez de Cardenas et douxe autres personnes pour aller visiter cette rivière; cet officier fut très-bien reçu et parfaitement traité par les Indiens de Tusayan, qui lui donnèrent des guides pour continuer sa route. Nos soldats partirent chargés de vivres, les Indiens les ayant avertis qu'il fallait traverser un désert de vingt journées de long avant d'entrer dans un pays habité.

Après ces vingt journées de marche ils arrivèrent en effet à cette rivière, dont les bords sont tellement élevés qu'ils croyaient être à trois ou quatre lieues en l'air. Le pays est couvert de pins bas et rabougris; il est exposé au nord, et le froid y est si violent, que, quoique l'on fût en été, on pouvait à peine le supporter. Les Espagnols marchèrent pendant trois jours le long de ces montagnes, espérant toujours trouver une descente pour arriver à la rivière qui, d'en haut, ne paraissait pas avoir plus d'une brasse de large, et qui, selon les Indiens, avait plus d'une demi-lieue; mais il fut impossible de s'y rendre. Étant par-

venus deux ou trois jours après dans un endroit où la descente leur parut plus facile, le capitaine Melgosa, Juan Galeras et un soldat qui étaient les plus légers de la bande, résolurent de faire une tentative. Ils descendirent jusqu'à ce que ceux qui étaient restés en haut les eusssent perdus de vue. Ils revinrent vers les quatre heures du soir, disant qu'ils avaient trouvé tant de difficultés, qu'ils n'avaient pu arriver jusqu'en bas; car ce qui d'en haut semblait facile, ne l'était pas du tout quand on approchait. Ils ajoutèrent qu'ils étaient parvenus à environ un tiers de la descente, et que de là, la rivière paraissait déjà très-grande, ce qui confirmait ce que les Indiens avaient dit. Ils assurèrent que quelques rochers que l'on voyait d'en haut, et qui paraissaient à peine de la hauteur d'un homme étaient plus hauts que la tour de la cathédrale de Séville.

Les Espagnols cessèrent de suivre les rochers qui bordent la rivière, parce qu'on y manquait d'eau. Jusque-là ils avaient été obligés chaque soir de s'avancer une lieue ou deux dans l'intérieur pour en trouver. Quand ils eurent marché pendant trois ou quatre jours, les guides leur déclarèrent qu'il était impossible d'aller plus loin, qu'on ne trouverait pas d'eau de quatre jours; que quand les Indiens passaient cette route, ils emmenaient avec eux des femmes chargées de calebasses remplies d'eau, et qu'ils en enterraient une partie pour les retrouver au retour; que d'ailleurs ils parcouraient en un jour autant de chemin que les Espagnols en deux.

Cette rivière était celle del Tizon. On arriva beaucoup plus près de sa source que de l'endroit où Melchior Diaz et ses gens l'avaient traversée, et l'on sut plus tard que les Indiens dont on avait parlé étaient de la même nation que ceux que Diaz avait vus. Les Espagnols revinrent donc sur leurs pas, et cette expédition n'eut pas d'autre résultat.

Pendant la marche, ils arrivèrent à une

cascade qui tombait d'un rocher. Les guides dirent que les cristaux blancs qui pendaient à l'entour étaient du sel. On en recueillit une quantité que l'on emporta, et qu'on distribua à Cibola, où l'on rendit compte par écrit au général de tout ce que l'on avait vu. Garci-Lopez avait emmené avec lui un certain Pédro de Sotomayor, qui était chroniqueur de l'expédition. Tous les villages de cette province sont restés nos alliés, mais on ne les a pas visités depuis, et l'on n'a tenté aucune découverte de ce côté.

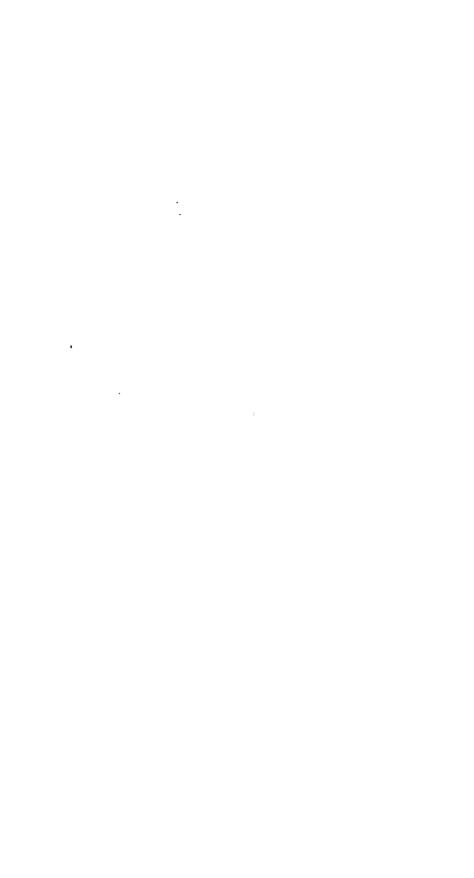

## CHAPITRE XII.

Des habitants de Cicuyé viennent à Cibola visiter les chrétiens. — Hernando d'Alvarado va voir les bisons.

PENDANT que l'on faisait ces découvertes, on vit arriver à Cibola quelques Indiens d'un village situé à soixante-dix lieues vers l'orient, dans une province que l'on nomme Cicuyé. Ils avaient parmi eux un cacique que les Espagnols surnommèrent Bigotes ( mous-

taches), parce qu'il les avait très-longues. C'était un jeune homme, grand, bien fait, et qui paraissait robuste. Il dit au général que d'après ce qu'on leur avait rapporté des Espagnols, ils venaient offrir leurs services et leur amitié, et qu'ils priaient de les traiter en alliés si l'on allait dans leur pays. Ils lui offrirent en présent des cuirs tannés, des boucliers et des casques. Le général les reçut fort bien, et leur donna des colliers de verroterie et des grelots, ce qui était pour eux des choses précieuses, et qu'ils n'avaient jamais vues. Ils fournirent des renseignements sur les vaches de leur pays. On sut que c'étaient des vaches, parce qu'un de ces Indiens en avait une peinte sur le corps. On ne l'aurait jamais deviné en voyant les peaux de ces animaux, car elles étaient couvertes d'un poil laineux et frisé qui ressemblait à de la laine (1).

Le général ordonna au capitaine Hernando

<sup>(1)</sup> Il est ici question des bisons, que l'auteur nomme toujours sacus. Je me servirai dorénavant du mot de bison.

d'Alvarado, de prendre vingt hommes avec lui, d'accompagner ces Indiens, et d'être de retour dans quatre-vingts jours pour rendre compte de ce qu'il aurait vu. Alvarado partit donc avec eux. Cinq jours après ils arrivèrent à un village nommé Acuco, qui est construit sur un rocher. Les habitants qui peuvent mettre sur pied environ deux cents guerriers sont des brigands redoutés dans toute la province. Ce village était très-fort parce qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour y arriver, il s'élevait sur un rocher taillé à pic de tous les autres côtés, et si haut, qu'une balle d'arquebuse aurait à peine pu atteindre au sommet. On ne pouvait y parvenir que par un escalier taillé de main d'homme, qui commencait au bas du rocher et conduisait jusqu'au village. Cet escalier était assez large pendant les deux cents premières marches; il y en avait ensuite cent autres beaucoupplus étroites; quand on était au haut, il restait à gravir la hauteur d'environ trois toises en posant le pied dans

des trous creusés dans le roc : on pouvait à peine y placer la pointe du pied; il fallait donc nécessairement se tenir avec les mains. Au sommet était un grand amas de grosses pierres que l'on pouvait, sans se découvrir, faire rouler sur ceux qui voudraient monter, de sorte qu'aucune armée, quelque forte qu'elle fût, n'aurait pu forcer ce passage. Il y avait en haut assez de terrain pour semer et emmagasiner une grande quantité de maïs, et des citernes pour recevoir l'eau et la neige.

Ces Indiens descendirent en armes dans la plaine et ne voulurent entendre aucune raison; ils tracèrent des raies sur le sol et défendirent aux nôtres de les franchir. Cependant voyant qu'on se disposait à les attaquer, ils demandèrent grâce avant qu'on leur eût fait aucun mal. Ils firent la cérémonie qu'ils observent quand ils font la paix : c'est de s'approcher des chevaux, de prendre de leur sueur, de s'en frotter tout le corps, et de faire ensuite des croix avec les doigts de la main.

Leur signe d'amitié le plus certain est de croiser les deux mains, alors elle est inviolable. Ils nous donnèrent une grande quantité de volaille, du pain, des cuirs de cerfs tannés, des grains de pommes de pin, de la farine et du mais.

A trois journées de là, Alvarado et les siens arrivèrent dans une province que l'on nomme Tiguex. Les habitants voyant que Bigotes les accompagnait, vinrent au-devant d'eux avec des démonstrations pacifiques, car c'était un homme redouté dans toute la contrée. Le capitaine expédia un messager au général pour l'inviter à venir hiverner dans ce pays, ce qui le réjouit beaucoup, puisque cela lui permettait de croire qu'il devenait meilleur.

A cinq journées de là, Alvarado arriva à Cicuyé, village très-fortifié, et dont les maisons ont quatre étages. Les habitants vinrent au devant de lui, le reçurent avec de grandes démonstrations d'allégresse, et l'accompagnèrent jusqu'au village, au son de leur

tambour et de flûtes, samblables à des fifres, et dont ils se servent souvent. Ils lui firent présent d'une grande quantité d'étoffes et de turquoises qui sont communes dans cette province. Les Espagnols se reposèrent quelques jours dans cet endroit, et prirent des renseignements d'un Indien esclave, natif du pays, situé du côté de la Floride, dont Fernando de Soto a nouvellement exploré l'intérieur. Cet homme parla de certaines grandes villes tout autrement qu'il n'aurait dû le faire. Hernando d'Alvarado le prit pour le guider dans la province des bisons. Il fit une si belle description des richesses d'or et d'argent qu'il y avait dans son pays, qu'on ne se soucia plus de voir les bisons, et que dès qu'ils en eurent aperçu quelques-uns, ils retournèrent sur leurs pas pour donner les nouvelles au général. Ils nommèrent cet Indien el Turco (le Turc), parce qu'il ressemblait aux gens de cette nation.

Pendant ce temps, le général avait envoyé

don Garci-Lopez de Cardenas à Tiguex pour y préparer ses quartiers. Il comptait y faire hiverner l'armée qui arrivait de Sonora. Quand Alvarado fut revenu à Tiguex, à son retour de Cicuyé, il ne crut pas nécessaire de passer plus avant. Comme il fallait que les naturels fissent place aux Espagnols, on les força d'abandonner le village, et d'aller vivre chez leurs amis sans leur laisser emporter autre chose que leurs vêtements. L'on entendit parler dans cet endroit d'un grand nombre de villages situés vers le nord. Je crois qu'il aurait bien mieux valu suivre cette route que celle qu'indiqua le Turc qui fut la cause du mauvais succès de l'expédition.

•

•

## CHAPITRE XIII.

Le général, suivi de peu de monde, prend la ronte de Tutahaco, et laisse à don Tristan le soin de conduire l'armée à Tiguex.

Tour ce que je viens de rapporter s'était déjà passé quand don Tristan, qui avait quitté Sonora, arriva à Cibola. Aussitôt le général, à qui on avait donné des reuseignements sur une province composée de huit villes, prit trente hommes les mieux portants et partit

pour la visiter. Il suivit la route de Tiguex, précédé de bons guides qu'il s'était procurés. Il ordonna à don Tristan d'Arellano de laisser reposer l'armée pendant vingt jours, et de prendre directement la route de Tiguex. Pendant que le général était en route, il lui arriva une fois que la troupe qui l'accompagnait resta deux jours et demi sans boire. Ils ne trouvèrent de l'eau que le troisième jour, dans une chaîne de montagne couverte de neige, où ils se rendirent pour cela. Ce fut surtout pénible pour les chevaux et pour les Indiens : de charge qui souffraient déjà beaucoup du froid. Huit jours après ils arrivèrent à Tutahaco. Ils apprirent qu'en descendant la rivière ils trouveraient encore d'autres villages. Les naturels vinrent au-devant d'eux pacifiquement. Ces villages sont construits en terre comme Tiguex, et les habitants sont vêtus de même. Le général remonta ensuite la rivière et visita toute la province jusqu'a ce qu'il fût arrivé à Tiguex. Il y trouva Her-

nando d'Alvarado avec le Turc, et ne fut pas peu satisfait des bonnes nouvelles qu'ils lui donnèrent. Cet Indien lui raconta qu'il y avait dans son pays une rivière de deux lieues de large, et dans laquelle on trouvait des poissons grands comme des chevaux, des canots qui pouvaient porter vingt rameurs de chaque côté, et qui allaient aussi à voile; que les seigneurs s'asseyaient sur la poupe sous un dais, et qu'il y avait à la proue un grand aigle d'or. Il ajouta que le souverain de ce pays faisait la sieste sous un grand arbre aux branches duquel on avait suspendu des sonnettes d'or que le vent faisait résonuer en les agitant. Il dit aussi que les vases les plus communs étaient d'argent ciselé, que les jattes, les plats et les écuelles étaient d'or. Il nommait l'or Acochis. On le crut parce qu'il parlait avec beaucoup d'assurance, et parce que, quand on lui montrait des bijoux de cuivre, il les sentait et disait que ce n'était pas de l'or. Il connaissait très-bien l'or et l'argent,

et ne faisait aucun cas des autres métaux.

Le général renvoya Hernando d'Alvarado à Cicuyé, pour réclamer des bracelets d'or que le Turc prétendait qu'on lui avait enlevés lorsqu'il avait été fait prisonnier. Quand Alvarado y arriva, les habitants le recurent en ami comme la première fois; mais ils dirent positivement qu'ils n'avaient aucune connaissance des bracelets, et ils lui assurèrent que le Turc était un menteur qui le trompait. Alvarado voyant qu'il n'avait pas d'autre moyen, attira sous sa tente le chef Bigotes et le cacique et les fit enchaîner. Les habitants reprochèrent au capitaine d'être un homme sans soi et sans amitié, et lui lancèrent une grêle de flèches. Alvarado conduisit ses prisonniers à Tiguex, où le général les retint plus de six mois. Cette affaire commenca à discréditer entièrement nos assurances de paix, comme on le verra plus bas.

# CHAPITRE XIV.

L'armée part de Cibola pour se rendre à Tiguex. — Ce qui arrive en route. — Effet de la neige.

Nous avons déjà dit que le général en quittant 'Cibola, avait ordonné à don Tristan d'Arellano de le suivre vingt jours après son départ. Cet officier, voyant les soldats bien reposés, bien pourvus de vivres, et qui ne demandaient pas mieux que de suivre leur

général, prit avec tout son monde la route de Tiguex. Le premier jour ils allèrent loger dans un village, le plus beau, le meilleur et le plus grand de la province. On y trouva des maisons de sept étages, ce que l'on ne voit que là; elles appartiennent à des particuliers, et servent de forteresse. Elles s'élèvent tellement au-dessus des autres. qu'elles ont l'air de tours. Il y a des embrasures et des meurtrières pour lancer des flèches et désendre la place. Comme ces villages n'ont pas de rues, que tous les toits sont de niveau, et communs à tous les habitants, il faut d'abord s'emparer de ces grandes maisons qui servent de défense. Dans cet endroit il commença à neiger, et nos soldats se réfugièrent sous les auvents (alaves) du village, qui s'avancent comme des balcons, soutenus par des piliers en bois: on y monte par des escaliers extérieurs; c'est là l'entrée des maisons, car il n'y a pas de portes dans le bas.

L'armée se remit en marche quand la neige eut cessé de tomber. C'était au commencement de décembre; pendant dix jours que l'on fut en route, il neigea régulièrement tous les soirs, et presque toutes les nuits, de sorte que pour camper il fallait enlever chaque soir, plus d'une coudée de neige. Il était impossible de voir le chemin, mais les guides l'indiquaient, car ils connaissaient bien le pays.

Comme on y trouve des sapins et des pins en abondance, on allumait de grands feux, de sorte que la chaleur et la sumée saient souvent une ou deux brasses à l'entour. Elle était si gelée que, quoiqu'il y en eût souvent une demi-toise sur les bagages. elle ne les mouillait pas; elle tombait en les secouant, et ils restaient parfaitement secs. La neige tombaît si sort pendant la nuit, qu'elle couvrait entièrement les bagages et les soldats endormis, et celui qui serait entré à l'improviste dans le camp n'au-

rait vu que des tas de neige et des chevaux. Cependant on pouvait la supporter, quoiqu'il y en eût trois pieds de haut, et elle réchauffait plutôt ceux sur qui elle tombait.

L'armée passa près du grand rocher d'Acuco; comme on était en paix avec les habitants elle en fut très-bien reçue. Ils donnèrent à nos soldats beaucoup de vivres et de poules. Ces Indiens sont peu nombreux ainsi que je l'ai dit.

Beaucoup d'Espagnols se rendirent sur le rocher pour le voir; ils ne purent gravir le haut de la montée qu'avec beaucoup de peine n'y étant pas accoutumés; mais les habitants et les femmes montent et descendent avec la plus grande facilité, même lorsqu'ils sont chargés de vivres ou d'eau: c'est à peine s'ils y mettent les mains, tandis que les nôtres étaient obligés de faire passer leurs armes de main en main.

L'armée se rendit ensuite à Tiguex, où elle fut bien reçue et bien logée. Les bonnes

nouvelles données par le Turc firent oublier les fatigues passées; bien qu'à notre arrivée nous trouvames toute la province en pleine révolte, et ce n'était pas sans raison, car la veille les nôtres avaient brûlé un village.

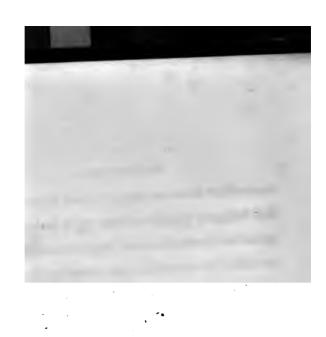

:

#### CHAPITRE XV.

Les Indiens de Tiguex se soulèvent. — On les châtie sans qu'ils soient coupables.

On a dit que le général étant arrivé à Tiguex, trouva dans ce village don Garci-Lopez de Cardenas avec Hernando d'Alvarado, qu'il les renvoya à Cicuyé, et que le chef Bigotes et le cacique du village, qui était un vieillard, furent faits prisonniers. Les Indiens de Tiguex éprouverent beaucoup de mécontentement de cette conduite. Le général l'augmenta encore en exigeant une grande quantité d'étoffes pour les répartir à ses soldats.

Il fit appeler pour cela un des principaux Indiens de Tiguex qu'il connaissait très-bien, et avec lequel il s'entretenait souvent. Les nôtres le nommaient Juan Aleman, parce qu'ils trouvaient qu'il ressemblait beaucoup à un habitant de Mexico qui s'appelait ainsi. Le général s'adressa donc à lui pour lui demander trois cents pièces d'étoffes dont il avait besoin pour vêtir ses soldats. L'Indien répondit que ce n'était pas à lui, mais aux caciques qu'on devait en parler; que d'abord il fallait tenir conseil, diviser cette fourniture entre tous les villages, et s'adresser à chacun en particulier. Le général donna des ordres pour cela, et chargea quelques personnes d'en faire demande. Il y avait douze villages : pour s'y rendre on devait suivre les deux rives du fleuve. Comme si cela eût été la chose du monde la plus simple et la plus naturelle, les nôtres sans donner aux Indiens le temps de se consulter, ni de prendre les arrangements nécessaires exigèrent qu'on leur remît tout de suite ce qu'ils demandaient pour pouvoir continuer leur route, de sorte que les naturels n'eurent d'autre ressource que d'ôter les vêtements qu'ils portaient, et de les donner pour compléter la quantité exigée. Si les soldats qui accompagnaient les collecteurs étaient mécontents du vêtement qu'on leur avait donné, et s'ils rencontraient un Indien qui en eût un meilleur, ils le forcaient à l'instant de changer avec eux, sans s'inquiéter du rang ou de la condition de celui qu'ils dépouillaient : cette conduite irrita beaucoup les indigènes.

Il arriva aussi qu'un officier espagnol, que je ne nommerai pas pour son honneur, sortit du village où l'on était logé, et se rendit à un autre situé à une lieue de là. Ayant aperçu une belle femme, il ordonna à son mari de descendre pour tenir son cheval, et il monta à l'étage supérieur. Comme cette maison était une des entrées du village, le mari crut que l'officier allait ailleurs que chez lui. Tandis qu'il attendait en bas, il entendit du bruit, et bientôt il vit descendre l'Espagnol qui prit son cheval et partit. L'Indien monta aussitôt, et apprit que l'officier avait violé ou voulu violer sa semme. Il vint donc avec les chess de son village se plaindre au général, et lui dire qu'un de ses soldats avait sait violence à sa femme, et tout ce qui s'était passé. Le général fit comparaitre les soldats et tous ceux qui l'accompagnaient, mais l'Indien ne reconnut pas le coupable, soit qu'il eût changé d'habit, soit pour toute autre raison. Enfin il dit qu'il reconnaitrait le cheval parce qu'il l'avait tenu. On le conduisit donc dans les écuries, et il en indiqua un en disant que c'était de son cavalier qu'il se plaignait. Celuici, voyant qu'on ne l'avait pas reconnu, nia le fait: peut-être aussi l'Indien se trompa-t-il; bref, il fut obligé de s'en retourner sans avoir obtenu justice.

Le lendemain matin un de nos Indiens arriva en courant et tout effaré, nous annoncer que les naturels du pays étaient en armes, qu'ils avaient tuc son camarade, et qu'ils emmenaient les chevaux. On les poursuivit jusqu'à leur village, on en reprit quelques-uns; mais on en perdit un grand nombre, et sept mules qui appartenaient au général.

Le jour suivant, don Garci-Lopez de Cardenasse rendit au village pour parler aux habitants; il les trouva barricadés avec de grandes pièces de bois. Ils jetaient de grands cris
et tuaient à coups de flèches les chevaux
qui fuyaient de tous côtés, comme dans une
course de taureaux. On ne put leur faire
aucun mal, car ils se tinrent sur la défensive et ne sortirent pas de leurs villages,
qui sont très-bien fortifiés. Le général envoya
aussitôt don Garci-Lopez de Cardenas, avec
la plus grande partie de l'armée, mettre le

siège devant un village; c'était précisément celui où on avait fait le plus de mal, et où l'aventure de l'Indienne avait eu lieu. Il fut accompagné par plusieurs officiers qui étaient toujours restés avec le général, entre autres Juan de Saldivar Barrio-Nuevo, Diego Lopez Melgosa. Ils prirent les Indiens tellement à l'improviste qu'ils parvinrent de suite au haut des maisons; mais non sans danger, car un grand nombre d'Espagnols furent blessés par les flèches qu'on leur lançait des meurtrières des maisons. Ils se maintinrent en haut pendant toute la journée, toute la nuit, et une partie du lendemain, quoiqu'ils y fussent très-exposés et obligés de tirer sans cesse sur les Indiens des coups d'arbalète et d'arquebuse. Les cavaliers tenaient la campagne et protégeaient les naturels de la Nouvelle-Espagne, qui creusaient des souterrains par lesquels on enfuma si bien les assiégés, qu'ils furent obligés de demander quartier.

Pablo Lopez Melgosa et Diego Lopez, vingtquatre de Séville, pour répondre aux signes de paix de l'ennemi, se croisèrent les bras; aussitôt les Indiens jetèrent leurs armes et se rendirent. On les conduisit à la tente de don Garcia, qui, à ce qu'on prétend, ignorait que l'on eût traité avec eux. Il crut que ces gens venaient demander la vie; et comme le général lui avait ordonné de ne pas les épargner, il commanda qu'on réunît deux cents pieux de bois et qu'on les brûlât vifs, pour faire un exemple. Personne ne l'avertit qu'on avait traité avec eux; les soldats l'ignoraient, et ceux qui leur avaient accordé la vie se turent, ne se croyant pas engagés.

Quand les Indiens virent qu'on les attachait et qu'on se préparait à les brûler, une centaine d'entre eux, qui se trouvaient dans la tente, commencèrent à se désendre avec des pieux qu'ils arrachèrent, et tout ce qu'ils purent trouver. Nos soldats voyant cela, attaquèrent la tente l'épée à la main, frappant tous ceux qui se présentèrent à eux, les poussèrent dehors, et aussitôt la cavalerie les chargea. Comme c'était dans une grande plaine, il n'en échappa qu'un petit nombre qui s'étaient cachés dans le village, et qui prirent la fuite pendant la nuit. Ils firent savoir dans tout le pays que les Espagnols violaient les traités qu'ils avaient jurés, ce qui nous fit beaucoup de tort par la suite. Aussitôt qu'on se fut emparé de ce village, il commença à neiger: alors les nôtres retournèrent à leurs quartiers; ils y rentraient au moment où l'armée arriva de Cibola.

# CHAPITRE XVI.

On met le siège devant Tiguex et on le prend. — Ce qui arrive pendant le siège.

J'ai déjà dit qu'au moment où l'on venait de s'emparer de ce village, il commençait à neiger; cela continua avec tant de force, pendant deux mois, qu'il fut impossible de rien entreprendre. On envoya de tous côtés pour engager les Indiens à fair a paix, promettant

de leur pardonner et de ne leur faire aucun mal; mais ils répondirent qu'ils ne pouvaient se fier à des gens qui ne tenaient pas leur parole; que les Espagnols eussent à se rappeler qu'ils gardaient Bigotes prisonnier, et qu'ils avaient manqué de foi à ceux qui s'étaient rendus.

Don Garci-Lopez de Cardenas, un de ceux que l'on avait chargés de faire des sommations aux Indiens, se mit un jour en marche avec trente soldats, et se dirigea sur Tiguex, pour parler à Juan Aleman. Les Indiens se tenaient sur leur garde, ils lui crièrent donc s'il voulait parlementer de mettre pied à terre, de s'approcher et de faire éloigner ses cavaliers; que Juan Aleman et un autre cacique se rendraient près de lui. Ces envoyés représentèrent à don Garcia que, puisqu'ils n'avaient pas d'armes, il devait aussi quitter les siennes. Il y consentit, malgré les instances de ses compagnons, car il avait le plus grand désir d'amener ces indiens à conclure un traité.

Juan Aleman le prit dans ses bras comme pour l'embrasser, et au même instant deux Indiens qui l'avaient accompagné saisirent leurs casse-têtes qu'ils avaient tenus cachés, et lui en portèrent des coups si violents sur la tête qu'il tomba sans connaissance.

Heureusement pour lui deux de ses cavaliers qui ne s'étaient pas autant éloignés que les autres, s'aperçurent de cette trahison et chargèrent si promptement sur les Indiens, qu'ils arrivèrent assez à temps pour le tirer d'entre leurs mains; mais ils ne purent punir leur perfidie, car les ennemis leur lancèrent une grêle de flèches, dont l'une traversa les naseaux d'un cheval. Les autres cavaliers qui accoururent en toute hâte au secours de leur commandant furent, pour la plupart, dangereusement blessés, et tout ce qu'ils purent faire, ce fut d'arrêter l'ennemi.

Don Garci-Lopez passa ensuite à un autre village qui était situé à environ une lieue et demie de là. Presque tous les Indiens de la province s'étaient réfugiés dans ces deux endroits. Les nôtres n'eurent pas un meilleur succès; les Indiens les reçurent en leur lançant des flèches et en poussant de grands cris. Garci-Lopez voyant cela, se replia sur Tiguex, où il avait laissé la plus grande partie de son monde.

Les Espagnols s'étant aperçus que les Indiens de ce dernier village sortaient en grand nombre pour les attaquer, firent semblant de battre en retraite, attirèrent l'ennemi dans la plaine, le chargèrent et en tuèrent quelques-uns des plus vaillants qui s'étaient avancés davantage; le reste prit la fuite et se réfugia sur les hauteurs.

Quand Garcia fut de retour au camp, et qu'il eut rendu compte au général de ce qui s'était passé, celui-ci se décida à aller mettre le siége devant Tiguex. Il fit faire des échelles, et s'avança avec son armée rangée en bon ordre. Dès qu'il fut près du village il donna le signal de l'attaque; mais comme les ennemis avaient eu le temps de faire leurs préparatifs, ils roulèrent tant de pierres sur les Espagnols qu'ils en renversèrent un grand nombre. Leurs flèches nous blessèrent plus de vingt hommes; et quelques-uns en moururent ayant été mal soignés, car nous n'avions qu'un mauvais chirurgien.

Le siége dura cinquante jours, pendant lesquels on livra plusieurs assauts. Les ennemis souffrirent beaucoup du manque d'eau: ils creusèrent un puits très-profond dans l'intérieur du village sans pouvoir en trouver; et même le terrain s'étant éboulé pendant qu'on y travaillait, trente personnes furent ensevelies sous les décombres.

Plus de deux cents assiégés périrent dans diverses attaques; mais un jour que le combat était très-acharné, ils nous tuèrent Francisco de Pobares, bon gentilhomme, et Francisco d'Obando, capitaine, qui avait été mestre de camp en l'absence de Garci-Lopez de Cardenas. Pendant les expéditions dont j'ai parlé,

les Indiens parvinrent à s'emparer de ce dernier, et l'emmenèrent vivant dans leur village, ce qui nous fit le plus grand chagrin, car c'était un bomme distingué qui, par sa vertu et son affabilité, s'était fait aimer de tout le monde.

Avant la prise du village, les assiégés demandèrent un jour à parlementer, et nous dirent que, sachant que nous ne faisions pas de mal aux femmes, ni aux enfants, ils voulaient les faire sortir du village parce qu'ils consommaient leur eau. On profita de cette occasion pour leur proposer de nouveau la paix; mais ils la refusèrent, disant qu'on ne leur tiendrait pas parole.

Environ cent personnes, femmes et enfants, sortirent du village; les autres voulurent y rester. Don Garci-Lopez s'était avancé sans casque près des murailles, et recevait les enfants dans ses bras. Il mit à profit cette circonstance pour engager les assiègés à déposer les armes et leur fit de grandes promesses; mais ceux-ci lui dirent plusieurs fois de s'éloigner. Comme il ne le faisait pas, un Indien banda son arc, le menaça de tirer. et lui fit signe de remettre son casque. Don Garci-Lopez ne bougea pas, espérant qu'il n'oserait pas le faire. L'Indien voyant cela. lança sa flèche si juste qu'il la planta entre les deux jambes du cheval de cet officier, et lui en montrant une seconde, il déclara qu'il l'ajusterait sérieusement s'il ne quittait pas la place. Don Garci-Lopez mit alors son casque, et alla au petit pas rejoindre les autres cavaliers sans qu'on lui sit le moindre mal. A peine les Indiens l'eurent-ils vu en sûreté, qu'ils commencèrent à pousser de grands cris et à lancer une grêle de flèches. Le général ne voulut pas qu'on attaquât ce jour-là, espérant qu'ils se décideraient à mettre bas les armes; mais ils ne voulurent jamais le saire.

Quinze jours après ils prirent le parti d'abandonner le village pendant la nuit : ils se mirent donc en route : les semmes marchaient

au milieu d'eux. Quand ils furent arrivés à un endroit où campait don Rodrigo Maldonado. les sentinelles donnèrent l'alarme; aussitôt les Indiens se voyant découverts, attaquèrent bravement les nôtres, tuèrent un Espagnol, un cheval, et blessèrent plusieurs soldats. Les chrétiens ne tardèrent pas à les mettre en déroute; ils en tuèrent un grand nombre, précipitèrent le reste dans la rivière qui était très-froide et très-rapide; et, comme l'armée fut bientôt sous les armes, il n'en échappa que bien peu. Nos soldats ayant traversé la rivière trouvèrent un grand nombre de blessés que le froid avait fait tomber engourdis dans les champs; on les soigna. et ils furent réduits en esclavage.

C'est ainsi que finit le siège; le village fut pris, cependant quelques Indiens se retirèrent dans un des faubourgs où ils tinrent encore quelques jours.

Sur ces entresaites, don Diégo de Quevara et don Juan de Saldibar s'étaient emparés de Fautre village. Un jour qu'il était en embuscade pour surprendre quelques Indiens qui
avaient l'habitude de sortir tous les matins
en faisant mine d'attaquer notre camp, les
espions vinrent l'avertir qu'ils voyaient beaucoup de monde quitter le village et se diriger vers l'intérieur du pays. Les nôtres se
mirent aussitôt en marche, les atteignirent,
les chargèrent, et en tuèrent un grand nombre. On fit partir du camp d'autres soldats,
qui s'emparèrent du village, le pillèrent, et
firent prisonniers tous ceux qui s'y trouvaient, c'est-à-dire une centaine de femmes et
d'enfants.

Ce siége fut terminé à la fin de 1542. Il s'était passé à cette époque d'autres événements dont je n'ai pas parlé dans la crainte de couper le fil de ma narration, mais que je vais raconter, car il est nécessaire de les connaître pour comprendre la suite de cette histoire.



# CHAPITRE X VII.

11 arrive au camp des messagers de la vallée de Sonora. — Le capitaine Melchior Diaz meurt dans l'expédition de la rivière del Tizon.

Nous avons vu comment le capitaine Melchior Diaz avait traversé, sur des radeaux, la rivière del Tizon, pour continuer la découverte de la côte. Au moment où l'on venait de terminer le siége, il arriva au camp des messagers de San-Hieronimo, avec des lettres de Diego d'Alarcon, qui commandait dans cette ville en l'absence de Melchior Diaz. Il annonçait la mort de ce dernier, et disait que ses compagnons étaient revenus sans avoir rien trouvé de ce qu'ils cherchaient; les faits s'étaient passés de la manière suivante:

Quand ils eurent traversé la rivière del Tizon, ils continuèrent à suivre la côte qui, dans cet endroit, tourne vers le sudrest; car ce golfe entre dans les terres en s'avançant droit vers le nord, et le fleuve se jette précisément au fond, en courant du nord au sud.

Ils continuèrent leur route, et parvinrent dans un endroit couvert d'une cendre si chaude, qu'il était impossible d'y marcher; car autant aurait valu s'aller noyer dans la mer. La terre tremblait comme un tambour, ce qui faisait supposer l'existence de lacs souterrains, et la cendre bouillonnait dans quelques endroits d'une manière vraiment infernale. Les Espagnols voyant cette route si dan-

gereuse, et que l'on y manquerait complétement d'eau, se décidèrent à en prendre une autre.

Un jour un levrier, qui appartenait à un soldat, ayant attaqué des moutons que les Espagnols conduisaient avec eux pour avoir des vivres en cas de besoin, le capitaine Diaz, pour chasser cet animal, lui jeta sa lance, qui s'enfonça en terre la pointe en haut, et n'ayant pu arrêter assez à temps son cheval qui était lancé au galop, il se perça la cuisse de part en part, et se rompit la vessie. Les soldats se décidèrent alors à retourner sur leurs pas, conduisant avec eux leur chef blessé. Les Indiens, qui étaient toujours en rébellion, ne cessèrent de les attaquer. Le capitaine vécut environ vingt jours, pendant lesquels on eut toutes les peines du monde à le transporter. Quand il fut mort, toute sa troupe revint en bon ordre et sans perdre un seul homme, après avoir traversé les endroits les plus dangereux. Alcarras étant arrivé à Sonora, fit partir des messagers pour rendre compte de tout au général, et l'avertir que les soldats commençaient à se mutiner; qu'il en avait condamné deux à être pendus, mais que les coupables avaient trouvé moyen de s'échapper de prison.

Aussitôt que le général eut reçu cette nouvelle, il expédia D. Pedro de Tobar pour cette ville, afin qu'il en fit partir les plus mutins, et qu'il escortàt en même temps des messagers qu'il envoyait au vice-roi de la Nouvelle-Espagne, dans l'intention de lui rendre compte de ce qu'on avait déjà fait et des bonnes nouvelles données par le Turc.

D. Pedro de Tobar, en y arrivant, apprit qu'un soldat venait de mourir d'une flèche empoisonnée, quoiqu'il n'eût qu'une blessure fort légère à la main; et que plusieurs Espagnols qui s'étaient avancés contre les naturels avaient été très-maltraités. Tobar envoya alors D. Diego d'Alcarras, avec ordre de s'emparer des principaux caciques d'un district que l'on nommait valle de los Vellacos (la vallée des Coquins), et qui est situé dans les montagnes. Dès qu'Alcarras les eut pris, il crut devoir leur rendre la liberté contre une rancon en fil, en étoffes et autres denrées dont les soldats avaient le plus pressant besoin. Aussitôt que les Indiens se virent libres, ils prirent les armes et l'attaquèrent. Comme ils étaient en grand nombre, et qu'ils avaient des flèches empoisonnées, ils tuèrent plusieurs Espagnols et en blessèrent mortellement beaucoup d'autres. Si les nôtres n'avaient pas eu avec eux des Indiens corazones (1), leurs alliés, ils s'en seraient encore plus mal tirés. Ils regagnèrent enfin la ville, en laissant dix-sept hommes sur le champ de bataille; car le poison était si fort, qu'à la plus petite blessure on mourait furieux : les chairs pourrissaient surle-champ en répandant une odeur pestilentielle. Pedro de Tobar, pensant qu'on ne serait

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire du pays des Cœurs, tierra de los corazones.

## 108 RELATION DE CASPANEDA.

pas en sûreté dans cette ville, la transporta à quarante lieues plus loin, du côté de Cibola, dans la vallée de Suya, où nous le laisserons, pour raconter ce qui arriva au général et à son armée après avoir quitté Tiguex.

# CHAPITRE XVIII.

Efforts du général pour laisser tout le pays pacifié avant d'aller à la découverte de Quivira, où commençaient les grandes richesses, d'après les rapports du Turc.

Pendant le siége de Tiguex, le général voulut aller à Cicuyé; il emmena avec lui le cacique, dans l'intention de lui rendre la liberté: il promit qu'en partant pour Quivira il la donnerait aussi à Bigotes, et qu'il le renverrait à son village. Les gens de Cicuyé l'ac-

cueillirent avec des démonstrations pacifiques, et il entra dans la place à la tête de quelques soldats. Quand les naturels virent leur cacique, ils le reçurent avec de grandes marques d'allégresse. Le général le rétablit dans sa dignité, examina le pays, et retourna au camp, en laissant les habitants pacifiés par l'espérance qu'on leur rendrait leur chef Bigotes.

Le siège ayant été terminé, ainsi que je l'ai raconté, le général expédia un capitaine à Chia, qui avait envoyé sa soumission. C'est un gros village très-peuplé, situé à quatre lieues à l'ouest du fleuve. On donna à garder aux habitants quatre canons de bronze qui étaient en mauvais état.

Six autres Espagnols furent à Quirix, province composée de sept villages : les habitants du premier village prirent la fuite sans oser attendre les nôtres; mais ceux-ci les poursuivirent à bride abattue, parvinrent à les rassurer, et les firent rentrer dans leurs demeures. De là, ils euvoyèrent avertir les autres habitants de leurs bonnes intentions, et ils tranquillisèrentainsi tout le pays, en attendant que la rivière fût dégelée, et que l'on pût la passer à gué. Tant que les Espagnols furent dans le pays, aucun des naturels des douze villages de la province de Tiguex ne voulut consentir à rentrer chez lui, quelques assurances qu'on leur donnât.

Le départ eut lieu aussitôt que la rivière ne fut plus gelée. Elle l'avait été pendant quatre mois si fortement, que les chevaux pouvaient traverser sur la glace. On devait d'abord aller à Quivira, où le Turc disait qu'il y avait de l'or et de l'argent, quoique en moindre quantité qu'à Arche et chez les Guaes.

Cependant plusieurs personnes commençaient à se désier du Turc : un Espagnol, nommé Cervantes, qui avait été chargé d'avoir l'œil sur lui pendant le siége, jura qu'il l'avait vu parler au démon, dans un vase plein d'eau. Il raconta que pendant qu'il tenait cet homme sous cles sans qu'il pût communiquer avec qui que ce fût celui-ci lui avait demandé quel était le chrétien que ceux de Tiquex avaient tué, qu'il avait répondu, qu'ils
n'avaient tué personne; mais que l'Indien lui
avait dit: Tu mens, ils ont tué cinq chrétiens
et un capitaine. Cervantes dut en convenir,
car e'était la vérité, il demanda au Turc qui
le lui avait dit; mais l'autre répondit: Je n'ai
besoin de personne pour le savoir. Depuis
lors, Cervantes l'avait épié, et il l'avait vu
parler avec le démon.

Au moment où l'on allait se mettre en marche, il arriva des gens de Cibola, qui venaient visiter le général : il les reçut très-bien et les engagea à bien traiter les Espagnols, qui passeraient par leur village en revenant de Sonora avec don Pedro de Tobar. Il leur remit pour cet officier des lettres dans lesquelles il lui donnait des instructions sur la route qu'il devait suivre pour rejoindre l'armée, l'avertissant qu'il en trouverait d'autres au pied des croix que l'on aurait soin d'élever.

L'armée quitta Tiguex, le 5 mai, et prit la route de Cicuyé, qui est à vingt-cinq lieues de là; on emmena Bigotes, qui fut mis en liberté en arrivant. La population se montra fort contente et fournit des vivres en abondance. Le cacique et Bigotes donnèrent au général un jeune homme, nommé Xabe, natif de Quivira, pour qu'il fournit des renseignements sur le pays. Cet Indien assura qu'il y avait, en effet, de l'or et de l'argent, mais bien moins que le Turc le disait. L'armée se remit en marche, et l'on emmena ce jeune homme pour servir de guide.

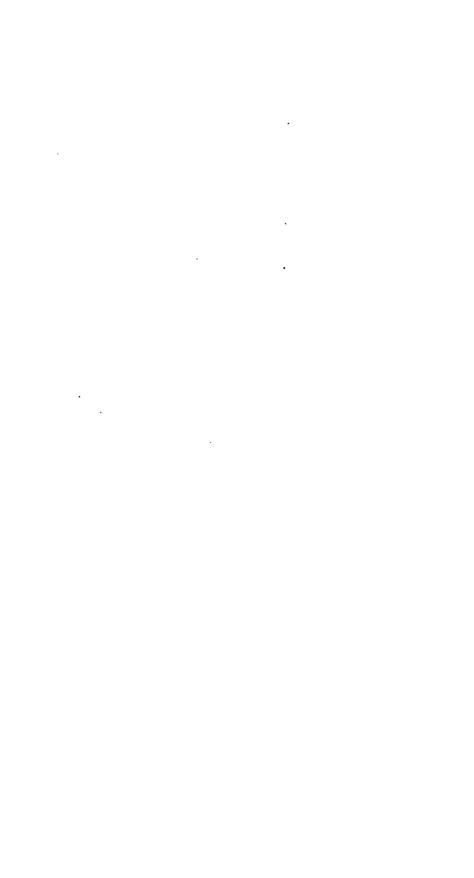

### CHAPITRE XIX.

L'armée part pour Quivira.

Quand l'armée quitta Cicuyé, les habitants étaient pacifiés, et paraissaient même satisfaits, et disposés à bien vivre avec les Espagnols; ceux-ci leur ayant rendu leurs caciques et Bigotes. On entra dans les montagnes, qu'il fallait traverser pour parvenir dans les plaines, et le quatrième jour on arriva à une grande rivière très-prosonde qui passe aussi près de Cicuyé, c'est pourquoi on la nomma rio de Cicuye. On sut obligé de s'arrêter pour construire un pont, ce qui employa encore quatre jours. L'armée traversa aussitôt qu'il sut terminé. Dix jours après, on découvrit quelques huttes habitées par des Indiens, qui vivent comme des Arabes, et que l'on nomme dans ce pays Querechos. On avait aperçu leurs traces depuis deux jours. Ces Indiens habitent sous des tentes en cuir de bizon tanné, et vivent de la chasse de ces animaux.

Loin de s'effrayer en apercevant l'armée, ils sortirent tranquillement de leurs tentes pour voir ce que c'était; ils vinrent ensuite parler aux gens de l'avant-garde, et demandèrent le chef. Notre général causa avec eux; mais comme ils avaient déjà communiqué avec le Turc qui était en avant, ils confirmèrent tout ce qu'il avait dit. Ils étaient très-intelligents, et s'exprimaient si bien par

signes, que l'on comprenait tout ce qu'ils voulaient dire comme s'ils avaient parlé, et l'on n'eut pas besoin d'interprète avec eux.

Ils nous dirent qu'en nous dirigeant du côté du soleil levant, nous trouverions une trèsgrande rivière, et que l'on pouvait en suivre les bords pendant quatre-vingt-dix jours sans sortir du pays habité. Ils ajoutaient que le premier village se nommait Haxa, que la rivière était large de plus d'une lieue, et qu'il y avait un nombre considérable de canots.

Les Indiens quittèrent leur camp le lendemain, en conduisant avec eux un grand troupeau de chiens qui portaient tout ce qu'ils possédaient.

Deux jours après, l'armée, qui avait constamment marché dans la même direction depuis Cicuyé, c'est-à-dire vers le nord-nord-est, rencontra de nouveau les Querechos, qui avaient déjà reconstruit leurs habitations. Il y avait dans ce canton une telle multitude de bizons, que cela paraissait une chose incroya-

ble. Les naturels nous assurèrent de nouveau que nous trouverions beaucoup de villages, en nous dirigeant du côté de l'orient.

Dans cet endroit, D. Garcia se cassa un bras, et nous perdimes un Espagnol qui était allé à la chasse Le pays étant très-plat, il ne put retrouver la route du camp. Comme le Turc disait qu'il n'y avait plus que deux journées jusqu'à Haxa, le général fit partir D. Diego Lopez avec dix hommes armés à la légère, lui ordonnant de marcher le plus vite possible vers le levant pendant deux jours, de tacher de découvrir ce village, et de rejoindre ensuite le gros de la troupe sans perdre de temps.

L'armée suivit le lendemain la même direction: l'on rencontra une quantité de bizons incroyable; l'avant-garde en prit beaucoup, et le reste se mit à fuir en se renversant les uns sur les autres. Ils finirent par arriver à un ravin, dans lequel il en tomba un si grand nombre qu'ils le comblèrent presque entièrement, et les autres leur passèrent sur le corps. La cavalerie qui les suivait s'engagca dans le ravin sans s'en apercevoir, et beaucoup de chevaux s'y précipitèrent. Trois disparurent si bien parmi les bizons, qu'on ne put les retrouver.

Comme le général attendait à chaque instant le retour de Diego Lopez, il envoya six soldats suivre une petite rivière qui était près de là; tandis que six autres la remontaient, leur recommandant de bien examiner s'ils trouveraient les traces des chevaux, à l'entrée ou à la sortie de l'eau; car il était impossible de les apercevoir ailleurs, à cause des hautes herbes qui se relèvent facilement après avoir été foulées. On finit par les découvrir; mais ce fut par hasard. Des Indiens, qui avaient été cueillir des fruits à plus d'une heure de l'endroit où l'on cherchait les chevaux, aperçurent la trace de ces animaux, les atteignirent et se hàtèrent de se rendre au camp. Ils racontèrent au général qu'ils avaient fait plus de vingt lieues, sans voir autre chose que des bizons et le ciel.

Nous avions dans l'armée un Indien peint, nommé Sopete, natif de Quivira; il avait toujours dit que le Turc était un menteur; c'est pourquoi on se fiait à lui; mais cette fois on n'avait pas voulu le croire; les Querechos ayant rapporté la même chose que le Turc.

Le général se décida à envoyer à la découverte D. Rodrigo Maldonado avec sa compagnie. Cet officier parvint à une grande ravine semblable à celle de Coloma, et il y trouva beaucoup d'habitations d'Indiens. Cabeça de Vaca et Dorantes avaient passé par ce village. Les Indiens donnèrent à Maldonado une quantité de cuirs tannés, ainsi qu'une tente grande comme une maison, et beaucoup d'autres choses. Il leur dit de garder tout cela jusqu'à l'arrivée de l'armée. Il envoya un de ses soldats pour conduire nos troupes dans cet endroit, afin qu'elles ne s'égarassent pas, quoiqu'on eût soin de faire des signes de recon-

naissance : l'avant-garde n'y manquait jamais pour avertir l'armée de la route qu'il fallait suivre.

Quand le général fut arrivé avec l'armée, et qu'il eut vu cette énorme quantité de cuirs, il eut l'idée de les répartir entre ses soldats, et il y mit des gardes. Mais ceux-ci en ayant laissé prendre à quelques personnes, les autres, mécontentes de ce qu'on ne les partageait pas régulièrement, se jetèrent dessus, et en moins d'un quart d'heure il n'en resta plus que la place. Les Indiens tâchèrent aussi d'en sauver. Les femmes et les enfants se mirent à pleurer; car ils avaient cru que les Espagnols ne prendraient pas ces cuirs, et qu'ils se contenteraient de les bénir comme avaient fait Cabeca de Vaca et Dorantes, quand ils avaient passé par-là. On vit dans cet endroit une Indienne aussi blanche qu'une Espagnole, excepté qu'elle avait le menton peint comme une femme maure.

. . .

•

•

•

•

#### CHAPITRE XX.

Des grélons énormes tombent dans le camp. — Découverte d'un autre ravin où l'armée se sépare en deux corps.

Pendant que l'armée se reposait dans le ravin dont je viens de parler, il s'éleva un soir un violent tourbillon de vent et de grêle qui jeta dans le camp une quantité de grêlons larges comme des écuelles et même davantage. Ils tombaient aussi épais que la pluie, et dans

quelques endroits le sol en était couvert à la hauteur de deux ou trois palmes. Les chevaux rompirent leurs liens et s'échappèrent tous à l'exception de deux ou trois qui furent retenus par des nègres qui avaient pris des casques et des boucliers pour se mettre à l'abri. Le vent en enleva d'autres et les colla contre les parois du ravin; quelquesuns furent même emportés jusque dans des endroits d'où on eut bien de la peine à les descendre. Si on avait été assailli par cette tempête quand l'on était encore dans la plaine, on aurait perdu presque tous les chevaux sans qu'il eût été possible de les retrouver. Les grêlons brisèrent aussi beaucoup de tentes, faussèrent beaucoup de casques, blessèrent une quantité de chevaux, et cassèrent toute la vaisselle du camp; ce qui ne fut pas un petit embar-· ras, car il n'y en a pas dans le pays, on n'y trouve pas même des calebasses, on n'y voit ni maïs, ni pain. Les habitants ne mangent que de la viande crue ou mal cuite, et des fruits.

Le général envoya saire une reconnaissance: on découvrit, à quatre journées de là, d'autres cabanes semblables à des bruyères (alixares). C'est un pays très-peuplé: l'on y trouve beaucoup de sèves, des prunes qui ressemblent à celles d'Espagne, et des treilles; les habitations se succèdent pendant trois journées de marche; on appelle cet endroit Cona.

Ces Indiens, qui se nommaient Teyas, accompagnèrent l'armée pendant ces trois journées; ils emmenèrent avec eux leurs femmes, leurs enfants, et un grand nombre de chiens chargés de leurs bagages. Arrivés à Cona, ils fournirent des guides qui conduisirent nos troupes jusqu'à un grand ravin. Comme on ne permit pas à ces guides de communiquer avec le Turc, ils donnèrent des renseignements tout à fait différents : ils dirent que Quivira était vers le nord, et qu'il n'y avait pas de bonne route qui y conduisît; alors on commença à croire ce que disait Sopete.

Le dernier ravin que l'armée avait rencon-

tré était large d'une lieue; au fond, une petite rivière arrosait une plaine couverte d'arbres, parmi lesquels il y avait des vignes, des mûriers et des rosiers (rosales), dont le fruit que l'on trouve en France, sert en guise de verjus; il y en avait de mûr. On y vit aussi des poules, comme à la Nouvelle-Espagne, et des prunes pareilles à celles de Castille.

Pendant cette route, nous vîmes un Indien percer un bizon de part en part d'un coup de flèche, ce qu'on aurait de la peine à faire avec une balle de mousquet. Ces Indiens sont fort intelligents; ils traitent bien leurs femmes, qui manifestent des sentiments de pudeur. Ils sont entièrement vêtus; ils ont des bottes et des brodequins de cuir tanné; les femmes portent une espèce de mante par-dessus leurs jupons, avec des manches garnies sur les épaules; le tout en cuir. Ils ont aussi des espèces de petits san-benitos ornés de glands et qui tombent jusqu'à la cuisse par-dessus les jupons.

L'armée se reposa quelque temps dans cette vallée. On avait marché trente-sept jours pour y arriver, en faisant six ou sept lieues par jour : quelqu'un était chargé de mesurer le chemin en comptant les pas. L'on trouva que depuis Tiguex jusqu'au dernier village, il y avait deux cent cinquante lieues.

Le général voyant que le Turc nous avait trompés en nous conduisant jusque-là, que les vivres commençaient à manquer, et qu'il n'y avait pas dans les environs de pays où l'on pût espérer d'en trouver, convoqua les capitaines et les enseignes en conseil de guerre, pour décider ce qu'il y avait à faire. Il fut arrêté que le général irait, avec trente cavaliers et six fantassins, à la recherche de Quivira, et que le reste de l'armée retournerait à Tiguex sous les ordres de Tristan d'Arellano. Aussitôt que cette décision fut connue des soldats, ils supplièrent leur général de ne pas les abandonner, declarant qu'ils étaient prêts à mourir avec lui, et qu'ils ne voulaient pas

donc avec les guides, emm pete, et le Turc qu'on avait



### CHAPITRE XXI.

L'armée retourne à Tiguex. - Le général arrive à Quivira.

Le général quitta donc la vallée avec les guides que les Teyas lui avaient fourni. Il choisit Diego Lopez pour son mestre de camp, et il emmena les cavaliers qui lui parurent les plus braves et les mieux montés. L'armée, conservant l'espoir que le général se décide-

9.

rait à l'emmener, dépêcha deux cavaliers pour renouveler ses supplications.

Dès les premiers jours, les guides abandonnèrent le général, et il fut obligé d'envoyer Diego Lopez en chercher d'autres à l'endroit où il avait laissé l'armée; les Teyas lui en fournirent sans difficulté.

L'armée resta quinze jours dans cet endroit, et fit un grand massacre de bizons afin de se procurer des vivres pour le retour. On calcula que dans quinze jours on en avait tué plus de cinq cents màles, sans compter les femelles, car il y en avait un nombre incroyable. Cette chasse nous fit perdre beaucoup de soldats qui s'absentaient pendant deux ou trois jours, erraient à l'aventure dans les bois, et ne pouvaient retrouver le camp. Comme il était situé au fond d'un ravin, on avait beaucoup de peine à l'apercevoir. Tous les soirs on faisait l'appel de ceux qui manquaient, on tirait le canon, on sonnait de la trompette, et l'on allumait de grands feux; mais il y

avait des soldats qui s'éloignaient tant, que tout cela ne servait à rien. Il y en eut qui se retrouvèrent en prenant pour point de départ l'endroit où ils avaient tué un bizon, et en faisant des pointes de tous côtés, jusqu'à ce qu'ils eussent regagné le ravin; d'autres rencontrèrent des Indiens qui les ramenèrent au camp.

Comme le pays était très-plat, la seule manière de se retrouver était d'examiner le matin, en partant, de quel côté le soleil se levait, et d'attendre l'après-midi, près du gibier que l'on avait tué, pour voir de quel côté il se couchait; mais il n'y avait que les plus habiles qui fussent en état de faire ce calcul: les autres auraient dû se laisser conduire par eux.

Les guides conduisirent le général, en quarante-huit jours, à Quivira; car ils s'étaient dirigés beaucoup trop du côté de la Floride. Les habitants le recurent trés-bien. Les nôtres ayant demandé au Turc ce qui l'avait engagé à mentir, et pourquoi il les avait si mal conduits, il répondit que son pays était encore au-delà de Quivira; que les gens de Cicuyé l'avaient supplié de perdre les Espagnols dans les plaines, espérant que le manque de vivre serait périr les chevaux, et qu'au retour il leur serait sacile de tuer les hommes qui reviendraient épuisés de saim et de satigue: qu'ils se vengeraient ainsi de tout le mal qu'ils leur avaient fait. Il finit par dire qu'il avait consenti à leur projet, parce qu'il avait cru que nous ne savions pas chasser, et que nous ne pouvions vivre que de mais; quant à l'or, il ignorait où il y en avait. Il dit cela comme un désespéré, et parce qu'il voyait que les nôtres avaient plus de consiance en Sopete qu'en lui, et qu'il les conduisait mieux. Les Espagnols l'étranglèrent craignant qu'il ne donnat aux gens du pays quelque avis dangereux, ce qui fit le plus grand plaisir à Sopete, car l'autre le calomniait sans cesse et empêchait tout le monde de le consulter.

Les Indiens de ce pays n'avaient ni or ni argent, et ne connaissaient pas ces métaux. Le cacique portait sur la poitrine une plaque de cuivre dont il faisait le plus grand eas.

Les messagers revinrent au camp, et rapportèrent l'ordre de regagner Tiguex. L'armée quitta donc la vallée, et retourna chez les Teyas: Les Espagnols demandèrent à ces Indiens des guides pour les conduire par une route plus directe que celle qu'ils avaient suivie; ils en donnèrent très-volontiers. Cette nation étant nomade, et toujours à la poursuite du gibier, connaît parfaitement le pays. Voici comment ils guidaient l'armée : le matin ils regardaient où le soleil se levait, et ils se dirigeaient en lançant une flèche devant eux; avant d'arriver à cette flèche, ils en tiraient une autre; et, de cette manière, ils marquaient toute leur route jusqu'à l'endroit où l'on trouvait de l'eau et où l'on campait. L'armée n'employa que vingt-cinq jours à parcourir cette route, et encore perdit-on béaucoup de temps; la première fois elle en avait mis trente-sept.

On remarqua en chemin un grand nombre de marais salés, où il y avait une quantité considérable de sel. On voyait flotter sur la surface des morceaux plus grands que des tables, et qui avaient quatre à cinq pouces d'épaisseur; mais on en trouva beaucoup d'autres au fond de l'eau et meilleurs que les premiers. Ce sel est un peu amer; il y en avait aussi de crystallisé.

On rencontre dans ces plaines une immense quantité de petits animaux semblables à des écureuils, et l'on voit beaucoup de trous qu'ils creusent dans le sol. Pendant cette marche on atteignit la rivière de Cicuyé à plus de trente lieues au-dessous de l'endroit où l'on avait contruits un pont, la première fois que l'on était passé. On la remonta jusque-là en suivant les rives, qui sont couvertes d'une plante dont le fruit ressemble au raisin muscat. Elle

a environ une toise de hauteur, la feuille est comme celle du persil. Les guides dirent que cette rivière se jette dans celle de Tiguex, à plus de vingt journées de là; et qu'elle coule ensuite vers l'Orient. On croit qu'elle rejoint la grande rivière de l'Espiritu-Santo, que les gens d'Hernando de Soto ont découverte à la Floride.

Dans cet endroit une Indienne, qui appartenait au capitaine Juan de Saldibar, ayant reconnu son pays, s'enfuit en s'enfonçant dans le ravin: elle avait été esclave à Tiguex. Elle tomba entre les mains de quelques Espagnols de la Floride, envoyés à la découverte de ce côté; et je leur ai entendu dire, quand ils furent arrivés à la Nouvelle-Espagne, que cette femme leur avait raconté qu'elle en avait quitté d'autres depuis neuf jours, et qu'elle leur nomma plusieurs officiers. D'où l'on doit conclure que nous nous approchames beaucoup de ces gens qui avaient été à la découverte. Ils prétendent ce-

cier visita deux provinces; l'une se nommait Hemes, et renfermait sept villages; l'autre Yuque-Yunque. Les habitants de la province d'Hemes se soumirent et sonrnirent des vivres; mais ceux de Yuque-Yunque abandonnèrent deux beaux villages qu'ils possédaient sur les bords du fleuve, et se retirèrent dans les montagnes, où ils en avaient quatre autres fortifiés, dans une situation très-difficile: l'on ne pouvait y parvenir avec les chevaux. On trouva beaucoup de vivres dans les deux villages abandonnés, ainsi que de la vaisselle de terre très-belle, bien vernie et avec beaucoup d'ornements. On y vit aussi de grandes jarres remplies d'un métal brillant qui servait à faire le vernis de cette saience : c'est un indice qui prouve que l'on trouverait dans ce pays des mines d'argent si on les cherchait.

A vingt lieues plus loin, en remontant la rivière, il y avait un grand et puissant village que l'on nommait Braba, les nôtres lui donnèrent le nom de Valladolid. Il était bâti sur les deux rives du fleuve, que l'on traversait sur des ponts construits en madriers de pins, très-bien équarris. L'on vit dans ce village les étuves les plus grandes et les plus extraordinaires de tout le pays. Elles étaient soutenues par douze pilliers, dont chacun avait deux brasses de tour et deux toises de haut. Le capitaine Hernando d'Alvarado avait déjà visité ce village en allant à la découverte de Cicuyé. La contrée est fort élevée et trèsfroide; la rivière qui l'arrose est fort profonde et rapide, et on n'y trouve pas de gué. De là, le capitaine Barrio-Nuevo revint au camp, après avoir laissé tout le pays parfaitement tranquille.

Un autre officier suivit la rivière en descendant, pour aller reconnaître quelques autres cours d'eau qui, suivant les habitants de Tutuhaco, se trouvaient de ce côté. Il s'avança pendant quatre-vingts lieues, découvrit quatre grands villages qui se soumirent, et parvint jusqu'à un endroit où le fleuve s'enfonce sous terre, comme la Guadiana en Estramadure; mais n'ayant pas d'ordres pour s'avancer à plus de quatrevingts lieues, il ne passa pas jusqu'à l'endroit où, suivant les rapports des Indiens, la rivière sort de terre encore plus considérable qu'à sa perte.

Quand ce capitaine fut de retour au camp, don Tristan voyant que l'époque à laquelle le général devait revenir de Quivira était arrivée et qu'il ne paraissait pas, se décida à partir à sa recherche avec quarante cavaliers, laissant le commandement de l'armée à Francisco de Barrio-Nuevo. Il fut attaqué à Cicuyé par les habitants, ce qui le retarda quatre jours, temps qu'il employa à les châtier. Il lança quelques boulets dans leur village. Les naturels n'osaient en sortir depuis la première attaque où ils avaient perdu deux de leurs principaux chefs.

Don Tristan ayant apprit à cette époque que le général arrivait, pensa qu'il valait mieux l'attendre dans cet endroit pour lui garder les passages. Tout le monde le recut avec bien de la joie. L'indien Xabe, que les habitants de Cicuyé lui avaient donné quand il était parti pour Quivira, était resté avec don Tristan; dès qu'il sut que le général allait arriver, il feignit d'en ressentir de la joie, et dit à don Tristan : Maintenant que le général arrive, vous verrez qu'il y a de l'or et de l'argent à Quivira, quoiqu'en moins grande quantité que ne l'a dit le Turc. Dès que le général fut de retour et qu'il eut affirmé qu'il n'y avait rien, l'Indien se montra si triste, si abattu, et certifia si bien qu'il y en avait, que beaucoup de personnes crurent que le général n'avait pas pénétré assez avant dans le pays. On pensa qu'il l'avait trouvé trop peuplé, et que ne se croyant pas en force, il était revenu pour chercher son armée et tenter une nouvelle expédition quand les pluies seraient passées. Elles avaient déjà commencé, car l'on était au mois d'août. Le

général avait employé quarante jours à revenir, quoiqu'il eût de bons guides et qu'il ne fût pas embarrassé de bagages; le Turc ayant toujours dit en partant de Tiguex, qu'il était bien inutile de charger les chevaux de vivres, que cela les fatiguerait et qu'ils ne pourraient rapporter l'or et l'argent; mais on vit bien que tout cela était une imposture.

A peine arrivé à Cicuyé, le général repartit pour Tiguex; il laissa le pays plus tranquille, les Indiens ayant consenti à traiter avec lui. Il avait résolu de passer l'hiver à Tiguex et de s'avancer ensuite dans l'intérieur avec toute l'armée, parce que, disait-il, on lui avait parlé d'un pays très-peuplé et de très-grandes rivières. On lui avait dit qu'il ressemblait beaucoup à l'Espagne, tant par son climat que par ses productions. Loin de penser qu'il n'y avait pas d'or, on soupconnait que l'on en trouverait, car bien que les Indiens disaient le contraire, ils connaissaient ce métal et le nommaient acochis.

Nous terminerons donc ici cette première partie, et nous donnerons dans la seconde une description des différentes provinces (1).

(1) Voyez à l'appendice, n. V, la lettre de Vazquez Coronado écrite à son retour, et adressée à l'empereur Charles V.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

..

•

# DEUXIÈME PARTIE.

#### DESCRIPTION DES PROVINCES,

DE S MONTAGNES ET DES VILLAGES DE CES PEUPLES,
DE LA RELIGION ET DES MŒURS DES MARITANTS,

Compilée par

PÍDRO DE CASTAÑEDA,

BOURGEOIS DE LA VILLE DE NAGERA.

LAUS DEO.

### PRÉAMBULE.

It me semble que le lecteur ne doit pas être satisfait de ce que j'ai raconté dans la première partie. Rien n'est plus étonnant, en effet, que la différence qu'il y eut entre les renseignements que l'on s'était procurés, et ce qui existait réellement. Où l'on nous avait promis

10

de nombreux trésors, nous n'en trouvames pas la moindre, trace: au lieu de pays habités, des déserts; des villages de deux cents ames, au lieu de grandes villes, et tout au plus huit cents ou mille habitants dans les plus grands villages. Cela ne fera-t-il pas réfléchir à l'instabilité des choses de ce monde?

Afin donc de satisfaire le lecteur, je vais donner une description exacte et détaillée de tout le pays que l'on découvrit dans cette expédition, et de tout ce que j'ai pu apprendre sur les mœurs, la religion des habitants et la situation de chaque province; de sorte qu'on puisse facilement en déduire quelles sont celles de la Floride et celles des Grandes-Indes; car, de même que ce pays forme un seul continent avec les Indes et le Pérou, il en forme aussi un avec les Grandes-Indes et la Chine, sans en être séparé par un détroit. Mais ce pays est si vaste, qu'il doit naturellement y avoir de grands déserts. La côte de la Floride revient sur elle-même, et remonte vers la

Terre-des-Morues (1) et de là vers la Norvège. Celle de la mer du Sud forme une espèce de demi-cercle et touche à la Chine. Les montagnes se séparent en deux chaînes, qui suivent à peu près la direction des côtes, et laissent entre elles d'immenses plaines qui sont inhabitables, entièrement remplies de bizons et de toutes sortes d'animaux, excepté toutes is de serpents dont elles sont délivrées. Il y a du gibier en abondance et toutes sortes d'oiseaux, comme je le dirai plus loin.

Je ne parlerai pas de la route que l'armée suivit pour retourner à la Nouvelle-Espagne, ni de la légèreté des motifs qui engagèrent à prendre ce parti.

Je traiterai d'abord de Culiacan, et l'on verra la différence qui existe entre cette province et la Nouvelle-Espagne. L'une mérite d'être colonisée par les Espagnols, et l'autre non; mais cela devrait être le contraire si l'on considère les

<sup>(1)</sup> Terre-Neuve.

## 148 RELATION DE CASTANEDA.

mœurs des chrétiens qui y résident; car les uns sont des hommes raisonnables, et les autres sont barbanes comme des animaux, et pires encore.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la province de Culiacan. — De ses mœurs et coutumes.

CULIACAN est la dernière ville du nouveau royaume de Galice, et la première que Nuño de Guzman fonda dans cette contrée quand il en eut fait la conquête. Elle est située à deux cent dix lieues à l'ouest de Mexico. Il y avait dans ce pays trois langues principales, sans compter les dialectes.

La première était parlée par les Tahus, qui formaient la nation la plus intelligente et la plus civilisée, et celle qui maintenant a fait le plus de progrès dans la connaissance de notre sainte religion. Avant la conquête, ils adoraient le démon, et lui sacrifiaient une partie de leurs richesses, qui consistaient en étoffes et en turquoises. Ils ne mangeaient pas de chaire humaine et ne sacrifiaient pas d'hommes, ils élevagent de grands serpents pour lesquels ils avaient beaucoup de vénération. Il y avait parmi eux des hommes qui portaient des habits de femmes, se mariaient avec d'autres hommes, et leur servaient d'épouses.

Ils célébraient de grandes fêtes en l'honneur des femmes qui voulaient vivre dans le célibat. Les casiques d'un canton se réunissaient et dansaient tous nus, l'un après l'autre, avec la femme qui avait pris cette détermination. Quand la danse était terminée, ils la conduisaient dans une petite maison qu'on

avait décorée à cet effet, et ils jouissaient de sa personne, les caciques d'abord et ensuite tous ceux qui le voulaient. A dater de ce moment, elles ne pouvaient rien refuser à quiconque leur offrait le prix fixé pour cela. Elles n'étaient jamais dispensées de cette obligation, même quand plus tard elles se mariaient. Les plus grandes fêtes se célébraient les jours de marché.

Ceux qui voulaient se marier étaient obligés d'acheter leurs femmes à leurs parents; ils les conduisaient ensuite à un cacique, qu'ils regardaient comme leur grand-prêtre, pour qu'il leur ôta leur virginité; et, s'il déclarait qu'elle ne l'avait plus, les parents étaient obligés de rendre au mari tout ce qu'ils avaient reçu, après quoi celui-ci pouvait la garder ou la forcer à devenir femme publique. A cette occasion, ils célébraient de grandes orgies.

La seconde langue est parlée par les Pacasas, qui habitent entre la plaine et les montagnes. Ces Indiens sont beaucoup plus barbares; quelquesois ils mangent de la chair humaine; il sont très-adonnés au péché contre nature; ont plusieurs semmes et épousent même plusieurs sœurs. Ils adorent des pierres sculptées et peintes; ce sont de grands magiciens et des sorciers.

La troisième langue est parlée par les Acaxas, qui possèdent une grande partie du pays et toutes les montagnes. Ils mangent tous de la chair humaine, et vont à la chasse des hommes comme on va à celle des cerfs. Celui qui a le plus de crânes et d'os humains autour de sa maison, est le plus craint et le plus estimé. Ils habitent dans les endroits les plus inaccessibles; ils ont soin de bâtir leurs villages de manière à ce qu'ils soient séparés les uns des autres par des ravins impossibles à franchir, quoiqu'ils puissent facilement se parler. Au moindre bruit ils se réunissent en grand nombre, et, pour le plus léger sujet, ils se tuent et se mangent.

On a trouvé dans ce pays plusieurs mines

d'or très-riches; à la vérité, elles ne sont pas profondes, et se sont bientôt épuisées. Sur la côte de cette province, commence le golse que forme la mer du Sud. Il s'avance à deux cent cinquante lieues dans l'intérieur, et finit à l'embouchure de la rivière del Tizon. Cette province est sur la côte orientale du golfe, le côté occidental est formé par la Californie. D'après ce que j'ai entendu dire à des gens qui y ont navigué, ce golfe a trente lieues de large à l'entrée, et jusqu'à cent cinquante de profondeur. L'on sait aujourd'hui que la côte se prolonge en forme de péninsule; mais on croyait autrefois que la Californie était une île. C'est un pays bas et sablonneux peuplé de sauvages qui vont tous nus, et mangent leurs propres ordures. Les hommes s'approchaient des femmes comme des animaux, et les femmes se mettaient publiquement à quatre pattes pour les recevoir.

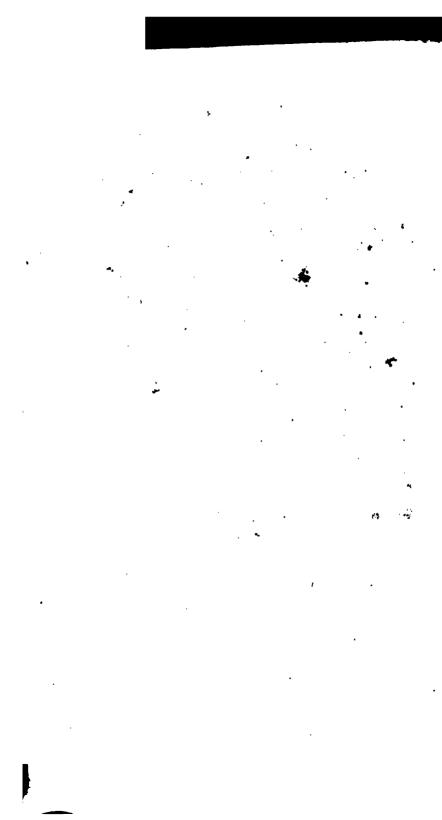

# CHAPITRE IL

De la province de Petatlan ; et de tout le pays habité jusqu'à Chichilticale.

Les maisons de Petatlan sont couvertes en nattes de glaieul: les villages sont situés le long d'un fleuve, entre les montagnes et la mer. Les habitants sont semblables aux Tahues de la province de Culiacan. Ils sont fort adonnés au péché contre nature: leur popu-

lation est nombreusé; ils ont aussi des villages dans les montagnes. Ils ne parlent pas la même langue que les Tahues: cependant ces deux nations se comprennent. On nomme cette province Petatlan, parce que les maisons sont faites en petates (nattes de jonc). Cette manière de bâtir est la même pendant deux cent quarante lieues, jusqu'à Kentrée du désert de Cibola. Elle change dans cet endroit probablement, parce qu'il n'y a plus d'arbres sans épines (arbol sin espinas), et qu'on n'y trouve d'autres fruits que des tunas, des mesquites et des piwahayas (1). Il y a vingt lieues de Culiaçan à Petatlan, et cent quatre-vingts de ce dernier endroit à la vallée de Sonora. On trouve entre ces deux provinces plusieurs villages bàtis sur le bord des rivières, et habités par

<sup>(1)</sup> On a vu que les tunas étaient des espèces de figues d'Inde; il en existe une autre sorte que les Espagnols nomment pita; c'est peut-être le même fruit que les pitahayas. Quant à mesquites, j'ignore tout à fait ce que l'auteur a voulu dire.

des Lodiens de la même nation : ce sont Sinoloa, Boyomo, Teocomo, Yaquimi, et d'autres plus petits : en bas de la vallée de Sonora est celui des Corazones, habité par des Espagnols.

Sonora est le nom d'une rivière et d'une vallée, dont les habitants sont nombreux et intelligents; les femmes portent des jupons de dessous en cuir de cerf tanné, et de petits sanbenitos qui leur descendent à mi-corps. Tous les matins, les caciques des villages montent sur de petites éminences de terre élevées à cet effet; et, pendant plus d'une heure, ils crient comme des crieurs publics, pour avertir chacun de ce qu'il a à faire. Leurs temples sont de petites maisons autour desquelles ils plantent une quantité de flèches quand ils s'attendent à la guerre. Derrière cette province jusqu'aux montagnes sont bâtis un grand nombre de villages habités par de Indiens, qui forment une multitude de tribus à part, réunis en petites nations de sept ou huit, dix ou douze

villages, ce sont: Upatrico, Mochila, Gasgarispa, El Vallecillo, et d'autres qui sont près des montagnes, et que nous n'avons pas vus.

Il y a quarante lieues de Sonora à la vallée de Suya, où l'on fonda la ville de San-Hyeronimo, dont un certain nombre d'habitants furent massacrés par les Indiens, comme on le verra dans la troisième partie. Cette vallée renferme beaucoup de villages : les habitants ressemblent à ceux de Sonora. Ils ont la même langue, les mêmes mœurs, les mêmes usages et la même religion que toutes les autres tribus jusqu'à l'entrée du désert de Chichilticale. Les femmes se peignent le menton et le tour des yeux comme les femmes moresques de la Barbarie. Les hommes sont adonnés au péché contre nature, et s'enivrent avec du vin de Pitahayas, qui est un fruit qui ressemble au chardon, et s'ouvre comme une grenade. Ils font aussi beaucoup de conserves de tunas. Le jus en est si sucré qu'il suffit pour les conserver sans y ajouter du

miel. Ils font des pains de mesquites qui sont comme des fromages, et se conservent toute l'année. Il y a dans le pays des melons qui sont si grands qu'une personne seule a bien de la peine à en porter un. Ils les coupent en tranches, et les font sécher au soleil. Ils out alors le goût de figues sèches. On peut ainsi les conserver toute l'année,

On a vu dans le pays des aigles apprivoisés; tous les caciques tiennent à honneur d'en avoir dans leurs maisons. Nous n'avons trouvé aucune espèce de poules dans les villages que nous avions traversés; mais il y en avait dans la vallée de Suya, de l'espèce de celles qu'on élève en Espagne. L'on ne comprend pas comment on a pu les apporter à travers tant de pays ennemis; car toutes ces tribus sont en guerre entre Suya et Chichilticale. On trouve beaucoup de moutons et de chèvres sauvages; ces animaux sont trèsgrands, ils ont de longues cornes. Des Espagnols assurent en avoir vu des troupeaux de

plus de cent, mais qui s'enfuyaient aussitôt qu'on les apercevaitr A Chichilticale, le pays cesse d'être couvert d'arbres épineux, et il change d'aspect; c'est là que le golfe se termine et que la côte tourne; les montagnes suivent la même direction, et il faut les traverser pour entrer de nouveau dans les plaines.

### CHAPITRE III.

De Chichilticale et du désert de Cibola. — Des usages et des mœurs des habitants.

Le nom de Chichilticale fut donné autrefois à cet endroit, parce que les religieux trouvèrent, dans les environs, une maison qui avait été longtemps habitée par une peuplade qui venait de Cibola (1). La terre de ce pays est rou-

9.

<sup>(1)</sup> Voyez à l'appendice, sous le n. VII, un extrait du journal du frère Pédro Font.

ge; la maison était grande, elle semblait avoir servi de forteresse. Il paraît qu'elle fut détruite anciennement par les habitants, qui forment la nation la plus barbare que l'on ait encore trouvée dans ces parages. Ces Indiens habitent dans des cabanes isolées, et ne vivent que de chasse; tout le reste du pays est désert et couvert de forêts de pins : et on y trouve en abondance le fruit de cet arbre, dont les branches ne sortent du tronc qu'à deux ou trois toises du sol. Il y a une espèce de chêne qui fournit des glands semblables à des dragées, et dont l'amande est aussi douce que du sucre; on voit du cresson dans certaines fontaines, des rosiers, du pouliot (pulegium), et de l'origan (origanum).

On trouve dans les rivières du désert des barbeaux et des picones semblables à ceux d'Espagne. A l'entrée du pays inhabité, on rencontre une espèce de lion de couleur fauve. Jusqu'à Cibola, qui est à quatre-vingts lieues vers le nord, le pays va toujours en montant; Depuis Culiacan on avait toujours marché en laissant le nord un peu vers la gauche.

La province de Cibola contient sept villages; le plus grand se nomme Muzaque; les maisons du pays ont ordinairement trois ou quatre étages; mais à Muzaque, il y en a qui en ont jusqu'à sept. Les Indiens de ce pays sont très-intelligents; ils se couvrent les parties naturelles et tout le milieu du corps avec des pièces d'étoffes qui ressemblent à des serviettes; elles sont garnies de houpes et d'une broderie aux coins; ils les attachent autour des reins. Ces naturels ont aussi des espèces de pelisses en plumes ou en peaux de lièvres, et des étoffes de coton. Les femmes portent sur les épaules une espèce de mante qu'elles nouent autour du cou, en les passant sous le bras droit; elles se font aussi des vêtements de peaux très-bien préparées, et retroussent leurs cheveux derrière les oreilles en forme de roue, ce qui ressemble aux anses d'une coupe.

C'est une vallée très-étroite entre des montagnes escarpées. Le mais n'y vient pas très-haut; les épis partent presque tous du pied, et chaque épi a sept ou huit cents grains, ce que l'on n'avait pas encore vu aux Indes. Il y a, dans cette province, des ours en grandes quantités, des lions, des chats sauvages, des loups-cerviers, et des loutres dont le poil est très-fin; on y trouve des turquoises très-grosses, mais pas aussi nombreuses qu'on l'avait dit. Les habitants ramassent et conservent les pignons pour leurs besoins.

Un homme n'épouse jamais plus d'une seule femme. Ils savent construire des étuves; on en voit dans les cours des maisons et dans les places où ils se réunissent en conseil. Il n'y a pas de caciques réguliers, comme à la Nouvelle-Espagne, ni de conseils de vieillards. Ils ont des prêtres qui prêchent, ce sont des gens àgés; ils montent sur la terrasse la plus élevée du village et font un sermon au moment où le soleil se lève. Le peuple s'assied à l'entour et garde un profond silence; ces vieillards leur donnent des conseils sur leur manière de vivre; je crois même qu'ils ont des commandements qu'ils doivent observer; car il n'y a parmi eux ni ivrognerie, ni péché contre nature; ils ne mangent pas de chair humaine, ne sont pas voleurs; mais, très-laborieux. Les étuves sont rares dans ce pays. Ils regardent comme un sacrilége que les femmes entrent deux à la fois dans un endroit; la croix est chez eux un symbole de paix. Ils brûlent les morts, et avec eux les instruments qui leur ont servi à exercer leur métier.

A vingt lieues vers le nord-ouest, est une autre province qui contient sept villages; les habitants portent le même costume, ont les mêmes mœurs et la même religion que ceux de Cibola. On compte trois ou quatre mille hommes répandus dans les quatorze villages de ces deux provinces. Tiguex est situé vers le

# 166 RELATION DE GASTANEDA

nord, à environ quarante lieues. On trouve entre ces deux provinces le rocher de Acuco, dont j'ai parlé dans la première partie.

## CHAPITRE IV.

Mœurs et contumes des habitants de la province de Tiguez et des environs.

La province de Tiguex contient douze villages, situés sur les rives d'un grand fleuve; c'est une vallée qui a environ deux lieues de large. Elle est bornée, à l'occident, par des montagnes très-élevées et couvertes de neige. Quatre villages sont bâtis au pied de ces montagnes, et trois autres sur les hauteurs.

Plus au nord est la province de Quirix, qui contient sept villages: à sept lieues au nordest, celle d'Hemes, qui en contient le même nombre; à quarante lieues, dans la même direction, est celle de Acha; à quatre lieues au sud-est, se trouve celle de Tutahaco, qui en contient huit. Toutes ces provinces ont les mêmes mœurs et les mêmes coutumes; cependant chacune d'elles en a quelques-unes qui lui sont particulières.

Elles sont gouvernées par un conseil de vieillards. Les maisons se bâtissent en commun; ce sont les femmes qui gâchent le plâtre et qui élèvent les murailles. Les hommes apportent le bois et construisent les charpentes. Ils n'ont pas de chaux, mais ils font un mélange de cendre, de terre et de charbon qui la remplacent très-bien; car, quoiqu'ils élèvent leurs maisons de quatre étages, les parois n'ont pas plus d'une demibrasse d'épaisseur. Ils font de grands tas de

thym et de jonc, et y mettent le seu; quand cette masse est réduite en cendre et en charbon, ils jettent dessus une grande quantité de terre et d'eau, et mêlent le tout ensemble. Ils en pétrissent des masses rondes qu'ils sont sécher, et dont ils se servent en guise de pierres; ils enduisent le tout du même mélange. De sorte que ce travail ressemble assez à un ouvrage de maçonnerie.

Les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés servent le public en général. Ce sont eux qui vont chercher le bois à brûler et qui l'amassent dans les cours, où les femmes vont le prendre pour l'usage de leurs maisons. Ils habitent les étuves, qui sont sous terre dans les cours du village. Il y en a de carrées et de rondes. Le toit est soutenu par des piliers faits de troncs de pins. J'en ai vu qui avaient douze piliers, chacun de deux brasses de tour; mais elles n'ont ordinairement que quatre piliers. Elles sont pavées de grandes pierres polies comme les bains en Europe. Au

milieu est un foyer allumé, sur lequel on jette de temps en temps une poignée de thym, ce qui suffit pour entretenir la chaleur, de sorte qu'on y est comme dans un bain; le toit est au niveau du sol. Il y en a d'aussi grandes qu'un jeu de paume.

Quand un jeune homme se marie, c'est par l'ordre des vieillards qui gouvernent. Il doit filer et tisser un manteau : on lui amène ensuite la jeune fille, il lui en couvre les épaules, et elle devient sa femme.

Les maisons appartiennent aux semmes, et les étuves aux hommes. Il est désendu aux semmes d'y coucher et même d'y entrer, autrement que pour porter à manger à leurs maris ou à leurs fils. Ce sont les hommes qui filent et qui tissent; les semmes ont soin des ensants, et sont cuire les aliments. La terre est tellement sertile, qu'il est inutile de la labourer pour semer; la neige tombe ensuite, couvre les semences, et le mais pousse dessous. Leur récolte d'un an suffirait pour sept.

On trouve dans le pays une quantité de grues, de canards, de corbeaux et de perdrix, qui vivent sur les maisons. Quand ils commencent les semailles, les champs sont encore couverts de maïs qu'ils n'ont pas pu récolter.

Il y avait dans cette province une grande quantité de poules du pays et de gallos de papada (1), on pouvait les garder soixante jours sans les plumer ni les vider, et sans qu'ils donnassent de mauvaise odeur. Il en était de même des cadavres humains, surtout en hiver. Leurs villages sont très-propres : ils vont faire leurs ordures au loin, et rassemblent les urines dans de grands vases de terre que l'on va vider hors du village. Les maisons sont bien distribuées et très-propres. Il y a une pièce destinée à faire la cuisine, et une autre à moudre le grain; cette dernière est séparée, on y trouve un four et

<sup>(1)</sup> Littéralement, coq à gosier.

trois pierres scellées en maconnerie. Trois femmes viennent s'asseoir devant ces pierres: la première casse le grain, la seconde le broie, et la troisième le réduit tout à sait en poudre. Avant d'entrer elles ôtent leurs chaussures, assemblent leurs cheveux, se couvrent la tête et secouent leurs vêtements. Pendant qu'elles sont à l'ouvrage, un homme assis à la porte joue de la musette, de sorte qu'elles travaillent en mesure : elles chantent à trois voix. Elles font une grande quantité de sarine à la fois: pour faire le pain, elles la délaient dans de l'eau chaude, et en forment une pâte qui ressemble à des oublis. Ils ramassent une grande quantité d'herbes, et quand elles sont bien sèches, ils s'en servent pendant toute l'année pour faire cuire leurs aliments. On ne voit dans le pays d'autres fruits que des pommes de pin.

Ils ont des prédicateurs; on ne trouva pas chez eux le péché contre nature; ils ne sont pas cruels, ne font pas de sacrifices humains et ne sont pas antropophages. Quand on entra dans le Tiguex il y avait quarante jours que les habitants avaient tué Francisco Hernando; cependant on le trouva parmi les morts, sans autre lésion que la blessure dont il était mort. Il était blanc comme la neige, et n'avait aucune mauvaise odeur.

J'ai appris quelque chose de leurs mœurs d'un de nos Indiens qui avait été un an prisonnier chez eux. Lui ayant demandé pourquoi les jeunes filles allaient toutes nues malgré le grand froid, il me répondit qu'il ne leur était permis de se couvrir que quand elles étaient mariées. Les hommes portent une espèce de chemise de cuir tanné, et une pelisse par dessus. Dans toute cette province, on trouve de la vaisselle de terre vernissée et des vases dont le travail et la forme sont vraiment curieux.

•

.

.

#### CHAPITRE V.

De Cicuyé et des villages des environs. — Comment une nation étrangère vint pour conquérir ce pays.

J'ai dit ce que je savais de Tiguex; il est inutile de faire une description particulière des autres bourgs de la province, puisqu'ils sont de la même nation, et qu'ils ont les mêmes coutumes. Je parlerai donc actuellement de Cicuyé et de quelques villages aban-

#### RELATION

donnés qui sont dans les environs: les uns sur la route que l'armée suivit pour y arriver; les autres, derrière les montagnes et loin du fleuve.

Le village de Cicuyé peut mettre sur pied environ cinq cents guerriers, redoutés de tous leurs voisins. Il est bâti au haut d'un rocher. Il forme un grand carré, et le milieu est occupé par une place sous laquelle sont des étuves. Les maisons ont quatre étages, des toits en terrasse tous de la même hauteur. et sur lesquels on peut faire le tour du village, sans trouver de rue qui barre le passage. Il y a, aux deux premiers étages, un corridor en forme de balcon, sur lequel on peut circuler autour du village, et sous lesquels on se met à l'abri. Les maisons n'ont pas de porte par en has; mais on monte sur les balcons qui sont en dedans du village, au moyen d'échelles qui peuvent s'enlever. C'est sur ces balcons, qui servent de rues, que donnent toutes les portes par lesquelles on entre dans

les maisons. Celles qui ont la façade du côté de la campagne sont adossées contre les autres qui donnent sur la cour. Ces dernières sont plus hautes; ce qui est très-utile en temps de guerre. Le village est environné en outre d'une muraille de pierre assez basse. Il y a une source qu'on pourrait détourner. Cette nation prétend qu'aucune autre n'a jamais pu la soumettre, et qu'elle a vaincu toutes celles qu'elle a attaquées. Ces Indiens sont de la même race que ceux dont j'ai déjà parlé. Chez eux, les vierges vont aussi toutes nues, car ils disent que, de cette manière, si elles se conduisaient mal, on le verrait de suite, et qu'elles n'ont pas sujet d'en être honteuses, puisque c'est ainsi qu'elles sont nées.

Entre Cicuyé et la province de Quirix, il existe un petit village très-bien fortifié que les Espagnols ont nommé Ximera, et un autre qui semble avoir été très-grand, il est presque entièrement abandonné; un seul quartier est encore habité. Le reste paraît avoir été

détruit violemment. On nomma cet endroit Silos, parce qu'on y trouva une quantité de silos de mais.

Plus loin, il y avait un autre grand village tout à sait ruine dans les cours duquel nous trouvâmes un nombre considérable de boulets de pierres de la même dimension qu'une outre d'une arrobe. Ils paraissaient y avoir été lancés à l'aide de machines, et avoir servi à la destruction du village. Tout ce que nous pûmes apprendre, c'est que cinq ou six ans auparavant, il était arrivé dans cette province une nation très-nombreuse, nommée Teyas, qui avait pris et ruiné tous les villages. Ces étrangers avaient aussi assiégé Cicuyé, mais sans pouvoir s'en emparer. Avant de quitter le pays, ils avaient fait alliance avec les habitants. Il paraît qu'ils étaient puissants, et qu'ils avaient des machines de siège. Les Indiens ne savaient pas d'où ils étaient sortis; ils croyaient seulement qu'ils étaient arrivés du côté du nord. Ils nomment cette nation

Teyas, ce qui veut dire vaillants, comme les Mexicains s'appelaient chichimecas ou braves. Les Teyas, que nous rencontrames plus tard, étaient bien connus des habitants de Cicuyé. Ils viennent même hiverner sous les murs de ces villages; mais les habitants n'osent pas les y laisser entrer, car ce sont des gens auxquels on ne peut pas se fier. Ils les reçoivent avec amitié, commercent avec eux, sans cependant leur permettre de passer la nuit dans leurs villages. Ils font même la garde avec des trompettes; les sentinelles s'appellent les unes les autres comme l'on fait en Espagne.

On compte sept autres villages entre la route et la Sierra Nevada: il y en a un soumis à Cicuyé qui fut à moitié détruit par la nation dont je viens de parler. Cicuyé est construit dans une étroite vallée au milieu de montagnes couvertes de pins. Il est traversé par une petite rivière dans laquelle on pêche d'excellentes truites. On y trouve de trèsgrandes loutres, des ours et de bons faucons.

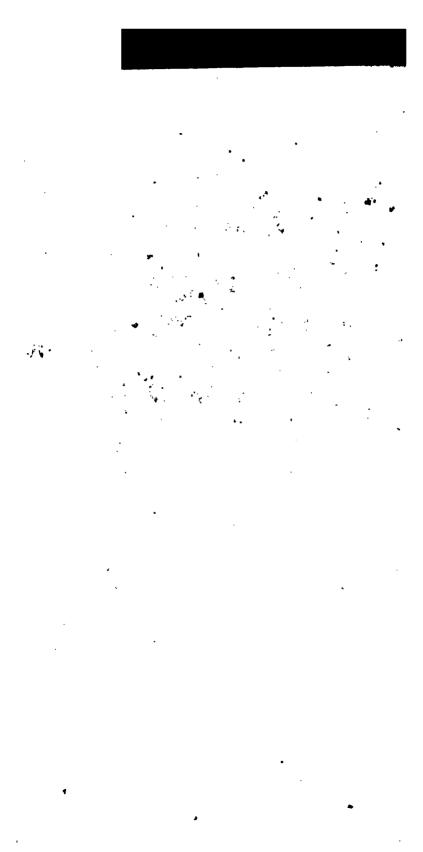

#### CHAPITRE VI.

Dans lequel sont énumérés tous les villages que l'on vit pendant la route.

Avant de parler de la plaine où sont les bisons, il est je crois nécessaire, de faire l'énumération de tous les villages dispersés dans le pays, et dont les maisons sont de plusieurs étages. Cibola est la première province; elle contient sept villages, Tucayan,

sept; le rocher d'Acuco, un; Tiguex, douze; Tutahaco, huit (on trouve ces villages en descendant le fleuve); Quivix, sept; dans les montagnes neigeuses, sept; Ximena, trois; Cicuyé, un; Hemes, sept; Aquas-Calientes, trois; Yuqueyunque de la montagne, six; Valladolid ou Braba, un; Chia, un.

Ce qui fait en tout soixante-dix (1). Tiguex est le point central, et Valladolid le dernier en remontant vers le nord-est. Les quatre villages situés sur la rivière et plus bas que Tiguex sont au sud-est, parce que la rivière fait un coude vers l'orient; on compte environ cent trente lieues depuis l'endroit où l'on s'avança en en remontant le cours jusqu'au point où l'on parvint en la descendant. Cet intervalle est entièrement habité: c'est là que sont situés les soixante-dix villages dont je viens de parler; ils peuvent renfermer envi-

<sup>(1)</sup> L'auteur en énumère soixante-et-onze.

ron vingt mille hommes à en juger par l'apparence. Le reste du pays est entièrement désert : l'on n'y voit pas la moindre cabane. Cette circonstance, les coutumes et la forme du gouvernement de ces nations entièrement différentes de toutes celles qu'on avait trouvées jusqu'à présent, prouvent qu'elles sont venues de la partie de la Grande-Inde, dont les côtes touchent celles de ce pays vers l'occident. Elles ont pu arriver en suivant le cours du fleuve après avoir traversé les montagnes, et s'établir dans les endroits qui leur ont paru avantageux. Comme elles se sont multipliées, elles ont construit d'autres villages, jusqu'à ce que le fleuve leur ait manqué en s'enfonçant sous terre. Quand il reparaît, il se dirige du côté de la Floride. Il existe, dit-on, d'autres villages sur les bords de ce sleuve, mais on ne les visita pas; on préféra traverser, d'après les conseils du Turc, les montagnes où il prend sa source. Je crois que l'on trouverait de

diens sont sortis D'après la minute qu'ils consuivie, ils ont dû venir de l'extrémité de l'Inde orientale, et d'une martie transincommue qui, d'après la configuration des côtes, serait située très avant dans l'intérieus, de terres, mitre la Chine et la Norwège. Il deit y avoir en effet une immense distance d'une mer à l'autre, suivant la forme des côtes comme l'a découvert le capitaine Villalobes qui alla dans cette direction à la recherche de la Chine. Il en est de même quand on suit la côte de la Floride; elle se rapproche toujours de la Norwège jusqu'à ce que l'on soit arrivé au pays des Bacallaos.

Pour en revenir à notre sujet, je dirai donc que sur une largeur de trente lieues, et sur une longueur de cent trente, en suivant le cours du fleuve, on ne voit pas plus d'habitants que je l'ai dit. Un grand nombre de gouvernements de la Nouvelle-Espagne, contiennent une population bien plus consi-

dérable. Dans beaucoup de villages on trouva des morceaux de minerai d'argent qui servaient aux naturels pour vernisser et pour peindre les vases de terre (1).

(1) Le mot est illisible, mais comme l'auteur parle, page 10, de certain émail que les Espagnols trouvèrent dans des pots, et qui était destiné à vernisser des vases de terre, j'ai cru pouvoir hasarder cette interprétation.



#### CHAPITRE VII.

Où l'on traite des plaines que l'on traversa, des bisons et des nations qui les habitent.

Nous avons parlé de la partie peuplée des montagnes; elle semble être au centre de la chaîne, dans l'endroit le moins élevé et le plus ouvert : sa largeur peut être de cent cinquante lieues. Cet espace s'étend jusqu'aux plaines situées entre les deux chaînes, c'est-àdire entre celle qui est vers la mer du Mord et celle qui est vers la mer du Sud, qu'il vaudrait mieux appeler mer du couchent. La chaîne que l'on traverse est celle de la mer du Sud. Pour comprendre comment le pays habité est au centre des montagnes. il faut se rappeler que de Chichilticale où elles commencent jusqu'à Cibola, il y a quatre-vingts lieues : de là à Cicuyé qui est le dernier village, on compte soixante-dix lieues, et trente de Cicuyé au commencement des plaines. Il est possible cependant que nous n'ayons pas traversé les montagnes dans la ligne la plus directe, car nous aurions trouvé des endroits très-escarpés, et cela aurait été beaucoup plus difficile. On ne peut pas s'assurer positivement de la longueur de la chaîne à cause du détour qu'elle fait en suivant la côte de la baie du Rio del Tison. Les plaines ont plus de quatre cents lieues de large entre les deux cordillères: l'une vers la mer du Sud, fut traversée par Francisco

Vazquez de Coronado, et l'autre vers la merdu Nord, par Fernando de Soto en allant à la Floride. Tout ce que l'on vit de ces plaines était entièrement désert. Pendant l'espace de deux cent cinquante lieues l'on ne put découvrir l'autre cordillère, ni colline, ni même le moindre monticule qui eût deux ou trois toises de haut. On y trouva quelques lagunes rondes comme des assiettes, qui pouvaient avoir un jet de pierre de large; plusieurs étaient un peu plus grandes. Il y en avait dont l'eau était douce, d'autres où elle était salée. Autour de ces lagunes croissent de grandes herbes; partout ailleurs elles sont extrêmement courtes. Il n'y a des arbres que dans quelques ravins, au fond desquels coule une petite rivière, de sorte qu'on ne voit autour de soi absolument que le ciel et la plaine; car l'on n'aperçoit ces ravins que lorsqu'on arrive au bord. On y descend par des chemins que les bisons ont frayés en allant boire.

ll n'y a dans ces plaines, comme je l'ai dit

190

dans la première partie, qu'un petit nombre d'Indiens errants, qui chassent les bisons, tannent des cuirs qu'ils vont vendre dans les villages. L'hiver, ils descendent par troupes près des villages dont ils se trouvent le plus près : les uns à Cicuyé, d'autres à Quivira ou près de la Floride. On nomme ces naturels, Querechos et Teyas; ils nous donnèrent des renseignements sur des pays très-peuples qu'ils avaient visités, ou dont ils avaient entendu parler. Ces Indiens nomades sont plus braves que ceux des villages; ils sont plus grands et plus aguerris; ils vivent comme les Arabes, dans des tentes; ils ont de grands troupeaux de chiens qui portent leur bagage; ils l'attachent sur le dos de ces animaux au moyen d'une sangle et d'un petit bat. Quand la charge se dérange les chiens se mettent à hurler, pour avertir leur maître de l'arranger. Ces Indiens se nourrissent de viande crue et boivent du sang; mais ils ne mangent pas de chair

humaine. Loin d'être cruels, ils sont trèsdoux et très-fidèles dans leurs amitiés. Ils savent très-bien se faire entendre par signes.

Ils coupent la viande en tranches très-minces et la font sécher au soleil; ils la réduisent ensuite en poudre pour la conserver. Une seule poignée, jetée dans un pot, suffit pour un repas, car elle se gonfle beaucoup. Ils la préparent avec de la graisse qu'ils conservent quand ils tuent des vaches. Ils portent au cou un grand boyau rempli de sang dont ils boivent lorsqu'ils ont soif. S'ils ouvrent un bison, ils pressent l'herbe machée qui se trouve dans l'estomac, et boivent le jus qui en sort; ils disent que c'est toute la substance du ventre. Ils ouvrent les bisons par le dos, et ils les dépècent par les jointures à l'aide d'un morceau de caillou attaché au bout d'un baton, avec autant de facilité que s'ils se servaient d'un couteau du meilleur acier. Ils affilent ce cailloux avec leurs dents : la raRELATION DE CASTANEDA.

192

pidité avec laquelle ils font cette opération est vraiment remarquable.

Il y a dans cette plaine un grand nombre de loups qui font la chasse aux bisons : ils sont mont de loups qui font la chasse aux bisons : ils sont mont de la chasse aux bisons : ils sont mont et acce de blanc; quand ils sont monts et encore chands, leur poil s'enlève très-facilement et avec la main. Les lièvres, qui sont en très-grande quantité, sont si peu craintifs, que nos cavaliers les thaient à coups de lance, car ils n'ont peu peur des bisons; mais ils fuient devant un homme à pied.

## CHAPITRE VIII.

De Quivira. — Situation de ce pays. — Description qu'on en fait.

Quivira est situé au couchant des ravins où nous avons été, au milieu des terres qui touchent aux montagnes qui bordent la mer. Tout le pays, jusque-là, n'est qu'une seule plaine; c'est à Quivira que l'on commence à apercevoir les montagnes. Il paraît d'après 9. ce que l'on a vu, que c'est un pays très-petiplé. Les plantes et les fruits ressemblent
beaucoup à ceux d'Espagne : on y trouve des
prunes, des raisins, des noix, des mûres, du
painvains ou faux froment (ballico), de l'avoine : du pouliol, de l'origan et du lin que les
naturels ne cultivent pas, parce qu'ils en ignorent l'usage. Leurs mœurs et leurs coutumes
sont les mêmes que celles des Teyas, et leurs
villages ressemblent à ceux de la NouvelleEspagne. Les maisons sont rondes, n'ont pas
de murailles; les étages sont semblables à
des soupentes. Les habitants couchent sous le
toit; c'est ià qu'ils conservent ce qu'ils possèdent : ces toits sont en paille.

On trouve dans les environs plusieurs autres provinces très-peuplées. Un religieux, nommé frère Juan de Padilla, un Portugais, un nègre et quelques Indiens de la province de Capetlan au Mexique, restèrent dans cette province. Les naturels tuèrent le religieux, parce qu'il voulait aller chez les Guyas qui

sont leurs ennemis. Le Portugais s'enfuit à cheval et finit par arriver à la Nouvelle-Espagne du côté de Panuco. Les Indiens Mexicains enterrèrent le religieux du consentement de ceux qui l'avaient tué, et partirent à la recherche du Portugais qu'ils finirent par rejoindre : il se nommait Campo.

C'est dans ce pays que prend sa source la grande rivière d'Espiritu-Sancto, que don Fernando de Soto découvrit à la Floride; elle traverse ensuite une province qui se nomme Arache. On n'en vit pas les sources, elles sont très-éloignées et sur le versant de la cordillère qui est du côté des plaines. Elle les traverse entièrement ainsi que la cordillère de la mer du Nord; son embouchure est à trois cents lieues de l'endroit où Fernand de Soto et ses compagnons s'embarquèrent. Le cours de ce fleuve est si long, et il reçoit tant d'affluents, qu'il est d'une largeur prodigieuse quand il se jette dans la mer: on est encore longtemps dans l'eau douce après avoir perdu la

terre de vue. Le pays de Quivira est le dernier qui fut visité, et dont par conséquent je puisse dire quelque chose. Je vais parler de l'armée que j'ai laissée se reposant à Tiguex pour retourner au printemps à la recherche de Quivira, mais cela n'eut pas lieu; Dieu réservait ces découvertes à d'autres. Il permit seulement que nous puissions nous vanter d'ayoir été les premiers qui en eussent eu connaissance. De même qu'Hercule a découvert l'endroit où César devait fonder Séville ou Hispales. Que sa volonté soit saite! Il est certain que s'il l'eût voulu, il aurait bien mieux valu que Francisco Vazquez de Coronado ne se décidat pas à s'en retourner sans le plus léger motif, et ceux de Fernando de Soto n'auraient pas eu l'envie de coloniser ainsi ce pays comme ils l'ont fait, ayant eu connaissance de notre expédition.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.

# TROISIÈME PARTIE

OU L'ON BACONTE CE QUI ARRIVA

## FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO

PENDART QU'IL RIVERNAIT, ET COMMENT IL ABANDONNA L'ENTREPRISE ET RETOURNA A LA 'NOUVELLE-ESPAGNE.

LAUS DEO.

CHAPITRE PREMIER.

Den Pédro de Tobar revient à Sonora. — Don Garci-Lopez de Cardenas retourne à la Nouvelle-Espagne.

J'ai raconté, à la fin de la première partie, comment D. Francisco Vazquez Coronado, à

son retour de Quivira, s'était décidé à passer l'hiver à Tiguex, et à se mettre en marche au printemps, avec toute l'armée, pour continuer ses découvertes. D. Pédro de Tobar. que l'on avait envoyé chercher des renforts à San-Hyeronimo, arriva sur ces entrefaites avec les troupes qu'il amenait. Il n'avait choisi que les meilleurs soldats, laissant à San-Hyeronimo les mécontents et les séditieux. Cependant ceux qui l'accompagnaient ne furent pas très-satisfaits de voir l'armée à Tiguex, car ils arrivaient le bec au vent, espérant déjà trouver le général dans le riche pays dont le Turc avait parlé. Ils se consolèrent cependant en apprenant que toute l'armée allait marcher sur Quivira. D. Pédro de Tobar avait apporté des lettres de la Nouvelle-Espagne. Les unes étaient adressées au général, par le vice-roi D. Antonio de Mendoza; les autres étaient écrites par différents particuliers. D. Garci-Lopez de Cardenas en recutune qui lui annonçait la mort d'un frère aîné dont

il était héritier, il obtint son congé et partit pour le Mexique afin de se rendre de là en Espagne. Il était accompagné de quelques personnes qui avaient aussi obtenu la permission d'aller se rétablir chez elles. Il y en avait beaucoup d'autres qui n'auraient pas demandé mieux que de s'en aller, mais qui ne le firent pas de crainte d'être accusées de làcheté.

Le général s'occupait à pacifier et à tranquilliser la province. Il fit tous ses efforts pour persuader aux habitants de Tiguex d'y revenir. Il ramassait aussi le plus possible d'étoffes du pays, car les soldats étaient presque nuds, et couverts de tant de vermine qu'ils ne pouvaient parvenir à s'en débarrasser. Jamais général espagnol dans les Indes n'avait été plus aimé et mieux obéi que le nôtre. Il s'éleva cependant des querelles entre lui et les capitaines. Comme la nécessité n'a point de lois, ils gardaient le meilleur pour eux et leurs amis, et ne donnaient que le rebut aux soldats, ce qui les faisait murmurer. Le

200

mécontentement augmenta quand ils virent que les chess épargnaient leurs amis, et leur donnaient les postes les moins pénibles, les moins dangereux, et les meilleures parts de vivres ou d'étoffes. Ils commencèrent à parler de renoncer à l'expédition de Quivira, et de retourner à la Nouvelle-Espagne, ce qui fut. la première cause de ce qui arriva.

### CHAPITRE II.

Le général fait une chute, ce qui le décide à retourner à la Nouvelle-Espagne.

QUAND l'hiver fut passé, le général ordonna de se disposer à se mettre en marche pour Quivira. Chacun commença donc à faire ses préparatifs. Cepéndant, ainsi qu'il arrive souvent aux Indes, les choses ne se passèrent pas comme les hommes l'avaient disposé, mais selon la volonté de Dieu. Le général sortit à cheval un jour de fête pour courir la bague, avec D. Pédro Maldonado comme il en avait l'habitude. Il montait un excellent cheval, mais ses valets avaient renouvelé la sangle; de la selle, et en avaient pris une qui probablement était pourrie, elle rompit au milieu de la course, et le cavalier tomba malheureusement du côté de D. Pédro dont le cheval qui était lancé, lui passa sur le corps et lui donna un coup de pied à la tête, ce qui le retint long-temps au lit et le mit à deux doigts de la mort.

Pendant qu'il était malade, don Garci-Lopez de Cardenas qui était parti pour la Nouvelle-Espagne revint en toute hâte de Suya qu'il avait trouvée abandonnée. Les Indiens en avaient massacré les habitants ainsi que les chevaux et les troupeaux. Arrivé à Tiguex, il vit le général si mal portant qu'il n'osa lui apprendre ce malheur avant qu'il eût commencé à se lever. Vazquez Coronado en fut telle-

ment affligé qu'il retomba malade. Peut-être aussi fit-il semblant de l'être pour excuser la conduite qu'il tint par la suite. On prétend qu'un mathématicien de Salamanque qui était son ami, lui avait prédit qu'il se verrait seigneur et tout puissant dans un pays éloigné, mais qu'il y ferait une chute qui causerait sa mort. Cette prédiction lui frappa l'imagination et lui inspira le désir d'aller mourir près de sa femme et de ses enfants. Le chirurgien qui le pansait et qui lui servait en même temps d'espion, l'avait averti du mécontentement des soldats. Le général s'entendit donc avec quelques chess qui avaient le même désir que lui, et ils poussèrent leurs soldats à présenter une pétition pour demander de revenir à la Nouvelle-Espagne, ce qui ne fut pas dissicile à obtenir, car ils y étaient tous disposés. Le général prit ensuite l'avis des officiers. Ceux qui désiraient le retour, engagèrent les autres à voter comme eux : ils déclarèrent donc qu'il pensaient qu'il valait mieux retourner puis-

qu'on n'avait pas trouvé de pays riche, et que la contrée n'était pas assez habitée pour distribuer des terres à l'armée. Dès qu'ils eurent signé, le général déclara qu'on allait se mettre en marche pour le Mexique. Beaucoup se repentirent alors de leur condescendance, et voulant persister dans l'entreprise, ils redemandèrent leur signature au général, qui pour éviter leurs réclamations ne sortait pas de son logement, et se disait plus malade qu'il n'était réellement. Il faisait placer des sentinelles devant sa porte et même sur les balcons, pendant la nuit. On parvint cependant à lui voler son coffre, mais les signatures ne s'y trouvèrent pas, car il les tenait sous son oreiller. D'autres prétendent qu'on les y trouva.

Ils demandèrent au général de leur donner seulement soixante hommes d'élite, et qu'ils se maintiendraient dans le pays jusqu'à ce qu'il leur cut envoyé des secours, ou bien d'en prendre le même nombre pour lui servir d'escorte, et de laisser le commandement de l'expédition à un autre officier. Mais l'armée n'agréa aucune de ces deux propositions, tant parce qu'elle s'était faite à l'idée de revoir la Nouvelle-Espagne, que parce qu'il était facile de prévoir que la question du commandement ferait naître une foule de querelles. Les gentilshommes retenus par leur serment de fidélité, ou pensant que les soldats ne les soutiendraient pas, crurent devoir obéir; mais ils y mettaient moins de zèle qu'auparavant et n'avaient plus aucune affection pour leur ches. Celui-ci n'ayant d'autorité que sur les soldats, n'en sut que plus déterminé à leur complaire en revenant sur ses pas.

.

t

.

.

'n

## CHAPITRE III.

De la révolte de Suya et comment les colons y donnèrent lieu.

J'ai dejà dit, dans le chapitre précédent, que D. Garci-Lopez de Cardenas, ayant vu le pays en pleine révolte, était revenu en fuyant de Suya, qu'il avait trouvé abandonnée. Voici comment cet événement s'était passé. On n'avait laissé dans cette ville que les

plus mauvais soldats, gens turbulents et séditieux, à l'exception de quelques personnes d'honneur, que l'on avait revêtues d'emplois et chargées du gouvernement. La méchanceté des premiers l'emportait sur le bon vouloir des seconds, et ils s'ameutaient tous les jours, disant qu'ils étaient trahis et qu'on les abandonnait. Ils regardaient leur poste comme inutile, car la route de la Nouvelle-Espagne passait par un endroit plus favorable, et laissait Suya à droite. Un grand nombre d'entre eux prirent les armes, et retournèrent à Culiacan, sous la conduite d'un certain Pédro de Avila. Ils abandonnèrent leur capitaine Diégo de Alcarraz, et quelques malades. Il ne lui resta même personne qu'il pût envoyer après eux, pour les engager à revenir. Les Indiens tuèrent pendant la route quelques-uns de ces déserteurs, et le reste arriva à Culiacan, où D. Hernando Arias de Saavedra les retint par de bonnes paroles. Il attendait Juan Gallego qui amenait des troupes de la Neuvelle-Espagne. Quelques-uns, néanmoins, redoutant ce qui pouvait leur arriver, s'enfuirent, pendant la nuit, du côté du Mexique. Diégo de Alcarraz, qui était resté avec quelques malades, n'était pas en état de tenir tête à l'ennemi. Les naturels de ce pays se servent de flèches empoisonnées: voyant la faiblesse des Espagnols, ils devenaient chaque jour plus insubordonnés. Les mines d'or que l'on avait découvertes ne pouvaient pas être exploitées, parce qu'elles étaient en pays ennemi, et cependant, malgré le désordre, on s'en procurait déjà par troc plus qu'auparavant.

La ville était construite sur le bord d'une petite rivière. Une nuit, à une heure trèsavancée, l'on aperçut des feux que l'on n'avait pas coutume de voir, ce qui engagea à doubler la garde. Mais comme rien ne parut pendant la nuit, on les retira vers le matin. Les Indiens entrèrent si doucement dans la ville, qu'on ne s'aperçut de leur présence que quand

ils commencèrent à tuer et à piller. Les Espagnols cherchèrent alors à gagner la plaine: leur chef fut tué. Quelques soldats parvinrent à monter à cheval, et chargèrent l'ennemi pour secourir nos compatriotes; mais ils n'en sauvèrent qu'un petit nombre. Les Indiens se retirèrent chargés de butin, et sans avoir éprouvé de perte. Ils avaient tué trois chrétiens, une quantité de gens de service, et plus de vingt chevaux.

Les Espagnols qui avaient échappé au massacre n'ayant plus de montures, partirent le lendemain à pied pour Culiacan, manquant de vivres, et suivant des chemins détournés jusqu'à la ville de los Coraçones. Les Indiens de ce district, qui s'étaient toujours montrés nos amis, leur fournirent des vivres, et de là ils gagnèrent Culiacau, où Hernando Arias de Sayavedra, alcalde-mayor, les reçut et les traita de son mieux, jusqu'à l'arrivée de Juan Gallegos, qui amenait des troupes, dans l'intention de rejoindre l'armée de Co-

ronado. Il fut fort affligé de voir ce poste abandonné, car il nous croyait déjà établis dans le riche pays dont avait parlé l'Indien, que l'on appelait le Turc, à cause de sa figure.

• 

.

. 

. .

. •

. -

# CHAPITRE IV.

Frère Juan de Padilla et frère Luis restent dans le pays. — L'armée se met en marche pour le Mexique.

Le genéral, voyant que personne ne lui résistait, et que tout allait selon ses désirs, déclara que l'armée se mettrait en marche au commencement d'avril 1543, pour retourner à la Nouvelle-Espagne. Juan de Padilla, de l'ordre de Saint-François, et un

frère lai nommé Luis, déclarèrent qu'ils voulaient rester dans le pays. Le premier, à Quivira où il espérait faire des prosélytes; le second, à Cicuyé. Comme l'on était en carême, le franciscain exposa sa résolution dans un sermon, en l'appuyant sur le texte des saintes écritures. Leur intention était de convertir ces nations, et de les attirer à la religion chrétienne. Le général leur accorda donc une permission dont ils n'avaient pas besoin, et leur donna une compagnie pour les escorter jusqu'à Cicuyé, où frère Luis resta. Frère Juan continua sa route vers Quivira, accompagné du Portugais dont j'ai parlé plus haut. du nègre, du métis, de quelques Indiens de la Nouvelle-Espagne, et des guides que le général avait amenés. Mais il reçut bientôt après son arrivée la couronne du martyr. comme je l'ai raconté dans le chapitre VIII de la seconde partie, car l'on doit croire que son zèle était sincère et vrai.

On n'a plus entendu parler de frère Luis

qui resta à Cicuyé. Seulement quelques personnes que l'on avait envoyées avant que l'armée ne quittat Tiguex, pour lui amener le reste des moutons, le rencontrèrent au moment où il allait visiter, avec quelques Indiens, des villages qui étaient à quinze ou vingt lieues de là. Ce religieux dit qu'il était bien vu des Indiens, et qu'il espérait que ses instructions prospéreraient, mais que les vieillards le haïssaient, et qu'ils finiraient par le saire périr. Comme c'était un homme de bonne et sainte vie, j'espère que notre Seigneur lui aura fait la grâce de convertir quelqu'une de ces nations, et qu'il a terminé ses jours en administrant son troupeau. On peut le supposer, car ces Indiens sont très-doux, et gardent à leurs amis une fidélité inviolable.

Le général, craignant que s'il emmenait des naturels du pays cela ne nuisit aux religieux qu'il laissait derrière lui, ordonna à ses soldats de mettre en liberté leurs gens de service, et de les laisser retourner dans leurs villages ou bien où ils voudraient. Je crois, pour ma part, qu'il aurait mieux valu les garder avec les chrétiens, qui les auraient instruits dans la foi.

Fort satisfait de voir le moment du départ arrivé, le général se mit en route avec son armée, en emportant tout ce qui était nécessaire pour l'armée.

Il arriva entre Tiguex et Cibola un fait très-extraordinaire. Les chevaux, qui, malgré les fatigues, étaient gras et en bon état, commencèrent à mourir les uns après les autres. On en perdit plus de trente; tous les jours il en tombait deux ou trois. Il en périt encore sur la route de Culiacan; chose étonnante, et qui n'était pas arrivée pendant toute la durée de l'expédition.

Quand l'armée fut arrivée à Cibola, elle se reposa pour se préparer à entrer dans le désert; car c'est le dernier point habité. On laissa le pays entièrement pacifié; il y eut même quelques Indiens du Mexique qui nous avaient accompagnés, qui y restèrent et s'y établirent. .

•

#### CHAPITRE V.

L'armée entre dans le désert pour se rendre à Culiacan. — Ce qui arriva pendant la route.

Cibola est, comme je l'ai dit, le premier village de la province des sept villes. Ce fut là que l'on sortit des pays nouvellement découverts pour entrer dans le désert. Pendant deux ou trois jours les naturels suivirent l'armée, dans l'espérance de s'emparer de quelque pièce de bagage ou de quelques porteurs; car, quoique nous les quittassions en amis, comme ils voyaient que nous abandonnions le pays, ils étaient bien aises de garder quelques-uns des nôtres. Ce n'était cependant pas pour les maltraiter, comme on le sut de quelques personnes qui refusèrent de les suivre. Ils en emmenèrent quelques-uns à Cibola; d'autres y étaient restés de bonne volonté: ils feraient aujourd'hui de bons interprètes.

On traversa le désert sans événement. Il y avait deux jours que l'on était à Chichilticale quand l'on vit arriver Juan Gallegos, qui amenait de la Nouvelle-Espagne des renforts et des munitions. Il croyait trouver l'armée dans le riche pays dont avait parlé le Turc; et quand il vit que l'expédition revenait, il s'en montra très-mécontent. Les gentilshommes voyant ce nouveau secours, commencèrent à s'agiter de nouveau. Il n'était pas arrivé sans peine; car il avait fallu chaque jour, combattre les Indiens qui étaient

en armes. Comme je l'ai déjà dit, l'on proposa de faire un établissement quelque part, jusqu'à ce qu'on eût averti le vice-roi de ce qui se passait; mais les soldats qui revenaient des nouveaux pays refusaient de prêter l'oreille à aucune proposition, et voulaient absolument retourner à la Nouvelle-Espagne : c'est pourquoi on ne put mettre ce projet à exécution; et tout finit par s'apaiser.

Juan Gallegos conduisait avec lui quelquesuns de ceux qu'il avait amenés de la ville des Coraçones, et auxquels il avait garanti l'impunité. D'ailleurs, quand le général aurait voulu les châtier, il n'aurait pu le faire; car il ne lui restait aucun pouvoir. Il avait perdu toute considération: il se faisait plus malade qu'il ne l'était, et ne sortait que suivi de gardes.

On eut pendant la route diverses escarmouches avec les Indiens, qui nous tuèrent plusieurs hommes et quelques chevaux. Quand l'on fut arrivé à Batuco, des Indiens alliés de la vallée des Coraçones vinrent au devant de l'armée pour voir le général; ils s'étaient toujours montrés nos amis, et ? avaient traité comme tels tous les Espagnols qui avaient traversé leur territoire, sournissant les vivres et les porteurs dont ils pouvaient avoir besoin. Pendant cette route, on apprit que l'eau de coing était un bon remède contre les flèches empoisonnées. Car quelques jours avant Sonora, les Indiens blessèrent, d'un coup de flèche, un Espagnol, nommé Mesa; et, quoique la blessure dût être mortelle, puisque la flèche avait été trempée dans du poison frais, et que l'on perdît plus de deux heures avant d'employer l'eau de coing, il n'en mourut cependant pas. Mais les chairs de la partie où il avait été blessé se pourrirent entièrement, et laissèrent à nu les nerss et les os. La blessure répandait une puanteur insupportable. Elle était au poignet, et la putréfaction s'étendait jusqu'à l'épaule. Néanmoins le malade fut complétement guéri par

l'emploi du moyen que je viens d'indiquer.

L'armée marchait sans s'arrêter, car les vivres commençaient à manquer, et l'on ne pouvait en trouver. Tout le pays était soulevé. L'on faisait pourtant de temps à autre une incursion, afin de s'en procurer. On parvint ainsi à Petatlan, qui dépend de la province de Culiacan. A cette époque, ce village était soumis. Mais quoique depuis il y ait eu plusieurs soulèvements, on y resta quelques jours pour se refaire, et l'on franchit ensuite avec rapidité les trente lieues qui nous séparaient encore de Culiacan, où l'on nous reçut comme des gens qui ramenaient leur général blessé.



.

# CHAPITRE VI.

Le général part de Culiacan pour aller rendre compte de l'armée qui lui avait été confiée.

Quand l'armée entra dans la vallée de Culiacan, chacun se crut au terme de ses peines puisque l'on était en pays chrétien, et que le général en était gouverneur. Les liens de la discipline se relachèrent; les capitaines ne voulaient plus obéir au général, ni les soldats aux 9.

capitaines, de sorte que quand le général marcha vers la ville d'où l'on était encore éloigné de dix lieues, la plus grande partie des soldats restèrent dans la vallée pour se reposer. Quelques-uns même avaient l'intention de ne jamais rejoindre. Le général sentit bien que quoique sa qualité de gouverneur de la province augmentât encore son autorité, il ne se ferait pas obéir par la force. Il tàcha donc de se concilier les capitaines en leur faisant distribuer les vivres que l'on trouva dans quelques villages qui étaient de son gouvernement; et, seignant tonjours d'être malade, il se mit à recevoir dans son lit, afin que tous ceux qui avaient à lui parler le fissent librement et sans témoins. Il faisait venir ses amis et les priait d'user de toute leur influence sur les soldats pour les engager à ne pas l'abandonner, et à le suivre jusqu'à la Nouvelle-Espagne; leur promettant en retour, de les protéger, tant auprès du vice-roi que dans son gouvernement. Quand il crut s'être

très-mauvais temps, car c'était à la Saint-Jean, époque où commencent les pluies qui rendent très-profondes et très-dangereuses les rivières du désert qu'il faut traverser pour arriver à Campostelle. Ces rivières sont remplies de caimans: pendant que l'armée en traversait une, un de ces animaux saisit un des soldats qui fut dévoré à la vue de tout le monde, sans qu'on pût lui porter le moindre secours.

Le général voyait chaque jour un grand nombre de soldats l'abandonner et rester dans les villes qu'il traversait; il avait tout au plus cent hommes quand il arriva à Mexico. Il fut mal reçu du vice-roi, qui cependant lui donna une décharge; mais il perdit sa réputation, et bientôt après son gouvernement de la Nouvelle-Galice. Don Antonio le conserva jusqu'à ce qu'il y eût établi l'audience qui y est encore aujourd'hui. Telle fut la fin de cette expédition.

### 228 RELATION DE CASTANEDA.

Il me reste maintenant à indiquer quels seraient les chemins les plus faciles à suivre pour pénétrer dans ce pays, quoiqu'il n'y ait pas de succès à espérer sans peine; mais il vaut mieux que ceux qui voudront tenter l'entreprise, soient informés d'avance des peines et des fatigues qu'ont éprouvées leurs prédécesseurs. Je dirai où est située Quivira, et la Grande-Inde, à la recherche de laquelle on allait. Maintenant que Villa-Lobos a examiné les côtes de la mer du Sud, l'on voit clairement que c'est vers le nord-ouest et non vers l'orient que nous aurions dû nous diriger. Je laisserai là cette matière pour parler de quelques sujets que j'ai omis, afin de les traiter dans des chapitres à part.

## CHAPITRE VII.

De ce qui arriva dans le pays révolté au capitaine Juan Gallegos qui amenait des secours.

On a sans doute remarqué dans le chapitre précédent que je négligeais de raconter les exploits du capitaine Juan Gallegos et des vingt soldats qui l'accompagnaient. Je vais le faire à présent, afin qu'à l'avenir ceux qui les raconteront puissent s'appuyer sur

des preuves, et qu'on ne leur reproche pas d'exagérer, de conter des choses fabuleuses ou des romans de chevalerie, et cependant, à l'exception des enchantements, nes Espagnols ont fait et font tous les jours aux Indes dans leurs combats avec les naturels des choses qui surpassent tout ce que l'on lit dans ces livres, sur les exploits des douze pairs de France. Si l'an examined'un côté la haute stature et les puissantes armes que les auteurs de romans attribuent à leurs héros, de l'autre la petite taille des hommes de ce siècle, et les mauvaises armes que l'on a dans les Indes, on doit plus admirer ce qui se fait aujourd'hui que ce qui se faisait autrefois. En effet les anciens guerriers combattaient des nations barbares comme nous le faisons dans les Indes; mais parmi nos ennemis il y en a beaucoup qui sont très-forts, très-vaillants et très-adroits à lancer des flèches. Ils tuent les oiscaux au vol et les lièvres à la course. Je dis cela pour prouver que l'on doit croire les anciennes histoires, car nous

avons vu de nos jours des choses plus extraordinaires, et quand on racontera dans les siècles futurs que Fernand Cortès a osé pénétrer avec trois cents hommes au centre de la Nouvelle-Espagne qui était alors si peuplée, et qu'il la conquit en entier sans avoir jamais eu plus de cinq cents soldats, cela excitera sans doute beaucoup d'étonnement et d'admiration.

Les actions de don Pedro d'Alvarado à la conquête du Guatemala, celles de Montejo à Tabasco, la conquête de la terre ferme et celle du Pérou, m'engageraient à ne pas parler de celles de Gallegos si je n'avais promis de raconter tout ce qui se passa dans cette expédition, et je ne puis les passer sous silence.

Gallegos arriva à Culiacan avec très-peu de monde. Il rassembla tous ceux qui s'étaient échappés de la ville des Coraçones, ou pour mieux dire de Cicuyé, ce qui fait en tout vingtdeux hommes avec lesquels il traversa plus de deux cents lieues de pays révolté, et ayant presque chaque jour un combat à livrer. Il marchait à l'avant-garde avec six ou sept hommes, laissant le reste pour protéger les bagages. Ils entraient par force dans les villages, tuaient, brûlaient, saccageaient tout ce qu'ils renfermaient, et attaquaient toujours l'ennemi tellement à l'improviste qu'ils ne lui laissaient pas le temps de se réunir. Ceci le rendit bientôt si redoutable, qu'il n'y avait pas de tribu qui osat l'attendre de pied ferme, et qu'on fuyait devant lui comme devant une puissante armée. Il lui est arrivé d'être dix jours dans un pays habité et de ne pas passer une heure sans combattre. Il faisait tout cela avec ses sept compagnons, et quand le reste de la troupe arrivait avec les bagages, elle n'avait plus qu'à piller et à dépouiller les morts, les premiers ayant tué ou fait prisonniers tous ceux qui n'avaient pas pris la fuite. Il ravagea surtout l'endroit où avait été la ville de Coraçones, massacra ou fit

pendre un grand nombre d'Indiens, et pendant tout ce temps, il n'eut ni tués, ni blessés, à l'exception d'un soldat. Cet homme s'étant approché pour dépouiller un Indien qui n'était pas encore expiré, en reçut un coup qui lni creva un œil. Comme ce fut avec une arme empoisonnée, il en serait mort si on ne l'avait pas traité par l'eau de coing. Ceux qui ont vu ces exploits s'en souviendront toute leur vie, et quelques Indiens alliés qui se joignirent à lui aux Coraçones, les regardaient comme des choses surnaturelles. S'ils n'avaient pas rencontré notre armée, ils seraient arrivés sains et saufs au pays qui avait été promis par le Turc, tant ils se conduisaient avec valeur et prudence.

Quelques-uns sont restés dans la ville de Culiacan où j'écris la présente relation, et où nous avons vécu et vivons, surtout aujourd'hui, au milieu de la misère et des dangers, tout le pays étant soulevé. •

#### CHAPITRE VIII.

Où l'on raconte plusieurs choses étonnantes relativement aux bizons que l'on vit dans les plaines.

It ne faut pas s'étonner si dans la seconde partie je n'ai pas parlé de ces animaux; je m'étais réservé de traiter ce sujet dans un chapitre particulier; car c'est une chose remarquable et que l'on n'avait pas encore vue. Je n'hésite pourtant pas à la raconter car beaucoup de ceux qui en ont été témoins sont encore vivants aujourd'hui, et peuvent certifier de la vérité de ce que j'avance. Qui pourrait
croire que mille chevaux, cent cinquante vaches de race espagnole, plus de cinq mille
moutons, et mille cinq cents personnes, en
comptant les Indiens de service, ne laissaient
pas la moindre trace de leur passage dans le
désert, et qu'il était nécessaire d'élever de distance en distance des tas de pierres et d'ossements de bisons, pour que l'arrière-garde pût
nous suivre, car l'herbe toute courte qu'elle,
était, se relevait après avoir été foulée, aussi
droite et aussi fraîche qu'auparavant.

Une autre chose très étonnante, c'est que l'on trouva sur le bord oriental d'un des lacs salés qui sont vers le sud, un endroit qui avait environ une demi-portée de mousquet de longueur, et qui était entièrement couvert d'os de bisons jusqu'à la hauteur de deux toises sur trois de large, ce qui est surprenant dans un pays désert, et où personne

n'aurait pu rassembler ces os. On prétend que quand le lac est agité par le vent du nord, il jette sur la côte opposée les ossements de tous les animaux qui ont péri en venant y boire. Mais que l'on juge alors quelle quantité il en a fallu pour former un pareil ossuaire.

La première fois que nous rencontrâmes des bisons, tous les chevaux prirent la fuite en les apercevant, car ils sont horribles à voir. Ils ont la face large et courte, les yeux à deux palmes l'un de l'autre, et tellement saillants sur le côté qu'ils peuvent voir celui qui les poursuit. Leur barbe est comme celle des boucs, et si longue, qu'elle traîne par terre quand ils baissent la tête. Ils ont sur la partie antérieure du corps un poil frisé semblable à la laine de moutons, il est très-fin sur la croupe, et lisse comme la crinière du lion. Sur le dos s'élève une bosse plus forte que celle d'un chameau. Leurs cornes sont très-courtes et très-grosses, c'est à peine si on les voit à travers le poil. Ils changent de poil au mois de mai, et à cette époqué ils ressemblent vraiment à des lions. Pour le faire tomber plus vite, car ils en changent comme les couleuvres de peau, ils vout se rouler au milieu des broussailles que l'on trouve dans les ravins. Leur queue est trèscourte et se termine par une grosse touffe. Quand ils courent ils la portent en l'air comme les scorpions. Tout jeunes, ils sont fauves et ressemblent à nos veaux, mais en vieillissant ils changent de couleur et de forme.

Une autre chose qui nous frappa, fut que tous les vieux bisons que nous tuàmes avaient l'oreille gauche fendue, tandis que les jeunes l'avaient entière; nous ne pûmes jamais en découvrir la raison.

Leur laine est si fine que l'on en ferait certainement de beaux draps, mais on ne pourrait pas la teindre, car elle est d'un rouxfauve.

Nous fûmes très-étonnés de rencontrer quelquesois des troupeaux innombrables de taureaux sans une seule vache, et d'autres de vaches sans taureaux. Il y avait souvent jusqu'à quarante lieues entre un troupeau et l'autre, et cela était dans un pays si plat, que de loin l'on voyait le ciel entre leurs jambes, de sorte que, lorsqu'ils étaient plusieurs, on aurait dit des pins qui réunissaient leurs feuillages, et s'il n'y avait qu'un bison ses quatre jambes faisaient l'effet de quatre pins. Si l'on était près d'eux, il était impossible, quelqu'effort que l'on fit, d'apercevoir la terre au delà, car tout ce pays est si plat, que de quelque côté que l'on se tourne, on n'aperçoit que le ciel et l'herbe.

J'omettrai beaucoup d'autres choses moins importantes, mais je ne puis passer sous silence que dans plusieurs villages des montagnes, les Indiens ont en vénération le signe de la croix. A Acuco, nous trouvâmes près d'une fontaine une croix de deux palmes de haut, et d'un doigt d'épaisseur. Le bois en était carré, et il y avait autour beaucoup de

240 RELATION DE CASTANEDA.

fleurs sèches et de petits bâtens ornés de plumés.

A Tutahaco, nous trouvames sur une sépulture qui paraissait récente une croix faite de deux morceaux de bois attachés avec du fil de coton, et ornée de fleurs desséchées. C'est ce qui me fait penser que d'une manière ou d'une autre, les Indiens ont eu quelque connaissance de la croix de Jésus-Christ notre rédempteur, et cela probablement par la voie de l'Inde d'où ils sont venus.

#### CHAPITRE IX.

De la route que suivit l'armée et d'une autre plus directe que pourrait prendre une nouvelle expédition.

Je voudrais être cosmographe et mathématicien pour pouvoir mieux expliquer la route que devrait suivre une nouvelle expédition qui partirait de la Nouvelle-Espagne, et examiner s'il vaut mieux suivre la même route que nous, ou traverser l'intérieur du pays; 9.

mais avec l'aide de Dieu, je dirai au moins ce que je sais à cet égard.

L'on se rappelle le Portugais dont j'ai parlé, qui parvint à s'échapper de Quivira quand les Indiens tuèrent frère Juan de Padilla, et qui arriva à Panuco en traversant les plaines, et la cordillière de la mer du Nord, laissant toujours à se gauche le pays découvert par Fernando de Soto. Il ne vit pas la rivière de l'Espiritù-Santo, et quand il eut passé la cordillière de la mer du Nord, il revint à Panuco. De sorte que s'il n'avait pas cherché à gagner la mer du Nord, il serait arrivé à la province des Zacatecas, qui est aujourd'hui bien connue.

Je crois que cette route serait bien meilleure et beaucoup plus directe pour retourner à Quivira; car il y a encore à la Nouvelle-Espagne des guides qui sont venus avec le Portugais. Cependant il vaudrait encore mieux côtoyer les montagnes de la mer du Sud, à travers le pays des Quachichiles, parce que ce pays est plus habité, et qu'on y trouverait des vivres. Ce serait se perdre que de s'enfoncer dans les plaines à cause de leur étendue et de leur stérilité. Il est vrai qu'une fois arrivé au pays des bisons, on serait dans l'abondance.

Il est certain que pour aller à Quivira et au pays dont le Turc avait parlé, l'armée de Francisco Vasquez Coronado fit un très-grand détour. On fit d'abord cent dix lieues vers l'ouest, en partant de Mexico; l'on se dirigea ensuite vers le nord-est pendant cent lieues; puis pendant six cent cinquante vers ke nord, et l'on n'était encore arrivé qu'aux ravins des bisons. De sorte qu'après avoir fait plus de huit cent cinquante lieues, on n'était pas en définitive à plus de quatre cents de Mexico. Si l'on veut au contraire aller à Tiguex, et de là se diriger vers le couchant pour gagner les Indes, il faut suivre la même marche que l'armée. Et même si l'on voulait suivre une autre route, on ne le pourrait

Ì

pas, à cause de la baie qui s'avance considérablement dans les terres du côté du nord, à moins que l'on n'eut une flotte pour la traverser, que l'on n'allat débarquer du côté de l'île des Negros, et que l'on ne voulût ensuite penetrer dans l'intérieur pour aller à la recherche du pays d'où sont venus ceux de Tiguex et les autres nations. Il ne faut pas penser s'embarquer sur la mer du Sud, et traverser la Floride, toutes les expéditions qui ont été faites de ce côté ont eu une issue malheureuse. Ce pays est rempli de marais et de fondrières entièrement stériles, et c'est le plus mauvais que le soleil éclaire. On peut cependant aller débarquer au delà de la rivière de l'Espiritù-Santo, comme l'a fait Fernand de Soto; car l'on m'a assuré que, malgré toutes les misères qu'il v a souffertes, c'est encore ce qu'il y a de mieux dans le pays. Il faudrait pour cela bien connaître le cours des rivières; car c'est la seule manière de transporter en abondance, et

Dans ces nouveaux pays les chevaux sont ce qu'il y a de plus nécessaire, et ce qui effraie le plus l'ennemi. Ce sont eux qui décident du sort d'une bataille. Les Indiens qui ne connaissent pas l'artillerie en ont aussi grand'peur. Mais il faudrait des gros canons pour attaquer les villages semblables à ceux que découvrit Francisco Vasquez de Coronado. Il n'avait que des coulevrines, et pas un ingénieur pour construire une machine capable d'effrayer les naturels; ce qui eùt été bien nécessaire.

Je dis donc que maintenant que les côtes de la mer du Sud ont été visitées par différents vaisseaux, et que l'on connaît parfaitement celles de la mer du Nord jusqu'à la Norwège, ceux qui seraient arrivés à Tiguex ou à Cibola sauraient très-bien de quel côté se diriger pour chercher le pays que le marquis del Valle don Fernand Cortez voulait découvrir, ainsi que la direction que suit la côte

246

RELATION DE CASTANEDA.

du golfe après avoir tourné à l'embouchure de la rivière del Tison.

Je terminerai donc ici cette relation. Le Dieu tout puissant aura soin du reste. Lui seul sait quand et comment ce pays sera découvert, et à qui ce bonheur est réservé.

LAUS DEO.

Fini de copier à Séville, le samedi 26 octobre 1596.

# APPENDICE.

## INSTRUCTION

DONNÉE PAR DON ANTONIO DE MENDOZA, VICE-ROI DE LA NOUVELLE-ESPAGNE,

Au père Marcos de Niza.

Piaz Marcos de Niza, voici ce que vous avez à faire dans l'expédition que vous entreprenez pour l'honneur et la gloire de la Sainte-Trinité, et pour la propagation de notre sainte foi catholique.

Premièrement, aussitôt que vous arriverez dans la province de Culiacan, vous devez exhorter et encourager les Espagnols qui résident dans la ville de San-Miguel, à bien traiter les Indiens qui sont en paix avec nous, et à ne pas les employer à des travaux excessifs. Vous les assurerez que s'ils agissent ainsi on leur fera toutes sortes de faveurs, et sa majesté leur accordera des indemnités pour les maux qu'ils

ont soufferts. Ils trouveront en moi quelqu'un qui les aidera puissamment pour cela; mais s'ils se conduisent autrement, ils seront punis et n'obtiendront aucune grâce. Vous ferez savoir aux Indiens que je vous envoie au nom de sa majesté, afin de recommander qu'on les traite bien. Vous leur direz que l'empereur a été très-peiné des maux qu'on leur a fait souffrir, que dorénavant il n'en sera point ainsi, et que quiconque les maltraitera sera puni.

Vous les assurerez qu'on ne les réduira plus en esclavage, qu'on ne les enlèvera plus de leur pays, et qu'au contraire on les laissera vivre chez eux en liberté sans leur faire ni mal ni tort. Faites en sorte qu'ils bannissent toute crainte, qu'ils reconnaissent Dieu notre Seigneur, qui est dans le ciel, et l'empereur que sa main a placé sur la terre, pour la régir et la gouverner.

Voulant que Francisco Vasquez de Coronado, nommé par sa majesté gouverneur de cette province, vous accompagne jusqu'à la ville de San-Miguel de Culiacan, nous prendrons les dispositions nécessaires afin de pourvoir cette ville de ce qui a rapport au service de Dieu notre Seigneur, ainsi qu'à la conversion des naturels de cette province, et aux bons traitements à exercer enverseux.

Si, par l'aide de Dieu notre Seigneur, et par la grâce du Saint-Esprit, vous trouvez une route pour passer plus avant et pour pénétrer dans l'intérieur, vous emmènerez avec vous Estevan de Dorantes, pour qu'il vous serve de guide. Je lui ordonne de vous obèir en toutes choses, comme à moi-même. S'il ne

le faisait pas il se rendrait passible des peines que l'on inflige aux personnes coupables de désobéissance envers les officiers qui ont reçu de sa majesté le droit de commandement.

Ledit gouverneur Francisco Vasquez engagera pareillement les Indiens qui sont venus avec Dorantes et les autres naturels de ce pays que l'on pourra trouver, afin que si vous croyiez, vous et le gouverneur, devoir les emmener, vous le fassiez, et que vous employiez leurs services comme vous croirez convenable au service de Dieu.

Vous chercherez toujours à voyager avec le plus de sûreté possible; vous vous informerez d'abord si les naturels sont en guerre entre eux; vous éviterez de leur donner occasion d'agir contre votre personne, ce qui forcerait de procéder contre eux et de les punir, car, dans ce cas, au lieu d'aller leur faire du bien et les éclairer, il arriverait le contraire.

Vous prendrez le plus grand soin d'observer la force des peuplades, si elles sont nombreuses ou non, si elles vivent dispersées ou réunies; l'aspect et la fertilité du pays, la température, les arbres, les plantes, les animaux sauvages qui s'y trouvent; la nature du sol, s'il est aride ou coupé par des rivières, si elles sont grandes ou petites; les pierres et les métaux qu'il renferme. Si vous pouvez vous procurer des échantillons de tous ces objets, apportez-en ou envoyez-en afin que sa majesté puisse être parfaitement instruite.

Informez-vous constamment si l'on a connaissance du voisinage de la mer, soit du Nord soit du Sud.

car il pourrait se faire qu'il y eût un golfe par où la mer pénétrât dans l'intérieur. Si vous parvenez à la côte de la mer du Sud, vous enterrerez, sur le rivage, au pied d'un arbre élevé et remarquable, des lettres dans lesquelles vous rendrez compte de ce que vous jugerez à propos de faire savoir. Pour que l'on reconnaisse l'arbre où vous laisserez des lettres, vous y ferez une croix, ainsi qu'à l'embouchure des rivières, dans les endroits qui peuvent servir de ports, et vous y déposerez des lettres. Si l'on expédie des vaisseaux, ils auront ordre de rechercher ce signal.

Vous ne manquerez pas d'avoir soin d'envoyer constamment des Indiens pour faire savoir la route que vous prenez, comment vous êtes reçu, et ce que vous trouvez de plus remarquable.

Si Dieu, notre Seigneur, permet que vous trouviez quelque grande ville, et si vous croyez qu'il soit convenable d'y établir un monastère, et d'y envoyer des religieux qui travaillent à la conversion des indigènes, vous le ferez savoir par des Indiens ou bien vous retournerez à Culiacan pour en donner avis le plus secrètement possible, afin que l'on prenne les dispositions convenables sans donner lieu à aucun trouble; car, dans la conquête que l'on se propose, il ne s'agit que du service de notre Seigneur et du bien des naturels du pays.

Quoique toute la terre appartienne à l'empereur notre maître, je vous autorise à prendre possession du nouveau pays au nom de sa majesté; vous ferez les signes et vous remplirez les formalités qui vous paraîtront nécessaires dans cette circonstance. Vous ferez entendre aux naturels du pays qu'il y a un Dieu dans le ciel et un empereur sur la terre, que c'est pour la régir, pour la gouverner, et que tous les hommes doivent leur être soumis et les servir

# ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

Moi, frère Marcos de Niza, de l'ordre de notre seigneur Saint-François, j'ai reçu une expédition des instructions ci-dessus, signée par le très-illustre seigneur don Antonio de Mendoza, vice-roi de la Nouvelle-Espagne. Elle m'a été remise par l'ordre de sa seigneurie et en son nom, par Franscisco Vasquez de Coronado, gouverneur de la Nouvelle-Galice, laquelle copie, faite d'après les instructions de verbo ad verbum, a été corrigée et collationnée avec ladite. Je promets de m'y conformer ponctuellement, de ne pas outre-passer son contenu, en quelque temps que ce soit; c'est pourquoi je la signe de mon nom, le 25 de novembre 1538, jour où j'ai reçu ladite instruction au nom du vice-roi, dans cette province de la Nouvelle-Galice.

Frère MARCOS DE NIZA.

Attestation du père Antonio de Cibdadrodrigo, provincial des franciscains à Mexico

Je soussigné, frère Antonio de Cibdadrodrigo, de l'ordre des frères mineurs, et présentement provincial de la province du Saint-Évangile, à la Nouvelle-Espagne, je certifie qu'il est veritable que j'ai expédié frère Marcos de Niza, prêtre régulier, pieux, doué de toutes vertus et de dévouement; que je l'ai approuvé, moi et mes frères les définiteurs-députés, dont je prends les avis dans les cas importants et difficiles, et qu'il a été approuvé et reconnu capable de faire ce voyage de découverte, non-seulement à cause des qualités indiquées ci-dessus, mais encore à cause de ses connaissances en théologie, et même en cosmographie et dans la navigation. Après avoir pris les avis du conseil de l'ordre, et qu'il fut résolu qu'il partirait, on lui a adjoint un frère lai, nommé frère Onorato, d'après l'ordre du seigneur don Antonio de Mendoza, vice-roi de la Nouvelle-Espagne. Sa seigneurie lui a fourni tous les objets nécessaires et toutes les facilités qu'exigeait ce voyage. Elle lui a fait remettre l'instruction écrite plus haut, laquelle j'ai vue. Elle m'a été communiquée par sa seigneurie, qui m'a demandé mon avis, disant que si je la trouvais bien, il la ferait remettre audit frère Marcos, par Francisco Vasquez de Coronado. Frère Marcos a reçu ponctuellement cette instruction, et

#### APPEN DICE.

ill'a remplie avec fidélité ainsi qu'on l'a vu; et comme ce que j'ai dit ci-dessus est l'exacte vérité, j'ai rédigé cette attestation, et je l'ai signée de mon nom.

A Mexico, le 27 d'août 1539.

Frère Antonio de CIBDADRODRIGO,

Ministre provincial

## RELATION

FRÈRE MARCOS DE NIZA (1).

D E

Par l'aide et la faveur de la très-sainte Vierge Marie, Notre-Dame, et de notre père séraphique saint François, moi frère Marcos de Niza, religieux profès de l'ordre de Saint-François, et en vertu de l'instruction ci-dessus donnée par l'illustrissime seigneur don Antonio de Mendoza, vice-roi et gouverneur pour sa majesté à la Nouvelle-Espagne, je suis parti de la ville de San-Miguel, de la province de Culiacan, le vendredi, septième jour du mois de mars de l'année 1539. J'emmenai en qualité de collègue frère Onorato et le nègre Estevan Dorantes, ainsi que des Indiens que ledit vice-roi affranchit et qu'il acheta pour cette

<sup>(1)</sup> Cette relation fait partie de la collection de Ramusio. Voyez l'édition de Venise, t. 111, p. 297.

expédition. Ils me furent remis par Francisco Vasquez de Coronado, gouverneur de la Nouvelle-Galice, avec beaucoup d'autres Indiens de Petatean (Pitatlan), et de la ville que l'on nomme del Cuchillo (du Couteau), qui peut être à cinquante lieues de la première. Ils vinrent jusqu'à Culiacan en témoignant beaucoup de joie, car les Indiens que le gouverneur avait envoyés en avant leur avaient fait connaître qu'ils étaient en liberté, et qu'on ne venait ni pour les mettre en esclavage, ni pour leur faire la guerre, ni aucun mauvais traitement; que tels étaient le désir et la volonté de sa majesté.

Suivi de cette escorte, je me mis en route et j'arrivai au village de Pitatlan: je reçus sur la route toutes sortes de bons traitements; on me fit présent de vivres, de roses et d'autres objets de ce genre; on me construisit des cabanes de nattes et de branchages dans toute la contrée qui n'était pas habitée. Je me reposai trois jours dans le village de Pitatlan, mon compagnon frère Onorato étant tembé malade; je fus même obligé de l'y laisser, et je continuai mon voyage suivant l'instruction que j'avais reçue, dans la direction où me guida le Saint-Esprit, quoique j'en fusse indigne. J'avais avec moi le nommé Estevan de Dorantès, nègre, quelques Indiens affranchis et un grand nombre de naturels du pays.

Partout où j'arrivais on me faisait un excellent accueil, les habitants se livraient à des divertissements, élevaient des arcs de triomphe, partageaient avec moi leurs vivres, quoiqu'ils en eussent fort peu, parce que, disaient-ils, il n'avait pas plu depuis

trois ans, et que les Indiens de la contrée cherchaient plutôt à se cacher qu'à cultiver la terre, effrayés qu'ils étaient par les chrétiens de la ville de San-Miguel, qui, jusqu'à cette époque, avaient l'habitude de leur faire la guerre et de les réduire en esclavage. Pendant tout ce chemin, où je fis vingt-cinq ou trente lieues au delà de Pitatlan, je n'ai rien vu qui fût digne d'être rapporté ici, si ce n'est que des Indiens de l'île où s'était rendu le marquis del Valle, vinrent me voir. J'appris d'eux d'une manière positive que c'était une île, et non pas comme plusieurs le prétendent un continent : l'espace qui la sépare de la terre ferme peut être environ d'une demi-lieue.

Des Indiens d'une autre île plus grande, et qui est plus éloignée, vinrent aussi me voir. Je sus par eux qu'il y avait trente autres petites îles habitées par des gens pauvres en vivres, excepté dans deux de ces îles, où suivant eux on trouve du maïs. Ces Indiens avaient au cou beaucoup de coquilles qui renferment des perles, je leur en montrai une que je portais pour échantillon; ils me dirent qu'il y en avait dans cette île, néanmoins je n'en vis aucune.

Je continuai ma route en suivant un désert pendant quatre jours de marche. J'étais accompagné par les Indiens des îles dont je viens de parler, et par les habitants des villages que j'avais laissés en arrière. Aux confins du désert, je trouvai d'autres Indiens qui furent surpris de me voir, car ils n'avaient aucune notion des chrétiens, n'entretenant aucun rapport avec ceux qui étaient plus en deçà. Ils

me reçurent fort bien et me donnerent beaucoup de vivres. Ils cherchaient à toucher mes vêtements et me nommaient Sayota, ce qui veut dire, dans leur langue, homme du ciel. Au moyen des interprètes, je leur fis entendre, le mieux que je pus, le contenu de mes instructions, c'est-à-dire que je leur transmis la connaissance de notre Seigneur qui est au ciel, et de sa majesté qui est sur la terre.

J'employai tous les movens pour savoir s'il y avait des pays habités par une population nombreuse, et s'il existait des habitants plus civilisés qu'eux. Les naturels avec qui j'eus des rapports me dirent seulement que dans l'intérieur, à quatre ou cinq jours de marche de l'endroit où les chaînes de montagnes s'abaissent, on trouve dans une plaine fort étenduc un nombre considérable de grandes villes habitées par des gens habillés de coton. Je leur montrai quelques métaux que j'emportais pour connaître ceux du pays, ils prirent de l'or et me dirent que ces naturels avaient des bassins de cette matière, et qu'ils portaient au nez et aux oreilles des objets ronds en or. Qu'ils avaient des petites pelles du même métal avec lesquelles ils racient leur sueur pour s'en debarrasser. Mais comme cette plaine s'éloigne de la côte, et que mon intention était de ne pas m'en écarter, je résolus de la laisser pour mon retour asin de mieux l'observer.

Je parcourus pendant trois jours un pays habité par les mêmes Indiens qui me reçurent comme les premiers et jarrivai à une ville d'une grandeur moynene, nommée Vacapa. Les habitants me re

curent très-bien, et me donnèrent une grands quantité de viyres, dont ils avaient en abondance, car le pays est fertile. Cette ville est à quarante lieues de la mer : comme j'en étais si éloigné et que c'était l'avant-veille du dimanche de la Passion. ie résolus d'y rester jusqu'à Pâques, pour prendre des renseignements suffisants sur les îles dont j'ai dit que l'on m'avait parlé. J'expédiai donc des messagers indiens pour qu'ils se rendissent à la mer par trois routes différentes. Je les chargeai de m'amener des habitants de la côte et de quelques-unes des îles, pour prendre des renseignements auprès d'eux. J'expédiai Estevan de Dorantès, le nègre, pour qu'il s'avancât à cinquante ou soixante lieues vers le nord, et qu'il vît si, dans cette direction, il pourrait découvrir quelque chose d'important sur ce que nous cherchions. Je convins avec lui que s'il apprenait qu'il y eût des contrées peuplées, riches et considérables, de ne pas s'avancer davantage; mais de retourner en personne ou de m'expédier des Indiens avec un signal dont nous étions convenus. Si c'était un pays de grandeur ordinaire, il devait m'envoyer une croix blanche longue d'une palme; s'il était plus important, la croix devait avoir deux palmes, et si ce pays était plus considérable que la Nouvelle-Espagne. le signe était une grande croix.

Le nègre Estevan partit avec ces ordres le dimanche de la Passion après-diner; je restai dans cette ville qui, comme je l'ai dit, se nomme Vacapa. Quatre jours après, des envoyés d'Estevan arrivèrent avec une croix de la grandeur d'un homme; ils me dirent

de sa part de partir à l'instant sur ses traces, qu'il avait trouvé des gens qui lui parlaient d'un pays le plus grand du monde, et qu'il avait avec lui des Indiens qui v avaient été; il m'en envoyait un. Il me fit dire des choses si surprenantes sur sa découverte que je refusais de les croire avant de les avoir vues et de m'être mieux assuré des faits. L'Indien me dit qu'il y avait trente journées de marche depuis l'endroit où était Estevan jusqu'à la première ville du pays one l'on nomme Cibola. Comme je crois digne d'être rapporté dans cet écrit ce que l'Indien envoyé par Estevan m'a raconté de ce pays, je vais le faire. Il affirme et il certifie que dans cette première province il v a sept villes très-grandes qui toutes appartiennent à un souverain. On y voit de grandes maisons de pierres et de chaux : les plus petites ont-un étage surmonté d'une terrasse, il y en a de deux et de trois étages. Celle du souverain en a quatre fort bien ordonnés. On voit à la porte des maisons principales beaucoup d'ornements en turquoises, pierres trèscommunes dans le pays. Les habitants de ces villes sont très-bien vêtus. Il me donna beaucoup d'autres détails sur ces sept villes et sur d'autres provinces plus éloignées et plus considérables que celle des sept villes. Afin de savoir comment il en avait connaissance, nous enmes avec lui de longs entretiens; ie le tronvai très-raisonnable, et je remerciai notre Seigneur.

Je tardai de partir sur les traces d'Estevan de Dorantès, croyant qu'il m'attendrait comme j'étais convenu avec lui, et parce que j'avais promis

aux naturels que j'avais expédiés vers la mer de les attendre; car j'ai voulu agir sincèrement avec les gens qui avaient affaire à moi. Les messagers arrivèrent le jour de Pâques fleuries. Ils avaient avec eux des habitants de la côte et des deux îles dont il a été question. Elles sont pauvres comme je l'avais déjà appris, et babitées par des gens qui portent sur le front des coquilles qui contiennent des perles. Ils m'assurerent qu'il y avait trente-quatre îles les unes près des autres, j'en donne les noms dans un autre écrit où je rapporte pareillement le nom des villages. Les habitants de la côte disent qu'ils ont peu de vivres ainsi que les insulaires, et qu'ils correspondent au moyen de radeaux. Cette côte se dirige vers le nord aussi droit que possible. Les habitants m'apportèrent des bouchers de cuirs de vaches bien travaillés, et assez grands pour couvrir des pieds à la tête; il y a des orifices pratiqués en haut de l'endroit où la poignée est fixée afin que l'on puisse voir étant derrière. Ils sont si forts, que je ne crois pas qu'une arquebusade les traverse. Le même jour, trois Indiens de la race que l'on appelle Pintados (peints) vinrent me voir. Ils avaient le visage, la poitrine et les bras peints, ils habitent dans la direction de l'est. Un certain nombre résident dans le voisinage des sept villes. Ils dirent qu'ils étaient venus me voir parce qu'on leur avait parle de moi. Entre autres rapports qu'ils me firent, ils me parlèrent beaucoup des sept villes et des provinces dont m'avait entretenu l'Indien d'Estevan; ils s'expliquèrent presque dans les mêmes termes que cet homme. Je renvoyai

les habitants de la côte. Deux Indiens des îles dirent qu'ils voulaient m'accompagner pendant sept ou huit jours.

Je quittai Vacapa avec eux et les trois Indiens peints dont j'ai parlé. Deux jours après Pâques fleuries, je pris le chemin qu'Estevan avait suivi. J'avais reçu de lui d'autres messagers avec une seconde croix aussi grande que la première, il me l'envoyait en me disant de hâter mon départ. Il me certifiait que le pays où il se rendait était excellent et le plus merveilleux dont on eût jamais entendu parler. Les envoyés, en particulier, s'exprimèrent sans manquer en la moindre chose à ce qu'avait dit le premier; et même ils me donnèrent beaucoup plus de détails, et s'expliquèrent beaucoup plus clairement.

Ce jour-là, le surlendemain de Pâques, et deux jours après, je suivis la même route qu'Estevan, et j'arrivai chez les Indiens qui lui avaient parlé des sept villes et du pays qui est au delà. Ils me dirent que de cet endroit on se rendait en trente jours de marche à la ville de Cibola qui est la première des sept, ce ne fut pas un seul individu qui s'exprima ainsi; beaucoup me dirent très en détail quelle était la grandeur des maisons, la manière dont elles étaient construites, ainsi que me l'avaient rapporté les premiers. Ils ajoutérent qu'outre les sept villes, il y avait trois autres royaumes nommés Marata, Acus et Totonteac. Je voulus savoir pourquoi ils s'éloignaient autant de leurs demeures; ils me dirent que c'était pour aller chercher des turquoises et d'autres

objets que ce peuple possède en abondance. Je leur demandai contre quoi ils échangeaient ces marchandises; ils me répondirent que c'était avec leur sueur et le travail de leurs mains; qu'ils allaient à la première ville nommée Cibola, et qu'on les y occupait à creuser la terre et à d'autres ouvrages: que les habitants leur donnaient des cuirs de vaches et des turquoises en payement; que tous les habitants de cette ville portaient aux oreilles et au nez des turquoises fines et belles. Ils me racontèrent qu'aux portes principales de Cibola, il y avait des ornements faits avec ces pierres; que les habillements des naturels étaient des chemises de coton larges qui descendaient jusques sur le pied, attachées au cou par un bouton et un long cordon qui en descend: que les manches de ces chemises étaient aussi larges du haut que du bas. D'après mon avis, elles seraient semblables aux vêtements des Bohémiens. Ils disent qu'ils se ceignent le corps avec des ceintures de turquoises, et que par dessus ces chemises, les uns portent d'excellents manteaux et d'autres des cuirs de vaches très-bien travaillés, regardés par eux comme le meilleur vêtement et le plus commode du pays. Les femmes sont vêtues de la même manière; elles portent aussi des habillements qui descendent jusqu'en bas. Ces Indiens me recurent très-bien: ils s'informèrent avec le plus grand soin du jour de mon départ de Vacapa, afin de me faire trouver sur la route des vivres et des logements. Ils m'amenaient des malades pour les guérir, et ils essayaient de toucher mes vêtements : je récitais l'évangile sur les malades. Ils me donnèrent quelques cuirs de vaches si bien tannées et si bien travaillés, qu'ils semblaient être préparés par des hommes très-civilisés. Ils disaient tous que ces cuirs venaient de Cibola.

Le lendemain je continuai ma route en emmenant avec moi mes Indiens peints qui ne voulaient pas me laisser. Farrivai dans un autre village où ie fus fort bien reçu par les habitants. Ils cherchèrent comme les autres à toucher mes vêtements. Ils me donnèrent des notions sur le pays où je voulais aller, et avec autant de détail que les premiers. Ils me dirent que plusieurs des habitants avaient suivi Estevan de Dorantès à quatre ou cinq jonrnées de là. Je trouvai dans ce village une grande croix que ce dernier avait laissée pour me faire savoir que la nouvelle du bon pays devenait toujours plus certaine. Il avait chargé les habitants de me dire de me hâter le plus possible, et qu'il m'attendrait à la fin du premier désert. J'érigeai deux croix dans cet endroit, et j'en pris possession suivant mon instruction. parce que je crus qu'il était meilleur que celui que le laissais en arrière, et qu'il était convenable de faire les actes de prise de possession.

Je voyageai cinq jours de cette manière en trouvant toujours des villages, une très-bonne réception, beaucoup de turquoises, des cuirs de vaches, et sans que le pays changeât d'aspect. Tous me parlaient de Cibola et de la province de ce nom comme des gens qui savaient que je m'y rendais. Ils me dirent que le négre allait en avant. Il m'envoya en messee des habitants de cette ville qui étaient allés

avec lui Il renchérissait toujours sur la grandeur du pays, et il me pressait de hâter mon arrivée. J'appris dans cet endroit que je rencontrerais un désert de quatre journées de marche, où je ne trouverais pas de vivres; mais que déjà on avait préparé ce qui était nécessaire pour me construire des cabanes et pour me transporter des provisions. Je fis diligence, espérant trouver Estevan à la fin de cette solitude, car il m'avait fait dire qu'il m'y attendrait avant d'arriver au désert.

Je parvins dans un village rafraîchi par des ruisseaux. Jy fus recu par un grand nombre d'hommes et de femmes vêtus d'étoffes de coton : quelques-uns étaient habillés avec des cuirs de vaches, qu'ils préférent généralement aux tissus de coton. Tous les gens de ce village étaient encaconados avec des turquoises qui leur descendent du nez et des oreilles: ils les nomment cacona. A leur tête était le chef de ce village, et deux de ses frères fort bien vêtus en coton, et pares avec des caconas et des colliers de turquoises. Ils m'apportèrent une grande quantité de gibier, des cerfs, des lapins, des cailles, du maïs et des pigeons, tout cela très-abondamment. Ils m'offrirent beaucoup de turquoises, des cuirs de vaches de Xicaras, et bien d'autres choses que je n'acceptai pas, comme j'en avais l'habitude depuis que j'étais entré dans le pays où nous ne sommes pas connus.

Je recueillis dans cet endroit, sur les sept villes, les royaumes et les provinces, des rapports conformes à ceux que l'on en avait déjà donnés. J'étais vêtu

d'un habillement de drap grisâtre, que l'on nomme Zaragoca, et que Fancisco Vazquez de Coronado, gouverneur de la Nouvelle-Galice, m'avait envoyé. Le chef du rivage et d'autres Indiens touchèrent mon habit, et dirent qu'il v avait beaucoup d'étoffes semblables à Totonteac, et que les naturels de ce pays en portaient des habillements. Je leur dis, en souriant, que cela n'était pas possible, que ce devait être des étoffes semblables à leurs mantes de coton; mais ils me répondirent : « Penses-tu que nous ignorions que ce tissu dissère de celui que nous portons? tu sauras qu'à Cibola toutes les maisons sont remplies d'étoffes du genre des nôtres : mais à Totonteac il va de petits animaux qui fournissent la matière pour fabriquer ce tissu. » J'en fus très-surpris, n'ayant pas encore entendu parler de ce fait avant d'être arrivé dans ce village. Je voulus prendre des informations plus détaillées : ils me dirent que ces animaux sont gros comme les deux levriers que Estevan conduisait avec lui . ils prétendent qu'il y en a beaucoup à Totonteac; je n'ai pu parvenir à savoir quel animal ce pouvait être.

Le lendemain j'entrai dans le désert. A l'endroit où je devais m'arrêter pour diner, je trouvai, auprès d'un ruisseau, des cabanes et des vivres sussisants. Le soir, j'arrivai à des maisons où j'eus encore des vivres, et il en sut de même pendant quatre jours que je mis à traverser le désert, après quoi je pénétrai dans une vallée très-bien habitée. Les Indiens du premier village vinrent au-devant de moi. Les hommes et les semmes portaient beaucoup de

la vallée et des environs. Il me dit qu'il voulait partir avec moi pour que j'obtinsse son pardon. Je pris soigneusement des informations près de lui : voici ce qu'il m'assura : Cibola est une grande ville, trèspopuleuse, les rues et les places sont en grand nombre, dans quelques quartiers, il y a des maisons fort vastes, qui ont dix étages, les chefs s'y réunissent à certaines époques de l'année. Les maisons sont de pierres et de chaux, ainsi que me l'ont rapporté les premiers Indiens, les portes d'entrée et les façades sont en turquoise, les sept autres villes sont construites de même, il y en a encore de plus grandes : la plus considérable est Ahacus.

Il m'a rapporté que vers le sud-est il existe un royaume qui s'appelle Marata, qu'il y a des populations très-considérables; que toutes ont des maisons de pierres à plusieurs étages, qu'elles ont été en guerre, et qu'elles combattent encore avec le souverain des sept villes. Suivant lui cette guerre aurait beaucoup diminué la force du royaume de Marata; mais cependant il est encore puissant et continue de se défendre. Il m'a rapporté que dans la direction de l'ouest on trouve le royaume nommé Totonteac, que c'est un état des plus importants du monde, entièrement peuplé et fort riche. que les habitants sont habillés d'un drap semblable à celui que je portais, qu'ils en avaient même de plus beaux, et que la matière première était fournie par des animaux semblables à ceux dont on m'avait parlé. Ces gens, disait-il, étaient très-civilisés et bien différents

ils, les maisons sont comme à Cibola, et même mieux construites et plus nombreuses. C'est une ville suivant eux fort grande et sans limites.

On m'a dit aussi dans ce pays que la côte s'étend tout droit vers le nord : jusqu'à l'entrée du premier désert que j'avais passé, elle prenait toujours la direction du nord. Comme il était très-important de côtoyer dans cette direction, je voulus m'en assurer par mes yeux. Je partis donc pour la rechercher, et je vis clairement qu'à la hauteur de trente-cinq degrés elle tourne à l'ouest. Je n'en fus pas moins satisfait que des bonnes nouvelles que je recevais du pays.

Je continuai mon voyage, et je marchai cinq jours dans cette vallée. Elle est habitée par des gens très-propres et si pourvus de vivres, qu'ils pourraient nourrir trois cents chevaux et plus. Elle est bien arrosée et ressemble à un verger. Les villages sont à une demi-lieue ou à un quart de lieue l'un de l'autre. Dans tous on me donnait des informations sur Cibola, et les habitants m'en parlaient comme des gens qui s'y rendaient tous les ans pour gagner lenr vie.

Je trouvai dans cet endroit un homme qui était natif de cette ville. Il me dit qu'il avait quitté une personne que le souverain a placée à Cibola. Ce chef des sept villes a sa résidence dans l'une d'elles : on la nomme Acus. Dans les autres places, il entretient des gens qui gouvernent en son nom. Le naturel de Cibola était un homme d'un bel extérieur, fort âgé, et bien plus sensé que ceux de

Ils prétendent que ces animaux sont très-commune dans ce pays-là. La couleur ressemble à celle du cuir de bouc, le poil est de la longueur du doigt. Je recus encore des messagers d'Estevan, qui me dirent qu'il s'avançait dans le dernier désert et qu'il était trèscontent, et était persuadé que le pays était trèsgrand. Il me sit savoir que depuis qu'il m'avait quitté. il n'avait pas encore surpris les Indiens à mentir, que jusqu'au point où il était parvenu, il avait trouvé la contrée telle qu'on la lui avait décrite, qu'il en serait de même par la suite. Je pense donc qu'il en est ainsi parce que c'est la vérité, et des le premier four que j'eus connaissance de la ville de Cibola. les Indiens ne m'ont rien dit que, jusqu'à présent, je n'aje reconnu véritable par mes propres observations. Ils m'indiquaient constamment les villages que ie devais trouver sur ma route, leur nom ainsi que les endroits déserts; ils m'enseignèrent où je pourrais coucher, sans se tromper en la moindre des choses. Depuis l'endroit où je recus les premières notions du pays jusqu'au village où je me trouvais ce jour-là, il v a cent douze lieues. Il ne me paraît pas indifférent de parler de la véracité de ces naturels. J'ai érigé des croix dans cette vallée, ainsi que je l'avais déjà fait dans les villages que j'avais traversés. J'ai fait les actes et remplis les formalités qui m'avaient été prescrites par mes instructions. Les habitants de la vallée me prièrent de me reposer chez eux trois ou quatre jours, parce que le désert était à quatre lieues de là. Depuis le commencement iusqu'à la ville de Cibola, il y a quinze grands

iours de marche. Les Indiens me proposèrent de me fournir des vivres, et ce qui était nécessaire pour le voyage. Ils me dirent qu'Estevan, le nègre, était parti de chez eux suivi de plus de trois cents hommes qui lui servaient d'escorte ou qui portaient des vivres. et qu'un grand nombre des leurs voulaient pareillement m'accompagner afin de me servir, parce qu'ils pensaient revenir riches. J'acceptai leur offre et je leur dis de hâter les préparatifs, car chaque jour me semblait de la longueur d'une année, tant i'avais envie de voir Cibola. Je séjournai donc trois jours. pendant lesquels je ne cessai de recueillir des informations sur cette ville et sur les autres, je prenais constamment des Indiens à part et je les interrogeais chacun en particulier : tous s'accordaient dans leurs rapports. Ils me parlaient de la multitude des habitants, de la disposition, de la grandeur des maisons et de la forme des facades, dans le même sens crae les naturels que i avais déià vus plus en decà. Les trois jours étant écoulés, un grand nombre de naturels se réunirent pour m'accompagner, je choisis une trentaine des principaux, très-bien vêtus et parés de colliers de turquoises, dont quelques-uns avaient cing ou six rangs. Je pris aussi les hommes nécessaires pour porter les vivres pour eux et pour moi et je me mis en route. J'entrai dans le désert le neuf de mai. Le premier jour nous voyageames sur une route très-large et très-fréquentée. Nous arrivâmes pour dîner sur le bord de l'eau dans un endroit que les Indiens m'avaient indiqué, et nous allàmes coucher près d'une autre rivière où je trouvai une maison que

l'on venait d'achever pour moi, et une autre qui avait été construite avant, et dans laquelle Estevan avait couché à son passage. Je vis aussi de vieilles cabanes et beaucoup de traces de feux qui avaient été allumés par les gens qui suivaient cette route en se rendant à Cibola. Je voyageai de cette manière pendant douze jours consécutifs, toujours bien pourvu de vivres, de cerfs, de lièvres, de perdrix qui par la couleur et le goût sont semblables à celles d'Espagne, mais un peu plus petites. Quand je fus arrivé dans cet endroit, je fus rejoint par un Indien, fils d'un des chefs qui m'accompagnaient, et qui avait suivi Estevan le nègre. Son visage était tout décomposé et son corps couvert de sueur; tout son extérieur témoignait beaucoup de tristesse. Il me raconta ce qui suit : Un jour, avant d'arriver à Cibola, Estevan envoya sa calebasse avec des messagers, comme c'était son habitude, afin d'annoncer son arrivée. A cette calebasse était attaché un chapelet de grelots et deux plumes, l'une blanche et l'autre rouge. Quand les messagers furent arrivés devant le chef, qui réside dans cette ville pour le souverain, ils lui donnèrent la calebasse. Cet homme la prit, et voyant les grelots, il entra en fureur, la ieta à terre et dit aux messagers de s'en aller, qu'il connaissait ces étrangers, de leur recommander de ne pas entrer dans la ville, qu'autrement il les tuerait tous. Les messagers revinrent sur leurs pas et dirent à Estevan comment ils avaient été recus. Celui-ci répondit que ce n'était rien, que ceux qui témoignaient du déplaisir de son arrivée le recevaient

toujours mieux que les autres. Il continua donc son vovage jusqu'à ce qu'il fût parvenu à Cibola. Au moment d'y entrer il trouva des Indiens qui s'y opposèrent, ils le conduisirent dans une grande maison qui était dehors la ville, et ils lui enlevèrent à l'instant tout ce qu'il portait, des objets d'échange, des turquoises et beaucoup d'autres présents qu'il avait recus pendant son voyage. Il passa la'nuit dans cette maison sans qu'on lui donnât ni à boire ni à manger. à lui ni aux gens qui l'accompagnaient. Le lendemain matin, cet Indien ayant eu soif, sortit de la maison pour aller boire à une rivière qui coulait près de là. Bientôt après il vit Estevan qui s'enfuyait, poursuivi par des habitants de la ville qui tuaient les naturels de sa suite. Aussitôt que l'Indien s'en fut apercu, il suivit le cours de la rivière et alla se cacher, puis il reprit la route du désert.

Plusieurs des Indiens qui m'accompagnaient ayant entendu ce rapport commencèrent à pleurer. Ces mauvaises nouvelles me firent craindre pour mes jours, cependant je redoutai moins de perdre la vie que de ne pouvoir retourner pour donner avis de l'importance d'un pays où Dieu, notre Seigneur, peut être si bien servi, où l'on peut introduire son saint culte, et qui peut augmenter le patrimoine royal de sa majesté. J'essayai donc le mieux que je pus de les consoler, et je leur dis qu'il ne fallait pas ajouter une foi entière aux rapports de cet Indien. Mais ils me répondirent, en versant d'abondantes larmes, que cet homme ne disait que ce qu'il avait vu. Je m'éloignai ensuite des Indiens pour me re-

commander au Seigneur, pour le supplier de me diriger dans cette circonstance comme il le jugerant convenable, et d'éclairer mon esprit. Quand f'ets fini cette prière je retournai vers les Indiens et je coupai avec un couteau les cordes des caisses d'étoffes et d'objets d'échange que je portais; je n'y avais pas encore touché, et je n'avais rien donné à personne : je partagear ces objets à tous les chefs; je leur dis de ne rien craindre et de m'accompagner, ce qu'ils firent.

Nous continuâmes notre route et nous arrivâmes à une journée de martire de Cibola : nous rencontrames deux autres Indiens qu'Estevan avait emmenés, ils arrivaient couverts de sang et de blessures. Aussitot qu'ils nous eurent rejoints, ceux qui m'accompagnaient se mirent à pleurer, et leur épouvante m'arracha des larmes. Ils jetaient tant de cris qu'ils ne me laissaient pas leur demander des nouvelles d'Estevan, ni ce qui lui était arrivé. Je les priai de se taire afin de savoir ce qui s'était passé. Comment nous tairions-nous, me répondirent-ils. sachant que nos pères, nos fils et nos frères qui étaient alles avec Estevan ont été tues au nombre de plus de trois cents? Ils ajoutèrent qu'ils n'oseraient plus aller à Cibola, comme ils en avaient l'habitude. Je fis tous mes efforts pour les calmer et les tranquilliser, quoique moi - même j'eusse besoin au'on me rassurât. Je demandai aux Indiens d'Estevan. pourquoi ils étaient blessés, et ce qui était arrivé? Lis restèrent quelque temps sans profèrer une parole, et pleurérent avec ceux de leurs villages. Enfin, ils me dirent qu'Estevan étant arrivé à un

jeur de marche de Cibola, avait envoyé à cette ville des messagers chargés de sa calebasse (1), pour faire savoir au chef qu'il venait pour traiter de la paix et pour guérir les malades. Aussitôt qu'ils eurent donné la calebasse au chef, et que cet homme eut vu les grelots, il entra en fureur, jeta la calebase à terre, et dit :.Je reconnais ces gens-là à vos grelots, ils ne sont pas de nos amis; dites-leur qu'ils retournent à l'instant sur leur pas, que sinon il n'en restera pas un seul en vie. Il continua de se montrer fort irrité. Les envoyés affligés revinrent sur leurs pas, ils n'osaient pas dire à Estevan ce qui leur était arrivé; cependant ils s'y décidèrent. Celuici leur répondit de ne rien craindre ; qu'il voulait se rendre dans cette ville ; que quoiqu'on leur eût mal parlé on le recevrait bien. Il partit donc et il arriva à Cibola au coucher du soleil, accompagné de toute sa suite, qui se montait à trois cents hommes environ, sans compter beaucoup de femmes. On ne lui permit pas d'entrer dans la ville, mais on lui indiqua pour demeure une grande maison, et de bons logements qui étaient au dehors. Ces Indiens prirent aussitôt à Estevan tout ce qu'il portait, en disant que c'était d'après l'ordre de leur chef : ils ne donnèrent ni à manger, ni à boire à nos Indiens, pendant toute la nuit. Le lendemain, aux premiers rayons du soleil. Estevan sortit de la maison, suivi de quelques-uns des chefs qui l'accompagnaient; aussitôt un

<sup>: (1)</sup> Voyez la Relation de Cabeça de Vaca, chapitres XXVII et XXXV.

.

grand nombre d'habitants de la ville se présentèrent; dès qu'il les vit il prit la fuite avec les Indiens aillés. Ils nous lancèrent une grêle de flèches, me dirent les Indiens d'Estevan, ils poussèrent des cris, nous tombâmes, ils se précipitèrent sur nous, et nous restâmes ainsi jusqu'au soir sans remuer. Nous entendimes de grands cris dans la ville, et nous vinds sur les terrasses un nombre considérable d'hommés et de femmes qui regardaient. Nous n'aperçêmes plus Estevan, nous croyons qu'il fut tué à coup de flèches, comme tous ceux qui l'accompagnaient : nous seuls avons échappé.

Considérant ce rapport des Indiens, et que je n'avais pas les objets nécessaires pour continuer mon voyage comme je le voulais, je fus sensible à sa perte, et je craignis pour mes jours. Le Seigneur est témoin du vif desir que j'avais de pouvoir demander conseil à quelqu'un, car j'avoue que je ne savais que faire. Je leur dis que Dieu punirait Cibola, et qu'aussitôt que l'empereur saurait ce qui était arrivé, il enverrait beaucoup de chrétiens pour châtier les habitants. Ils ne me crurent pas; car il n'y a pas, disent-iis, de pouvoir capable de s'opposer à la puissance de Cibola. Je les engageai à se consoler, à sécher leurs larmes, et je les encourageai de mon mieux par des discours qu'il serait trop long de rapporter ici. Je les quittai et je m'éloignai à un jet ou deux de pierre afin de me recommander à Dieu : je restai environ une heure et demie en prière. Étant retourné auprès d'eux, je vis un de mes Indiens que j'avais amené de Mexico, nommé Marcos, qui pleurait, et

·...

qui me dit : Père, ces gens ont décidé de te tuer. parce qu'ils prétendent que c'est à cause de toi et d'Estevan qu'on a massacré leurs parents, et qu'on les tuera tous, hommes et femmes jusqu'aux derniers. Je partageai entre eux tout ce qui me restait en étoffes et en objets d'échange, afin de les apaiser. Je leur dis de faire attention, que s'ils me tuaient ils ne me feraient aucun mal parce que les chrétiens ne mouraient pas, et que j'irais dans le ciel; que les auteurs de ma mort seraient punis; que les chrétiens viendraient à ma recherche, et que malgré mes désirs ils les tueraient tous. Ces paroles et quelques autres que je leur dis les apaisèrent un peu; cependant ils étaient très-tristes de la mort de leurs parents. Je les priai d'envoyer quelques-uns des leurs à Cibola pour voir si d'autres Indiens avaient échappé et pour recueillir des nouvelles sur Estevan; mais je ne pus pas y réussir, je leur dis que dans tous les cas il fallait que je visse la ville de Cibola : ils me répondirent d'abord que personne ne m'accompagnerait; mais enfin me voyant déterminé, deux chess consentirent à me suivre.

Je continuai donc ma route avec eux, mes Indiens et les interprètes, et j'arrivai en vue de cette ville. Elle est bâtie dans une plaine sur le penchant d'une colline de forme ronde, elle semble fort jolie; c'est la plus importante que j'aie vue dans ces contrèes. Étant monté sur une hauteur d'où je pus l'observer, je vis que les maisons étaient construites comme les Indiens me l'avaient dit : toutes en pierres, à plusieurs étages, et couvertes de terrasses.

Cette ville est plus considérable que Mexico; plusieurs fois je fus tente d'y entrer; car je savais que je ne risquais que ma vie, et je l'avais offerte à Dien le jour où je commencai mon voyage. Enfin, considérant le danger, je craignis que si l'on me tuait, la connaissance du pays ne fût perdue. Suivant moi c'est le meilleur et le plus grand de tous ceux que l'on ait découvert jusqu'alors. Avant dit aux chefs qui m'accompagnaient que je trouvais cette ville fort belle, ils m'assurèrent que c'était la plus petite des sept villes : que Totonteac est la plus grande et la plus belle, qu'il y a tant de maisons, et que la population est si nombreuse qu'elle n'a point de limites. Ayant observé l'aspect de cette ville, je jugeai à propos de donner à la contrée le nom de Nouveau royaume de Saint-François. Aidé par les Indiens, j'élevai dans cet endroit un grand tas de pierres et ie mis au sommet une petite croix, n'ayant pas les outils nécessaires pour en faire une plus grande : je dis que j'élevais ce tas de pierres, et que j'érigeais cette croix au nom de don Antonio de Mendoza, vice-roi et gouverneur de la Nouvelle-Espagne, pour l'empereur notre souverain, en signe de prise de possession, et conformément à mes instructions. Je dis aussi que je prenais dans cet endroit possession de toutes les sept villes, des royaumes de Totonteac. d'Acus et de Marata, et que je n'y allais pas, voulant venir rendre compte de ce que j'avais sait et vu.

Je revins ensuite sur mes pas avec beaucoup plus de frayeur que de vivres; les naturels qui étaient restés mes amis retournérent en toute hâte à Topax, je les rejoignis après deux jours de marche. Je repassai le désert avec eux : mais on ne m'v fit pas un si bon accueil que la première fois parce que les hommes et les femmes étaient tous en pleurs à cause de leurs parents que l'bn avait tués à Cibola. Jen sus épouvanté, et je quittai aussitôt les habitants de cette vallée. Le premier jour, je sis dix lieues, puis huit, puis dix, sans m'arrêter jusqu'à ce que j'eusse franchi le second désert. Quoique fort esfrayé, je me déterminai de me rendre dans la plaine dont j'ai déjà parlé, et qui est située au pied des montagnes. J'appris dans cet endroit qu'elle est habitée à plusieure journées de marche du côté de l'est; mais je n'osai y pénétrer pensant que si l'on venait coloniser et conquérir le pays des sept villes et les royaumes dont j'ai parlè plus haut, on pourrait alors explorer cette plaine; qu'il était inutile de risquer ma vie puisque je ne pourrais pas donner une relation de ce que j'avais vu. Je me contentai d'observer à l'entrée, sept villages de grandeur raisonnable et assez éloignés; une belle vallée très-fraîche, et une très-jolie ville d'où s'élevait beaucoup de fumée. J'appris qu'il y avait de l'or en quantité, que les naturels en fabriquent des lingots, des bijoux pour les oreilles et des petites pelles qui leur servent à enlever la sueur. Les naturels ne permettent pas que les étrangers, hors de la plaine viennent commercer avec eux: on n'a pas pu me dire pourquoi. Je plantai deux croix dans cet endroit, et je pris possession de toute cette plaine et de cette vallée avec les mêmes formalités que je l'avais fait à l'égard des autres contrées, et subsuit mes instructions.

De cet endroit, je continuai mon voyage en row nant sur mes pas le plus vite que je pus, et fastivai à la ville de San-Miguel capital de la prevince de Culiacan. Je croyais y trouver Francisco Vasquez de Coronado, gouverneur de la Nouvelle-Galice, mais il n'y était pas, et je poussei juseu'à Campostelle où je le rejoignis. Aussitôt arrivé dans cette ville, l'annoncai mon arrivée au très-illustre seigneur vice-roi de la Nouvelle-Espagne, et à notre père provincial frère Antonio de Ciudad Rodrigo, en lui demandant ses ordres. Je ne raconte pas ici un grand nombre de faits particuliers, parce qu'ils ne seraient pas à leur place; je ne dis que ce que j'ai vu et ce que l'on m'a rapporté dans les pays on j'ai passé, afin d'en rendre compte à notre père previncial, pour qu'il les communique aux pères de notre ordre et qu'il prenne leur avis, ou bien au conseil de l'ordre, afin que, d'après sa décision, on puisse la transmettre au très-illustre seigneur viceroi de la Nouvelle-Espagne, à la prière duquel on m'a envoyé faire ce voyage.

Frère MARCOS DE NIZA,

Vice-commissaire.

A la grande ville de Temixtitan Mexico de la Nouvelle - Espagne, le 2 du mois de septembre de l'année de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, 1539, en présence du très-illustre don Antonio de Mendoza, vice-roi et gouverneur de la Nouvelle - Espagne pour sa majesté, président de l'audience et de la chancellerie rovale qui v réside. des très-magnifiques seigneurs, le licencié Francisco de Ceiños, auditeur pour sa majesté près ladite audience royale. Francisco Vazquez de Coronado, gouverneur pour sa majesté dans la province de la Nouvelle-Galice, nous Juan Baeza de Herrera, premier notaire de ladite audience royale et du gouvernement de la Nouvelle-Espagne, et don Antonio de Turcios, notaire de sa majesté et de ladite audience, est comparu le très-révérend père frère Marcos de Niza, vice-commissaire dans cette partie des Indes située au delà de l'Océan, religieux de l'ordre du séraphique saint François; lequel a présenté devant sa seigneurie et devant nous susdits notaire et témoins, cette instruction et cette relation signées de son nom et scellées du grand sceau des Indes. Elle est composée de neuf feuilles y compris celle-ci, qui contient nos signatures. Je dis, j'affirme et je certifie que ce qui est contenu dans l'instruction, dans la relation et dans le certificat est véridique, asin que sa majesté en soit informée. Sa seigneurie nous a ordonné, à nous notaires sus-mentionnés, de certifier au pied de ladite, que ledit vicecommissaire l'a présentée et déclarée comme telle, et d'en faire une attestation signée par messieurs les témoins, ici présents et sus-nommés, et Antonio d'Almaguez, frère M...rn d'Ozocastro, religieux dudit ordre. En foi de quoi, moi soussigné, Juan Baeza de Herrera, notaire susnommé, j'applique mon sceau ainsi en témoignage de vérité.



Signé JUAN BAELA DE HERRERA,

Et moi, soussigné, Antonio de Turcios, notaire susnommé et présent, j'appose mon sceau ainsi, en témoignage de vérité.



Signé Antonio DE TURCIOS.

J'ai collationné cette copie avec l'original, qui est à Simancas, le 3 septembre 1781.

JUAN-BAUTISTA MUNOZ.

## **LETTRES**

# DON ANTONIO DE MENDOZA

A l'empereur Charles V.

### PREMIÈRE LETTRE

Sur les gentilshommes qui ont été victimes de leurs efforts pour découvrir le cap de la Terre-Ferme, de la Nouvelle-Espagne du côté du nord. — Arrivée de Vazquez et de frère Marcos à San-Miguel de Culiacan avec l'ordre de pacifier les Indiens, et de les assurer qu'ils ne seront point réduits en esclavage.

SIRE,

Par les derniers navires, sur lesquels est parti Miguel Usnago, j'ai écrit à votre majesté que j'avais expédié deux religieux de l'ordre de Saint-François pour découvrir le cap de la Terre-Ferme qui court dans la direction du Nord. Comme ce voyage a surpassé toutes les espérances, je vais commencer par

en entretenir votre majesté. Elle doit se rappeler combien de fois je lui ai écrit que je désirais connaître les limites de cette contrée, nommée Nouvelle-Espagne, dont la superficie est si grande qu'on en ignore les bornes. Je ne suis pas le seul qui att eu ce désir : Nuño de Guzman est parti de cette ville avec quatre cents cavaliers et quatorze mille Indiens, tous gens d'élite et les mieux organisés qu'on ait jamais vus en ce pays. Il réussit si mal dans cette entreprise que presque toutes ses troupes y pécirent. Il ne put pas penetrer dans l'interieur, ni rien anprendre de nouveau. Après cette première tentative, tandis qu'il était gouverneur de Galice, il expédia plusieurs fois des capitaines et des cavaliers qui n'eurent pas de plus heureux résultats que ini. Fernand Cortès, marquis del Valle, envoya un capitaine et deux navires pour découvrir la côte; cet officier et ses bâtiments furent perdus, corps et biens. Cortès expédia de nouveau deux autres navires : un des deux fut séparé de l'autre : le pilote à la tête de quelques marins s'emparèrent du bâtiment et tuèrent le capitaine. Après cet événement, ce pilote et ses gens allèrent déharquer dans une lie; les Indiens le massacrèrent, lui et plusieurs marins; d'autres montèrent dans la chaloupe, et le navire retourna avec ces hommes et le reste de l'équinage qui ne l'avait pas quitté, sur les côtes de la Nouvelle-Galice, où il échoua. Le marquis recueillit des hommes qui montaient ce bâtiment quelques détails sur le pays qu'ils avaient découvert. Dans ces circonstances, soit à cause des déplaisirs qu'il éprouvait de la part de l'évêque de Saint-Domingue et des auditeurs de cette audience, soit parce qu'il avait été heureux dans tout ce qu'il avait entrepris à la Nouvelle-Espagne. Il ne chercha pas à se procurer de plus amples documents sur cette île, et il partit pour s'v rendre avec trois navires, quelques fantassins, et un petit nombre de cavaliers assez mal pourvus des objets nécessaires. Mais cette entreprise lui réussit bien différemment de ce qu'il espérait : le plus grand nombre des hommes qui l'accompagnaient moururent de faim; quoiqu'il eût des navires, et que la terre dont il fut proche fût abondante en vivres. Il ne put donc jamais en faire la conquête : il semblait même que Dieu voulût miraculeusement l'en éloigner, et il retourna au port sans avoir rien fait. Tous ces événements s'étaient passés lorsque Andrès Dorantès, un de ceux qui firent partie de l'armée de Pamphilo Narvaez, vint près de moi. J'eus de fréquents entretiens avec lui; je pensai qu'il pouvait rendre un grand service à votre majesté; si je l'expediais avec quarante ou cinquante chevaux et tous les objets nécessaires pour découvrir ce pays. Je dépensai beaucoup d'argent pour l'expédition, mais je ne sais pas comment il se sit que l'assaire n'eut pas de suite. De tous les préparatifs que j'avais faits. il ne me resta qu'un nègre qui est venu avec Dorantès, quelques esclaves que j'avais achetés, et des Indiens, naturels de ce pays, que j'avais fait rassembler. Je les expédiai avec frère Marcos de Niza, et un autre religieux de l'ordre de Saint-François. Ces frères avaient longtemps habité

les pays voisins; ils étaient habitués à la fatique, expérimentes dans les affaires de l'Inde, consciencieux et de bonnes mœurs. Je priai leur provincial de me les accorder. Ils partirent avec Francisco Vazquez Coronado, gouverneur de la Nouvelle-Galice, et se rendirent à San-Miguel de Culiacan, dernière place de ce gouvernement, habitée par les Espagnols et éloignée de deux cents lieues de Mexico. Quand le gouverneur fut arrivé dans cette ville avec les religieux, il ordonna à des Indiens que je lui avais donnés de lui servir de guides, et de dire aux naturels que vôtre majesté avait défendu de les réduire en esclavage. Je les engageai à ne plus avoir peur, à regagner leurs demeures et à vivre tranquilles; en effet, ils avaient été fort mal traités dans le principe. Il leur dit que votre majesté avait puni les coupables. Dix jours après, ces Indiens revinrent au nombre d'environ quatre cents: ils se présentèrent au gouverneur, et lui dirent qu'ils venaient de la part de tous les habitants pour voir et connaître ceux qui leur faisaient tant de bien, les laissaient retourner chez eux, semer du mais; car il y avait bien longtemps qu'ils fuyaient dans les montagnes, se cachaient comme des bêtes sauvages dans la crainte qu'on ne les fit esclaves. Ils ajoutèrent, qu'eux et tous leurs compatriotes étaient prêts à obéir aux ordres qu'on leur donnerait. Le gouverneur les consola, leur fit distribuer des vivres, et en garda trois ou quatre avec lui. Les religieux leur apprirent à faire le signe de la croix. à prononcer le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et ces gens montrèrent beaucoup de bonne volonté pour s'instruire. Quelques jours après on les renvoya chez eux en leur disant de se tranquilliser. On leur donna des habits, des agnus, des couteaux et d'autres objets semblables que j'avais envoyés dans cette intention. Ces Indiens s'en allèrent fort satisfaits, et dirent que chaque sois qu'on les serait appeler, ils viendraient pour obéir aux ordres qu'on leur donnerait.

Quand le voyage de découverte fut ainsi assuré. frère Marcos, son ami, le nègre, d'autres esclaves et des Indiens que je leur avais donnés, partirent après avoir employé douze jours à leurs préparatifs. J'avais aussi entendu parler d'une province nommée Topira, qui est située au milieu des montagnes, et j'avais donné l'ordre au gouverneur de prendre des informations sur ce pays, Considérant que c'était une affaire importante, je résolus de partir en personne pour la visiter. J'avais arrêté avec le religieux que je le rejoindrais dans les montagnes, à une ville nommée los Corazones, éloignée de cent vingt lieues de Culiacan. Quand il fut arrivé dans cette province, il vit ainsi que je l'ai dit dans mes lettres. qu'on y manquait de vivres. Les montagnes étaient si escarpées, qu'il ne trouva aucun chemin pour les traverser, et il fut force de retourner à San-Miguel. De sorte qu'il semble que Dieu, soit par le choix que l'on ait fait de la route, soit par la difsiculté de trouver un chemin, ait voulu s'opposer à tous ceux qui par les forces humaines ont essavé de mettre fin à cette entreprise, et que son désir est

19

de le faire connaître à un humble frère déchaussé. Il commence à pénétrer dans l'intérieur du pays; il a été parfaitement reçu, ainsi qu'il l'a écrit audessous de l'instruction que je lui ai donnée, avec tout ce qui lui est arrivé dans son dernier voyage. Jene m'étendrai pas davantage sur ce sujet, et je transcrirai à votre majesté ce qu'il a rapporté lui-même (1).

#### DEUXIÈME LETTRE.

SIRE,

Le dernier de février passé, j'ai écrit de Campostelle à votre majesté, pour lui rendre compte de mon arrivée dans cette ville et du départ de Francisco Vasquez, avec l'expédition envoyée au nom de votre majesté pour conquerir et coloniser le pays nouvellement découvert.

J'ai fait savoir à votre majesté que l'alcalde Lope de Samaniégo était parti en qualité de mestre-de-

<sup>(1)</sup> Cette lettre était accompagnée de la relation du frère Marcos de Niza que nous avons donnée dans cet appendice sous le n. II.

camp. Il méritait toute consiance; il était très-bon chrétien, et il entendait parsaitement les assaires de ce genre, ainsi que votre majesté l'avait ordonné. Voilà ce qui est arrivé depuis. Quand l'armée eut traversé le désert de Culiacan, et qu'elle fut près de Chiametla, l'alcalde partit avec cent cavaliers pour chercher des vivres. Un des soldats qui l'accompagnaient, et qui s'était écarté, se mit à crier qu'on le tuait. L'alcalde courut à son secours, et reçut une sièche dans l'œil, qui l'étendit mort.

Quant à la forteresse, comme elle est mal armée et vieille, il me semble que la dépense que l'on y fait est inutile, et que votre majesté pourrait bien s'en épargner une bonne partie. Il suffit d'y entretenir un homme qui prenne soin de l'artillerie et des munitions, un armurier pour faire les réparations. et un artilleur; et que les choses restent dans l'état où elles sont dans ce moment-ci, à la maison de l'audience, jusqu'à ce que l'on ait construit les forteresses suivant ce que j'ai écrit à votre majesté. Enfin. il'serait bien d'éviter les dépenses, cette forteresse n'avant été construite que pour protéger les brigantins, et non pour autre chose. Comme les eaux du lac sont très-basses dans ce moment - ci, elle ne sert absolument à rien ; ce qui me fait dire que les dépenses seraient superflues. Je crois même que les constructions seront tombées avant que je recoive la réponse de votre majesté.

J'ai écrit, il y a quelques jours, à votre majesté que j'avais donné l'ordre à Melchior Diaz, qui se trouvait à San-Miguel de Culiacan, de se rendre

avec quelques cavaliers pour yoir si la relation de père Marcos était exacte. Il partit donc de cette ville avec quinze cavaliers, le 17 de novembre dernier. Le 20 du mois de mars de cette année, j'al recu une lettre de cet officier, qu'il me fit remettre par Juan de Zaldivar et trois autres cavaliers. Il me dit qu'après être parti de Culiacan, et avoir passé le rio de Petatlan, il avait été constamment bien recu par les Indiens. Il avait ordre d'envoyer une croix dans l'endroit où il se rendait. Les indigènes recevaient ce signe avec une profonde veneration; ils le placaient dans des maisons de nattes qu'ils construisaient exprès. Bien loin de là, ils élevaient des logements pour les Espagnols; ils plantaient des pieux en terre pour attacher les chevaux; ils leur donnaient de l'herbe et beaucoup de mais dans les endroits où il y en avait. Ces naturels dirent que l'année ayant été mauvaise, ils avaient souffert la famine dans bien des endroits.

A cent lieues de Culiacan, Melchior Diaz commença à entrer dans un pays froid, et il gela trèsfort. Plus il avançait plus le froid était grand. Quand il fut arrivé à la côte, quelques Indiens qu'il emmenait avec lui furent gelès, et deux Espagnos souffrirent beaucoup. En conséquence, il se détermina à ne pas s'avancer davantage, jusqu'à ce que l'hiver fût passé, et à envoyer les cavaliers dont j'ai parlé, avec la relation de ce qu'il avait appris sur Civola et sur le pays plus éloigné. Voici un extrait textuel de sa lettre.

«Jai rendu compte à votre seigneurie de ce qui

m'est arrivé en route. J'ai vu qu'il était impossible de traverser le dèsert qui s'étend d'ici à Civola, à cause des grandes neiges et du froid qui se fait sentir. Je vais rapporter à votre seigneurie ce que j'ai appris sur cette ville par plusieurs personnes qui y ont résidé quinze et vingt ans. J'ai obtenu ces rapports par plusieurs moyens différents. J'ai consulté les Indiens réunis; j'en ai interrogé d'autres en particulier, et tous se sont accordés à me dire ce que je vais rapporter.

»Quand a on passé le grand désert, on touve sept villes. éloignées d'environ une journée de marche les unes des autres; toutes réunies ensemble se nomment Civola. Les maisons, grossièrement construites, sont en pierres et en boue. Voici comme elles sont faites : elles ont une longue muraille : et sur les deux faces de cette muraille il y a des chambres de vingt pieds carrés et séparées par des cloisons ¿ainsi qu'ils Findiquent par signes. Elles sont plafonées avec des poutres. Pour parvenir dans ces maisons, on monte sur une terrasse au moven d'escaliers qui donnent dans la rue; les maisons ont trois ou quatre étages: ils assurent qu'il y en a peu qui n'en aient que deux. Ces étages ont plus de neuf pieds de haut excepté le premier qui n'a guère qu'une toise. Dix ou douze maisons sont desservies par un seul escalier; les étages inférieurs sont destinés au service : on habite dans le haut. Ils ont au rez-de-chaussée des meurtrières pratiquées en biais, comme dans les forteresses en Espagne. Les Indiens disent que quand ils vont faire la guerre à ceux de Civola, ces naturels s'enferment tous dans

j. 4 .

leurs maisons, d'où ils se défendent. Lorsque ces derniers partent pour une expédition, ils emportant des boucliers ronds et un vêtement de cuir de vache coloré. Ils combattent avec des flèches, des petits casse-têtes en pierre, et d'autres armes de bois qu'on n'a pas pu m'expliquer. Ils sont antropophages; ils réduisent les prisonniers en esclavage. Ils ont beaucoup de poules du pays apprivoisées, une grande quantité de haricots, de mais et de melons. Ils élèvent dans leurs maisons des animaux velus. grands comme des chiens d'Espagne. Ils les tondent, ils en font des perruques de couleurs, semblables à celle que l'ai envoyée à votre seigneurie. Ils en fabriquent aussi des étoffes. Les hommes sont petits; les femmes sont blanches, et ont les gestes très-gracieux. Leur habillement est composé d'une chemise qui descend jusqu'aux pieds. Elles se séparent les cheveux des deux côtés, et les arrangent de façon que les oreilles restent découvertes. Elles y placent beaucoup de turquoises, ainsi qu'au cou et au poignet. Les hommes portent des manteaux, et pardessus des cuirs de vache semblables à celui que portaient Cabeza de Vaca et Dorantès, et que votre seigneurie a pu voir. Ils ont des espèces de bonnets. L'été ils chaussent des souliers de cuir peint ou de couleur, et l'hiver des brodequins hauts, de la même matière:

Je n'ai pu me procurer des renseignements sur aucun mètal; ils ne disent pas qu'ils en aient. Ils possèdent beaucoup de turquoises, mais non pas autant que le père l'rovincial le dit. Ils ont des petites pierres de cristal semblables à celles que j'envoie à votre altesse, et comme elle en avait déjà vu dans son gouvernement de la Nouvelle-Espagne. Ils cultivent la terre comme à la Nouvelle-Espagne; ils portent sur la tête comme à Mexico. Les hommes tissent les étoffes et filent le coton. Ils mangent du sel qu'ils retirent d'un lac situé à deux journées de marche de la province de Civola. Les Indiens accompagnent leurs danses et leurs chants avec des flutes, où sont marqués les endroits où il faut placer les doigts. Ils font beaucoup de musique : ils chautent en s'accordant avec ceux qui jouent des instruments. Les chanteurs battent la mesure comme chez nous. Jai vu un Indien qu'Estevan, le nègre qui avait été prisonnier dans ce pays avait ramené, jouer de la flute comme il l'avait appris chez ces naturels. D'autres chantaient ainsi que je l'ai dit; mais ils n'étaient pas très-habiles. Ils disent que ces gens se réunissent cinq ou six pour jouer de la flûte; que ces instruments sont d'inégales grandeurs. Le sol est bon pour le mais, pour les haricots et pour d'autres graines. Ils ne connaissent pas le poisson de mer. lis. n'ent pas de vaches; mais ils savent qu'il y en a. Plus avant, on trouve dans la province de Cibola beaucoup de chèvres sauvages; elles sont de la couleur des chevaux gris-clair. Dans le pays où je suis elles sont en très-grand nombre; j'ai demandé aux Indiens si celles dont ils parlaient étaient semblables, ils m'ont répondu que non. Ils disent que sur les sept villes, il y en a trois très-grandes et quatre plus petites. D'après ce que j'ai pu comprendre, à leurs signes, chacune de ces villes avait trois portées d'arbalètes carrées. Suivant ces Indiens, et d'après la grandeur des maisons qu'ils indiquent par signe, le nombre de ces maisons, et le monde qui habite dans chacune, la population doit être très-forte.

» Jai appris que Totonteac était à sept petites journées de marche de la province de Civola; que l'aspect du pays est le même que celui de Civola, ainsi que les maisons et les habitants. Ils me dirent qu'il y vient du coton, mais j'en doute; car c'est un pays froid. Ils m'ont rapporté que Totonteac était composé de douze villes, dont chacune est plus considérable que la plus grande de Civola.

» A une journée de cette dernière province, il existe une ville dont les naturels sont en guerre les uns contre les autres. Les maisons, les habitants et leurs rapports sont semblables. Ils m'ont affirmé que cette ville est la plus grande de toutes. Je suis persuadé que les habitants sont très-nombreux; les maisons, les vivres et les turquoises que l'on y trouve en abondance, donnent à penser que la population a dû s'élever considérablement. Voilà tout ce que j'ai pu apprendre, quoique j'eusse amené avec moi des Indiens qui avaient passé dans ce pays quinze ou vingt ans, ainsi que je l'ai dit.

» Estevan, le nègre, est mort de la manière que le père Marcos l'a conté à votre seigneurie, c'est pour cela que je n'en parle point ici; je dirai seulement que les habitants de Civola ont fait dire à ceux de ce village et des environs, s'il venait des chrétiens, de ne pas les recevoir et de les tuer; qu'ils savaient qu'ils étaient mortels, et qu'ils avaient les os de celui qui était venu chez eux; que s'ils n'osaient pas le faire, ils n'avaient qu'à le leur envoyer dire, qu'ils viendraient pour les tuer. Je crois que cela est vrai, et qu'ils se sont alliés, à voir la froideur avec laquelle ils nous ont reçus et la mauvaise mine qu'ils nous ont faite. »

Melchior Diaz ajoute que les naturels qu'il rencontra en route n'ont pas de séjour fixe, si ce n'est dans une vallée éloignée de cent cinquante lieues de Culiacan, qui est bien peuplé. On y trouve des maisons en terre et l'on rencontre sur la route beaucoup d'indigènes, m is on ne peut tirer d'eux d'autre avantage que d'en faire des chrétiens, dit-il, comme si c'était peu de chose.

Que votre majesté veuille bien penser à ce qu'il y a à faire pour le service de Dieu; et se souvenir des hommes qui sont morts, des nations qui ont été détruites, de la population qui a existé dans les Indes et dans quel état cette contrée se trouve aujourd'hui: toutes choses que votre majesté n'a pas ordonnées. C'est une idée très-sainte et très-bonne d'envoyer des religieux aussi bien dans ces nouveaux pays que dans ceux-ci; car je certific à votre majesté que, dans les endroits où ils ne sont pas parvenus, il n'existe pas la moindre trace de christianisme. Ces pauvres naturels sont bien disposés à recevoir les frères, tandis qu'ils nous fuient comme les cerfs fuient dans les forêts. J'en parle comme témoin oculaire, et je l'ai vu clairement dans le voyage que je viens de faire. J'ai déjà im-

### APPENDICÉ.

portune votre majesté en demandant des religioux; mais je ne puis me dispenser de lui en demander de nouveau, et avec beaucoup plus d'instances en core : je manquerais à mon devoir si je ne le faisais pas.

A mon arrivée à Mexico j'enverrai à votre majesté un rapport général sur ces provinces, car maintenant, quand même je voudrais le faire, je ne le pourrais, étant très-malade d'une fièvre continue que j'ai prise à Colima; quoiqu'il n'y ait que sept jours elle m'a déjà considérablement affaibli. Grace à Dieu je suis mieux portant, et j'ai pu me rendre jusqu'à Jacona où je suis aujourd'hui. Que notre Seigneur garde et sauve la personne sacrée, catholique et impériale de votre majesté; qu'elle lui accorde, des dominations, et des royaumes plus grands encoreque les états qu'elle possède, ainsi que le désirent ses serviteurs.

Jacona, le 17 avril 1540.

De votre majeste catholique et impériale, l'humble serviteur qui baise ses mains et ses pieds royaux.

DON ANTONIO DE MENDOZA,

## RELATION

### DE LA NAVIGATION ET DE LA DECOUVERTE

PASTÉ PAR LE CAPITAINE

#### PERMANDO ALARCON.

Par l'ordre de l'Illustrissime seigneur don Antonio de Mendoza, donnée à Colima, port de la Nouvelle-Espagne (1).

I.

Fernando Alarcon après avoir essuyé une tempête, arrive avec la flotte dans le port de Santiago; de là il gagne celui de Aguaiaval.

— Il se trouve fort expesé en voulant reconnaître un golfe. — Il sort de ce mauvais pas et découvre un fleuve très rapide où il entre. — Il aperçoit une multitude d'Indiens armés; au moyen de signes il commerce avec eux. — Entin craignant quelque danger il regagne son mavire.

Le dimanche, 9 de mai 1540, je mis à la voile avec deux navires, l'un nomme le Saint-Pierre, qui était la capitane, et l'autre la Sainte-Catherine. Nous al-

(1) Cette relation est extraite de la collection de Ramusio, t. III, page 303, verso, Venise, 1606.

lâmes à la recherche du port de Santiago de Bonne-Espérance: mais avant d'v arriver, nous fûmes assaillis par une rude tempête qui fut cause que l'èquipage du navire Sainte-Catherine, plus épouvanté qu'il n'aurait dû, ieta à la mer neuf pièces d'artillerie, deux ancres, un cable et beaucoup d'autres objets aussi nécessaires pour l'entreprise que le navire lui-même. Arrivé au port de Santiago. ie réparai les pertes que j'avais éprouvées : ie me pourvus des objets nécessaires, et j'embarquai le monde qui m'y attendait. Je portai le cap dans la direction du port d'Aguaiaval. Aussitôt arrivé, j'appris que le général Francisco Vasquez Coronado était parti avec tout son monde. En conséquence avant pris avec moi le navire le Saint-Gabriel, qui était chargé de vivres pour l'armée, je l'emmenai en vertu des ordres de votre seigneurie.

Je continuai ma route le long de la côte sans me séparer de ce bâtiment pour voir si je trouverais des signaux ou quelqu'un qui pût me donner des nouvelles. En serrant ainsi la terre de trés-près, je découvris d'autres ports fort bons, et qui n'avaient pas été aperçus par les navires que conduisait le capitaine Francisco de Ulloa, d'après les ordres du marquis del Valle. Quand je sus arrivé près des basfonds d'où ces navires étaient retournés, je crus ainsi que les autres officiers que j'étais en sace de la terre-ferme. Ces bas-fonds étaient si dangereux et si épouvantables, qu'il eût été bien hardi de penser à y pénétrer même avec des chaloupes. Les pilotes et le reste des équipages voulaient que nous sissions

comme le capitaine Ulloa; mais votre seigneurie m'avant donné l'ordre de lui faire savoir précisément ce qu'était ce golfe, je pris le parti de lui obeir, quand même j'aurais dû perdre mes bâtiments, et je voulus reconnaître le cap. Je commandai à Nicolas Zamorano, premier pilote, et à Domingo del Castillo, de prendre chacun une chaloupe, de pénétrer dans ces bas-fonds la sonde à la main . et de chercher un canal pour le passage des navires. Ils furent d'avis que les bâtiments pouvaient s'avancer quoiqu'avcc bien de la peine et bien des dangers. Je le suivis en faisant la même manœuvre et peu de temps après les trois navires se trouvèrent échoués sur le sable de telle façon qu'ils ne pouvaient rendre aucun service, et qu'il était impossible aux barques de porter du secours. Le courant était si fort qu'elles ne pouvaient s'approcher l'une de l'autre. Nous étions dans un si grand danger que souvent le bord de la capitane était sous l'eau: heureusement un coup de mer redressa le navire comme par miracle et le remit à flot, autrement nous nous serions perdus. Les deux autres bâtiments se tronvèrent aussi dans une situation très-difficile: mais comme ils étaient petits, et qu'ils tiraient moins d'eau, ils ne furent pas si exposés que le nôtre. Dieu permit que la marée montante étant survenue les navires fussent parsaitement à slot, et nous continuâmes notre route. Bien que tout le monde voulût retourner en arrière, je donnai l'ordre de poursuivre le voyage. Nous avançâmes avec bien de la peine, manœuvrant tantôt à droite, tantôt à

gauche, afin de trouver le chenal. Grâce à Dieu en naviguant ainsi, nous parvinmes au fond du golfe. Nous y trouvâmes un très-grand fleuve dont le conrant était si rapide, qu'à peine pouvions-nous nous y maintenir. Je pris le parti de le remonter dans deux chaloupes le mieux qu'il serait possible, et de laisser les autres avec les navires.

Je descendis dans une de ces embarcations avec vingt hommes, Rodrigo Maldonado, trésorier de la flotte, et Gaspard del Castillo, contador. Ty fis mettre quelques pièces d'artillerie de petit calibre, et je remontai le fleuve. Je défendis à qui que ce fât de bouger, de faire le moindre signe sans mes ordres, quand même nous verrions des Indiens.

Le même jour, c'est-à-dire le vingt-six d'août. nous remontames en tirant les barques à la cordelle et nous fimes environ six lieues. Le lendemain, vendredi. au point du jour, en continuant toujours de remonter. j'aperçus des Indiens qui se rendaient dans des cabanes sur le bord de l'eau. Aussitôt qu'ils nous virent. dix on douze se troublèrent, furent épouvantes, et se mirent à jeter de grands cris. D'autres naturels arrivèrent au nombre de cinquante et s'empressérent de retirer tout ce qu'ils avaient dans leurs cabanes et de le transporter dans de petits bois voisins. Un grand nombre accoururent vers l'endroit où nous nous rendions, et, au moyen de nombreux signaux, ils cherchèrent à nous dire de retourner sur nos pas. Ils nous faisaient des menaces esfrayantes en courant de côté et d'autre. Les voyant aussi irrités, je sis conduire les barques au milieu du fleuve asin qu'ils s'apaisas-

sent; je jetai l'ancre et je rangeai ma troupe le mieux que je pus. Je défendis à qui que ce fût de parler, de faire aucun signe, aucun mouvement, de quitter sa place, et quelque chose qu'entreprissent les Indiens, je recommandai de ne pas faire de démonstrations hostiles. Grâce à ce moyen, les naturels s'approchèrent peu à peu du fleuve afin de nous observer : ie m'avançai lentement de leur côté dans l'endroit où le fleuve semblait plus profond. Pendant ce temps plus de deux cent cinquante indigènes s'étaient rassemblés; ils portaient des arcs, des slèches et des étendards guerriers, déployés comme ceux des naturels de la Nouvelle-Espagne. Voyant que je m'approchais de la terre, ils vinrent à nous en jetant de grands-cris, tenant leurs flèches posées sur leurs arcs et leurs bannières élevées. Je me mis à la proue de la barque avec l'interprète que j'avais amené : je lui ordonnai de leur parler, mais ils ne le comprirent pas et ils ne se sirent point entendre. Cependant voyant qu'il était comme eux, ils ne s'en allèrent pas. Aussitôt que je m'en fus aperçu, je m'approchai de terre, mais ils poussèrent de grands cris, vinrent occuper le rivage, et me firent signe de ne pas avancer davantage. Ils plantérent des pieux entre la terre et l'eau. Plus j'attendais, plus il arrivait de monde qui se joignait à eux. Alors il me vint à l'esprit de leur faire des signaux de paix. Je pris mon épée, ma rondache, je les jetai dans la barque. Je mis les pieds dessus pour leur faire comprendre par ce signe et par d'autres que je ne voulais pas leur saire la guerre, et qu'ils devaient agir de même avec moi. Je saisis ensuite un drapeau, je l'abaissai, et i ordonnai aux gens qui m'accompagnaient de se baisser aussi. Je pris des objets d'échange que j'avais apportés, et les appelai pour les leur donner. Malgré tout cela, aucun d'eux ne bougea pour venir les chercher; au contraire, ils se réunirent, et commencèrent à parler très-haut et avec confusion. Aussitôt je vis sortir du groupe un d'entre eux portant un bâton sur lequel il y avait des cappe (1); il entra dans l'eau pour me le donner, je les pris et je lui fis signe de s'approcher de moi, ce qu'il fit. Je l'embrassai : je lui offris en échange quelques agnus et d'autres objets. Il retourna près des siens qui regardèrent ce que je lui avais donné. Ils parlèrent entre eux : quelques-uns vinrent à moi : je leur fis signe de baisser leurs enseignes et de laisser leurs armes, ce qu'ils firent incontinent; puis je leur indiquai par signe de les rassembler toutes dans un même endroit et de s'en éloigner; ils m'obéirent. Aussitôt que de nouveaux Indiens arrivaient, je leur faisais quitter leurs armes et placer avec les autres. Je les appelais ensuite près de moi, je donnais des objets d'échange à tous ceux qui se présentaient et je les traitais avec bontè. Il en arriva tant que je ne me crus plus en sûreté. Je leur sis signe de se retirer et d'aller tout près d'une colline qui se trouvait dans le voisinage entre une plaine et le sleuve, et de ne

<sup>(1)</sup> Cappa n'a pas en italien d'autre sens que cape, chape ou manteau; ce n'est cependant pas ce que Alarcon veut dire; il paraît, d'après ce qu'on lit plus loin, page 307, que ce sont des anneaux.

pas s'approcher de moi plus de dix à la fois : les plus Agés les appelérent à haute voix et leur dirent qu'il fallait le faire. Dix ou douze d'entre eux vinrent où j'étais; me voyant en sûreté, le me déterminai à débarquer pour les rassurer davantage : et, pour être moi-même plus tranquille, je leur ordonnai de s'asseoir et ils m'obeirent; mais s'étant apercus que dix ou douze de mes gens me rejoignaient à terre ils eurent peut. Je leur sis signe que nons devions rester en paix; qu'ils n'avaient rien à craindre; ils s'apaisèrent, et s'assirent comme ils avaient fait d'abord. Je les embrassai, je leur donnai quelques bagatelles; et j'ordonnai à mon interprète de leur parler, car je désirais beaucoup entendre comment ils s'exprimaient, et ce que signifiaient leurs cris. Voulant aussi savoir quelle était leur nourriture, je leur sis signe que nous avions saim. Ils m'apportèrent des épis de maïs et un pain de mizquiqui. Ils me firent signe qu'ils voulaient voir tirer une arquebuse; i'ordonnai de faire une décharge, et tous s'épouvantèrent étonnamment, excepté deux ou trois vieillards qui ne sirent aucun monvement, et qui même grondèrent les autres de ce qu'ils avaient eu peur. Un de ces vieillards leur ayant parlé, ils commencèrent à se lever et à reprendre leurs armes. Désirant apaiser cet homme, ie lui offris un cordon de soie de différentes couleurs: mais il entra en fureur, se mordit avec force la lèvre inférieure, me donna un coup de coude dans la poitrine, et recommença à parler aux Indiens avec plus de colère que jamais. Quand je vis

qu'ils levaient leurs bannières, je pris le parti de revenir tranquillement à mes chaloupes; il s'éleva un peu de vent, et je fis mettre à la voile; cela nous facilita à vaincre le courant qui était trèsfort. Mes gens n'étaient pas très-contents de pousser plus avant. Les Indiens nous suivirent le long du fleuve en me faisant signe de descendre à terre, qu'ils me donneraient des vivres : quelques-uns se suçaient le doigt, d'autres se jetèrent à l'eau et m'apportèrent quelques épis de maïs jusqu'à ma chaloupe.

II.

Des habillements, des armes, de la taille des Indiens découverts. — Relation sur beaucoup d'autres naturels avec lesquels le capitaine, au moyen de signes, fait des échanges de vivres. — Il en reçoit un bon accueil.

Nous fimes deux lieues de cette manière, et nous arrivames près d'un ravin : il y avait au sommet une cabane en branchages nouvellement construite. Ils me firent signe de m'y rendre, jetèrent de grands cris, et me la montrèrent en disant qu'il y avait à manger. Voyant que l'endroit était favorable pour y placer une embuscade, je refusai d'y aller et je continuai mon voyage. Peu d'instants après, plus de mille hommes armés d'arcs et de sièches, sortirent de cet endroit suivis d'un grand nombre de femmes et d'enfants : je ne voulus pas m'approcher d'eux; et comme le soleil était sur le point de se coucher, je gagnai le milieu du siècue. Ces Indiens

étaient parés de différentes manières, quelques-uns s'étaient fait une tache qui leur couvrait la figure dans toute sa longueur, chez d'autres elle n'occupait que la moitié du visage, mais tous étaient peints avec du charbon et chacun suivant son caprice. Plusieurs portaient par-devant des tabliers de la même couleur que le signe qu'ils avaient sur la figure. Ils avaient sur la tête un morceau de cuir de cerf de la longueur de deux palmes, placé comme un cimier, et au-dessus des petites baguettes avec quelques plumes. Leurs armes étaient des arcs et des flèches de hois dur, et deux ou trois espèces de massues de bois durci au feu. Ces gens sont grands, bien faits, sans obésité. Ils ont le nez percé dans le bas, ils v attachent des pendants, d'autres y portent des cappe; leurs oreilles sont percées de beaucoup de trous dans lesquels ils passent des angelus et des cappe. Tous, petits et grands, ont à la ceinture un cordon de différentes couleurs; au milieu est attaché un paquet de plumes rond qui leur tombe derrière comme une quene; ils portent au poignet un cordon serre auquel ils font faire plusieurs tours, jusqu'à ce qu'il s'étende de la largeur d'une main. Ils s'attachent à un bras des petits morceaux d'os de cerf dont ils se servent pour racler leur sueur; à l'autre, ils se fixent des petits tuyaux de roseaux. Ils portent aussi au bras gauche des petits sacs dont la longueur est égale à la largeur de la main, et qui leur servent comme de brassard pour tirer l'arc. Ces sacs sont remplis d'une espècede graine dont ils préparent des boissons. Ils se font sur le corps des signes avec le feu. Devant ils se coupent les cheveux, et derrière ils les laissent croître jusqu'à la ceinture. Les femmes sont nues; elles portent par derrière un grand paquet de plumes et devant un autre qui est peint et collé. Elles ont les cheveux comme ceux des hommes. Il y avait parmi ces Indiens trois ou quatre hommes hahillés comme les femmes.

Le lendemain, qui était samedi, de bonne heure. je continuai mon voyage en remontant le fleuve: j'avais fait débarquer deux hommes de chaque chaloupe pour qu'ils tirassent la cordelle. Au lever du soleil, nous entendîmes les Indiens jeter de grands cris sur les deux rives du fleuve; ils étaient armés. mais ils n'avaient pas d'étendards. Je crus bien faire de les attendre, tant pour voir ce qu'ils voulaient. que pour savoir si notre interprète pouvait les comprendre. Quand ils furent à notre hauteur, ils se jeterent dans le fleuve de l'une et de l'autre rive avec leurs arcs et leurs slèches. L'interprète leur parla sans être compris, alors je leur sis signe de laisser leurs armes comme les autres, quelques uns le firent et d'autres non. Je permis aux premiers d'approcher de moi et je leur donnai quelques objets d'échange. Les autres l'ayant remarqué quittèrent aussi leurs armes pour obtenir quelque cadeau. Je pensai que j'étais en sûreté; je sautai à terre, et j'allai au milieu d'eux. Voyant que je ne voulais pas leur faire la guerre, ils commencerent à me donner qui des coquilles, qui des angelus. Les uns m'apportaient des pelles bien saites, d'autres, du mais ou une galette de mais moulu; si bien qu'il n'y eut per-

sonne qui ne vint avec quelque chose. Avant de me le donner, ils commençaient à crier très-fort à quelque distance de moi ; ils faisaient signe avec le corps et avec les bras, puis ils s'approchaient pour me remettre ce qu'ils avaient apporté. Quand le soleil fut couché, je pris le large, et gagnai le milieu du fleuve. Le lendemain, il n'était pas encore jour, que déjà, sur les deux rives, on entendait de grands cris. Les Indiens étaient encore plus nombreux; ils se jetèrent à la nage, et vinrent me porter quelques épis de mais et des galettes comme celles dont f'ai parlé. Je leur fis voir du blé, des fèves et d'autres semences pour savoir s'ils en avaient, mais ils faisaient signe qu'ils ne les connaissaient pas; ils étaient étonnés de tout. Je parvins, par signe, à apprendre que le soleil était ce qu'ils révèrgient davantage. Je leur donnai à entendre que je venais du soleil, ce qui les surprit beaucoup. Alors ils me regardèrent de la tête aux pieds, et ils me témoiguérent plus d'amitié qu'au commencement. Leur ayant demandé des vivres, ils m'en apportèrent en si grande quantité que je fus obligé, deux fois, d'alléger nos canots. Depuis ce moment, chaque fois qu'ils me portaient quelque chose, ils faisalent une part pour le soleil, et puis ils me donnaient l'autre. C'est par ce moyen que je fus constamment servi et estimé de ces gens, et qu'ils se rendirent utiles, soit en tirant le cordeau, soit en me fournissant des vivres. Ils me témoignaient tant d'amitié que lorsque je m'arrêtais, ils voulaient me porter sur leurs bras à leurs maisons; jamais ils ne désobéissaient à mes

ordres. Je leur défendis, pour ma sûreté, de ne pas porter d'armes à côté de moi. Ils étaient si attentis à cela, que si l'un d'eux, qui ne me connaissait pas, se présentait armé, les autres allaient au-devant de lui, à une grande distance, pour lui faire quitter ses armes; et je leur temoignais que j'en étais très-content. Je donnais de petits manteaux aux chefs et quelques bagatelles; car s'il avait fallu que je donnassé à chacun, toutes les étoffes de la Nouvelle-Espagne n'v auraient pas suffi. Tel était l'attachement et le respect qu'ils me témoignaient, que si, par hasard, un nouvel Indien arrivait avec des armes, et qu'ayant été averti de les guitter, il ne le faisait pas, soit par indifférence, soit parce qu'il n'avait pas compris aux premiers mots: ils couraient sur lui, lui enlevaient ses armes de force et les brisaient devant moi. Ils tiraient la cordelle avec tant de zèle et de bonne volonte, et tellement à l'envi l'un de l'autre, qu'il n'était pas nécessaire de le leur commander. Sans ce secours, comme le courant était très-fort, et que mes gens n'étaient pas habitués à ce travail, il m'aurait été impossible de remonter le fleuve.

Quand je me fus bien assuré qu'ils me comprenaient en tout, et que je les entendais aussi, je commençai à penser aux moyens d'exécuter mon projet. Je fis faire avec des petites baguettes et du papier quelques croix, je les leur donnai comme des choses du plus grand prix, et ils les baiserent. Je leur disais de les honorer, d'en faire le plus grand cas, et de les porter au cou, leur don-

nant à comprendre que ce signe venait du ciel. Ils les prenaient, les baisaient, les élevaient vers le ciel. paraissaient éprouver beaucoup de joie en le faisant. Quelquefois je les attirais dans ma barque; je leur témoignais de l'amitié; je leur distribuais souvent des objets de peu de valeur que j'avais apportés. La chose en vint à ce point, qu'il n'y avait plus assez de papier ni assez de bâtons pour faire des croix : c'est ainsi que ce jour-là je sus fort bien accompagné. La nuit étant venue, je fis conduire les chaloupes au milieu du sleuve, et j'ordonnai de jeter l'ancre; les Indiens vinrent me demander la permission de s'en aller, en disant qu'ils reviendraient me voir le lendemain, et qu'ils apporteraient des vivres. Ils se retirerent ainsi peu à peu, et il n'en resta plus que cinquante. Ils firent des feux en face de nous, et passèrent presque toute la nuit à nous appeler. Le jour n'était pas encore tout à fait paru, qu'ils se jetérent à la nage pour demander le cordeau, et nous leur donnâmes avec plaisir, en remerciant Dieu du secours qu'il nous envoyait pour pouvoir remonter le sleuve. Ces Indiens étaient si nombreux que s'ils avaient voulu nous barrer le passage, ils auraient pu le faire, quand même nous aurions encore cié beaucoup plus de monde.

## III.

In des Indiens ayant compris l'interprète, lui fait plusieurs questions sur l'origine des Espagnols. — Celui-ci répond que leur chef es

file de spiell, at que Disa jeur sommende de le reconnectire quantes leur malire. — On prond à bord un Indien qui donne beaussupd'informations sur le pays.

Nous navigâmes de cette manière jusqu'au mardi soir. Ayant fait parler mon interprète aux natures pour voir si par hasard il y aurait quelqu'un qui l'entendit, un Indien lui répondit. Je sis done derêter les chaloupes, et j'appelai celui qui avait compris l'interprète. J'ordonnai à ce dernier de ne demander et de ne répondre absolument que ce que je lui dirais. Tandis que cela se passait, je vis que l'Indien parlait aux naturels avec colère, et tous se réunirent en corps. Mon interprète comprit que celui qui venait dans la barque leur disait qu'ils voulaient savoir qui nous étions, si nous étions sortis de dessous l'eau, de dessous la terre, ou si nous étions tombés du ciel. Bientôt il se rassembla une multitude d'Indiens, qui témoignèrent la plus grande surprise de me voir parler. De temps en temps, le premier retournait pour causer avec eux dans une autre langue que mon interprète ne comprenait pas. Je répondis à celui qui m'avait demande qui nous étions. que nous étions chrétiens; que nous venions de fort loin pour les voir; et, lorsqu'ils voulurent savoir qui m'avait envoyé, je leur dis que c'étaît le soleil, et je le leur montrai comme j'avais fait la première fois. afin qu'ils ne me surprissent pas à mentir. Il me demanda comment le soleil qui était au ciel et qui ne s'arrêtait jamais m'avait envoyé; et il dit qu'il y avait bien des années que ni lui, ni les vieillards n'avaient vu des gens semblables à nous, et qu'ils

n'en avaient jamais entendu parler; que jusqu'alors le soleil n'avait envoyé personne. Je lui répondis qu'il était vrai que le soleil marchait (1) dans l'espace, et que jamais il ne s'arrêtait; que, cependant ils pouvaient bien voir que lorsqu'il se couchait et le matin quand il se levait, il s'approchait de la terre: que c'était dans ces endroits qu'il demeurait; mais qu'ils le vovaient continuellement sortir de la même place; qu'il m'avait créé dans le pays d'où il sortait, et que même il en avait créé bien d'autres qu'il avait envoyés dans dissérentes parties du monde; que moi j'avais été chargé de les visiter et de reconnaître ce sleuve et les gens qui en habitaient les rives : que f'avais ordre de leur parler et de rechercher leur amitié, de leur donner ce qu'ils n'avaient pas, et qu'ils pouvaient me le demander; enfin que je devais leur recommander de ne pas faire. la guerre entre eux. Cet homme voulut avoir pourquoi le soleil ne m'avait pas envoyé plus tôt pour faire cesser les guerres qui existaient dans le pays depuis longtemps, et dans lesquelles beaucoup de gens étaient morts; je leur dis que je n'étais pas venu parce que j'étais enfant. Il demanda si l'interprète venait avec nous malgré lui, et si nous l'avions pris à la guerre, ou s'il nous accompagnait bonne volonté. Je répondis qu'il venait parce wil le voulait bien; qu'il était très-content d'être

<sup>(1)</sup> Il y a dans l'italien commiciava, commençait, ce qui n'a pas de sens, j'ai cru qu'il fallait lire camminava, marthait

avec nous. L'Indien me demanda pourquoi je n'emmenais que lui qu'il pût comprendre, et pourquei nous n'entendions pas tous les autres hommes puisque nous étions fils du soleil. Je lui dis que l'interprète était aussi fils du soleil, et qu'il lui avait accordé la langue qu'il parlait, afin qu'il pût le comprendre lui, moi et les autres, que le soleil savait bien qu'ils habitaient cette contrée, et que comme j'avais beaucoup d'autres choses à faire, et que j'étais jeune il ne m'avait pas envoyé plus tôt. Il reprit aussitôt : Mais viendrais-tu ici pour être notre maître, et pour que nous te servissions? Croyant qu'il ne pouvait pas leur être agréable que je leur disse oui, je répondis que non, que c'était seulement pour être son frère et pour lui donner ce qui lui manquait Il voulut savoir si le soleil m'avait engendré comme les autres hommes; si j'étais son parent ou son fils. Je lui dis que j'étais son fils. Il s'informa .si les autres personnes qui étaient avec moi étaient aussi fils du soleil; je répondis que non, mais qu'ils étaient nės et ėlevės dans le même pays que moi. Alors il dit à haute voix : Puisque tu fais tant de bien. et que tu ne veux pas que nous soyons en guerre, tu es le fils du soleil : nous voulons tous que tu sois notre maître, et nous te servirons toujours: nous te prions de ne pas t'en aller, et de ne pas nous quitter. Aussitôt il se tourna vers les autres naturels, leur expliqua que j'étais fils du soleil, et tous me choisirent pour leur chef. Les naturels l'avant entendu furent on ne peut plus surpris. et s'approchèrent pour me regarder. Cet Indien me fit d'autres questions que je ne rapporterai pas pour éviter les longueurs. C'est ainsi que nous passames toute la journée.

Comme la nuit approchait, je commencai à employer les meilleurs moyens que je pus pour faire entrer cet homme dans notre chaloupe. Il refusa d'abord d'y consentir; mais l'interprète lui ayant dit que nous le transporterions sur l'autre rivage du fleuve, il s'embarqua à cette condition. Je lui fis beaucoup de caresses; je le traitai le mieux possible, je le tranquillisai autant que je pus, et quand je vis qu'il n'avait plus aucune crainte, je crus devoir l'interroger sur le pays. La première question que je lui sis sut s'il n'avait jamais vu d'autres personnes semblables à nous, ou s'il en avait entendu parler. Il répondit que non : que cependant il avait entendu dire aux vieillards, que dans une contrée fort éloignée, il y avait des hommes blancs qui avaient de la barbe comme nous, mais qu'ils ne savaient rien de plus. Je lui demandai s'il connaissait un pays que l'on nommait Cevola et un fleuve appelé Totontoac : il me répondit que son, ce qui me fit voir qu'il ne pouvait pas me donner des nouvelles de Francisco Vasquez ni de ses gens. Je lui fis des questions sur cette contrée et sur la manière de vivre des habitants; je demandai s'ils avaient qu'il existat un Dieu, créateur du ciel et de la terre, ou s'ils avaient quelque idole. Il me répondit que non; mais qu'ils vénéraient le soleil Par-dessus toutes choses parce qu'il les réchauffait, et qu'il faisait croître leurs semences; qu'ils lui

laissaiont en plein air une partie de tout ce qu'ille mangeaient, Je voulus savoir s'ils avaient un sonverain, et il me dit que non; qu'ils savaient trèsbien qu'il existait un très-grand prince : que néssamoins ils ignoraient où il était. Je lui dis qu'il résidait dans le ciel, et qu'on le nommait Jésus-Christ: je ne voulus pas faire plus de théologie avec lui. Je le questionnais sur leurs guerres. Il me répondit qu'ils en avaient de fort sérieuses, et pour de trèslégers prétexte; que lorsqu'ils ne trouvaient aucun sujet de la faire, ils se réunissaient tous, et que l'un d'eux disait : Allons faire la guerre de tel côté; qu'alors tous partaient pour cette expédition. Je demandai qui exerçait le commandement à la guerre: il m'apprit que c'étaient les plus vieux et les plus braves; que lorsque ceux-ci disaient qu'il fallait cesser les hostilités, la guerre cessait aussitôt. Je voulus savoir ce qu'ils faisaient des gens qu'ils prenaient à la guerre. Il me dit qu'à quelques-uns ils arrachaient le cœur et le mangeaient : qu'ils en brûlaient d'autres : et. il aiouta que si je n'étais pas arrivé ches eux, ils seraient déjà en guerre ; mais que comme je leur avais défendu de se battre, ils n'avaient pas pris les armes, et que jusqu'à ce que je leur en eunes donné l'ordre, ils n'attaqueraient pas d'autres nations. Ils disaient entre eux que puisque j'étais venu les trouver, ils avaient abandonné leur projet de recommencer la guerre, et qu'ils voulaient rester en paix. Ils se plaignaient de certains naturels qui habitaient derrière une montagne, qui leurs faisaient une guerre cruelle et tuaient beaucoup de

monde. Je l'engageai à ne plus rien craindre par la suite, ayant ordonné à ces gens de rester en paix, que s'ils ne le faisaient pas, je les avais menacés de les punir. Il me demanda comment étant si peu de monde nous pourrions les châtier, eux qui étaient si nombreux. Comme il était déjà tard et que je voyais que cet Indien souffrait d'être avec moi, je le laissai partir et je le renvoyai très-satisfait.

# IV.

Raguachalo et d'autres cheft indiens donnent des vivres aux chrétiens.

— Ces derniers érigent des croix, et enseignent aux naturels à les adorer.

— Les Espagnols obtiennent des rapports sur beaucoup de peuplades et sur plusieurs langues des naturels.

— Cérémonies pratiquées à l'occasion du mariage.

— Châtiment infligé aux adultères.

— Opinion des naturels sur les morts.

— Maladies auxquelles ils soul exposés,

Le lendemain, de bonne heure, le chef de ces Indiens qui se nommait Naguachato se présenta à moi et me dit d'approcher de la terre, qu'il avait beaucoup de vivres à me donner : comme je me voyais dans une position sûre, je le fis sans peine. Aussitôt un vieillard arriva avec des galettes de maïs et de petites courges, il m'appela à haute voix et fit beaucoup de signes avec ses bras et son corps; il me fit tourner vers les Indiens et il se tourna aussi vers eux en disant sagueyca, et chacun répondit à haute voix hu. Ils offrirent au soleil une portion de tout ce

qu'ils avaient, ils m'en présentèrent aussi un peu; puis ils me donnèrent le reste; ils firent de même avec tous coux qui m'accompagnaient. L'interprète s'étant présenté, je lui sis faire des remerciments, et je leur dis que mes barques étant si petites, je n'avais pas pu porter beaucoup d'objets pour leur donner en échange. Ils répondirent que c'était comme s'ils les avaient recus, et ils se montrèrent fort satisfaits. Je voulus leur apprendre par le moven de l'interprète, ce que c'était que le signe de la croix. Je leur dis de m'apporter un morceau de bois dont je sis faire une grande croix; j'ordonnai à ceux qui y travaillaient de l'adorer et de prier notre Seigneur de permettre que tous ces hommes conpussent sa sainte religion catholique. Quand la croix fut achevée, je leur fis dire par l'interprète que je leur laissais ce signe en témoignage de fraternité, de le conserver avec soin jusqu'à mon retour; et tous les matins. au lever du soleil, de se mettre à genoux devant. Aussitôt ils la prirent, et sans la faire toucher à terre. ils allérent la planter au milieu de leurs maisons dans un endroit d'où tous pouvaient la voir. Je leur dis de l'adorer continuellement; que ce signe les préserverait du mal. Ils me demandèrent jusqu'à quelle hauteur ils devaient l'entrer en terre, et je le leur fis voir. Un grand nombre d'Indiens suivirent ceux qui portaient la croix. Ceux qui restèrent me demandérent comment il fallait joindre les mains, et de quelle façon il fallait se mettre à genoux l'adorer. Ils témoignaient un grand désir d'apprendre. Quand cela fut fait, j'emmenai avec

moi le chef du pays; je le sis embarquer, et je continuai ma route sur le fleuve. Tous les naturels m'accompagnèrent sur les deux rives, en me donnant de fréquents témoignages d'amitié. Ils tiraient la cordelle et nous dégageaient du gravier où souvent nous étions arrêtés, car fréquemment nous trouvions le fleuve si bas qu'il n'y avait pas assez d'eau pour les chaloupes. Pendant que nous yoyagions ainsi, des Indiens que j'avais laissés plus bas venaient me prier de bien leur enseigner comment il fallait croiser les mains en adorant la croix: d'autres me faisaient voir s'ils les joignaient bien de telle ou telle facon; si bien qu'ils ne me laissaient pas un moment de repos. Sur la rive opposée du fleuve s'était rassemblée une multitude de naturels qui m'appelaient avec empressement pour me faire prendre des vivres qu'ils avaient apportés. Comme je m'aperçus que les uns étaient jaloux des autres, ne voulant pas faire de mécontents, j'allai chercher ces vivres. Il se présenta un vieillard comme le premier qui m'ossrit des provisions avec les nêmes cérémonies; je voulus en tirer des renseignements. comme j'avais fait de l'autre. Cet homme dit à ses gens : Voici notre maître ; vous savez qu'il y a longtemps que nous entendions dire à nos ancetres qu'il existe au monde des gens barbus et blancs; cependant nous nous en moquions. Moi qui suis vieux, et bien d'autres qui sont présents, jamais nous n'avons vu d'hommes semblables à ceux-ci; si vous ètes incrédules, regardez ceux qui sont sur le fleuve. Donnons-leur donc à manger, puisqu'ils partagent

leurs vivres avec nous; servons de bon cœur ce seigneur qui montre de si bonnes dispositions. Il nous défend de faire la guerre, et il nous embrasse tous. Ils ont une bouche, des mains, des yeux comme nous, et ils parlent comme nous. Je leur donnai nne croix comme j'avais fait aux premiers, et je leur tins les mêmes discours. Ils m'écoutèrent avec le plus grande attention, et marquèrent un empressement extrême à s'instruire. Je poussai plus avant, et ie trouvai d'autres naturels que l'interprète n'entendit pas du tout. Je leur sis comprendre par signe comment ils devaient adorer la croix. Le chef que j'avais emmené avec moi me dit que plus haut je trouverais des Indiens qui comprendraient mon interprète. Il était déjà tard: quelques hommes m'appelèrent pour me donner des vivres, et ils se conduisirent comme les autres. Ils firent des fêtes et exècutèrent des jeux pour me divertir. Je voulus savoir quelle nation habitait le bord de ce sleuve. Cet homme m'apprit qu'il y avait sur ses rives vingt-trois langages qu'il connaissait, et d'autres encore qui lui étaient inconnus. Je lui demandai si chaque peuplade habitait dans le même endroit. répondit que non; qu'il y avait beaucoup de maisons dispersées dans la campagne: que chacune avait son territoire séparé, et qu'un grand nombre d'habitants vivaient dans chaque maison. Il me montra une ville située sur une montagne, où il y avait, suivant lui, un grand nombre de naturels méchants qui leur font continuellement la guerre; ils n'ont pas de chess; ils ha-

bitent cet endroit désert, récoltent peu de mais, et descendent dans la plaine pour échanger des cuirs contre cette graine. Ils sont habillés en cuir de cerf, portent de longues robes qu'ils coupent avec des rasoirs, et qu'ils cousent avec des aiguilles faites avec des os de cerf; ils ont de grandes maisons en pierre. Je m'informai s'il avait avec lui quelque naturel. de ce pays : on me présenta une femme qui portait un habillement semblable à une jupe: elle prenait à la ceinture et descendait jusqu'à terre : elle était en cuir de cerf bien préparé. Je lui demandai si les gens qui habitaient les bords du fleuve y résidaient constamment, ou si dans d'autres saisons ils allaient s'établir autre part : je sus qu'ils n'y résidaient que l'été; qu'ils ensemençaient la terre, et que, lorsque la récolte était faite, ils allaient occuper d'autres maisons bâties loin du fleuve, sur le penchant d'une montagne. Il me dit que ces maisons étaient en bois, crépies de terre à l'extérieur et rarnies de torchis; qu'elles étaient en forme de salle ronde, et que les hommes et les femmes y vivaient tous ensemble. Lui avant demandé s'ils avaient des semmes en commun : il me répondit que non, et que celui qui se mariait ne pouvait avoir qu'une femme. Je voulus savoir quelles cérémonies ils obvervaient pour leurs mariages : il me répondit que lorsqu'un homme avait une fille, il se présentait en public, et disait : J'ai une fille à marier, y a-t-il quelqu'un qui la désire? S'il se trouvait quelqu'un, il répondait qu'il la voulait pour femme et le mariage s'arrangeait. Le père du futur apportait quel-

ques présents pour la jeune tille, et l'union passait pour conclue. Ils chantaient, ils dansaient; et lorsque le soir était venu, les parents les conduisaient seuls dans un endroit où personne ne pouvait les voir. J'appris que les frères n'épousaient pas leurs sœurs, ni les enfants ceux qui leur avaient donné le jour : qu'avant d'être mariées, les femmes n'avaient aucun rapport avec les hommes et ne leur parlaient pas : qu'elles restaient chez elles à travailler : que si par hasard une d'elles avait eu commerce avec un homme avant de se marier, son mari l'abandonnait. et qu'il quittait le pays. Celles qui se laissaient aller à ces excès étaient regardées comme des femmes perdues. Un homme marié, surpris en adultère, était mis à mort. Il était désendu d'avoir publiquement plus d'une femme. Ils me rapportèrent qu'ils brûlaient les morts, et que les hommes veuss restaient six mois ou un an sans se remarier. Ayant désiré connaître leur opinion sur morts, cet Indien me répondit qu'ils passaient dans un autre monde; mais qu'ils n'étaient ni punis ni récompensés. La maladie dont ils meurent le plus généralement est un vomissement de sang : ils ont des médecins qui les guérissent en prononcant des paroles et en soufflant sur eux. Ces Indiens sont habillés comme les premiers que nous avions vus : ils portent des petits tuvaux de roseaux pour faire des parfums comme les Indiens Tahagos de la Nouvelle - Espagne. Je voulus savoir s'ils avaient un chef, et j'appris que non; mais que chacun était maître dans sa maison. Outre le mais.

ils récoltent des courges et une semence du genre du millet : ils ont des meules à moudre, et des vases de terre dans lesquels ils font cuire leurs courges et le poisson de rivière qui est excellent. L'interprète ne put pas venir plus avant; il dit que les naturels que l'on trouverait étaient ses ennemis : se le renvoyai donc très-satisfait. Peu de temps après ie vis arriver un nombre considérable d'Indiens qui jetaient de grands cris, et qui se mirent à courir après moi ; je m'arretai pour savoir ce qu'ils voulaient. Ils me dirent qu'ils avaient placé la grande croix que je leur avais donnée au milieu de leur village ainsi que je l'avais commande: mais que je devais savoir que lorsque le fleuve débordait les eaux montaient jusque-là. qu'en conséquence je leur permisse de la changer de place, et de l'ériger dans un endroit où le fleuve a'arrivait pas. Je leur en donnai la permission.

#### V.

Les Espagnols apprennent par un Indien des détails sur l'état de Cevola, sur le caractère et les costume des habitants, sur leur souverain ét sur des contrées voisines nommées Quicama et Coana.

— Les naturels de Quicama et d'autres Indiens font un bon accueil sux gens de l'expédition.

En naviguant ainsi, j'arrivai dans un endroit où étaient réunis beaucoup d'Indiens. Ils avaient un interprête, que je sis embarquer avec moi. Comme il saisait froid, et que ces gens étaient mouillés, je

descendis à terre, et j'ordonnai d'allumer du sou. Tandis que nous étions à nous chauffer, un Indien arriva, me frappa sur le bras, et me montra da doigt un bois d'où sertaient deux corps de guerriers qui venaient de notre côté. Comme je ne voulais me brouiller avec personne, je fis resitrer mes équipages dans les chaloupes; les Indiens qui étaient avec moi se jetèrent à la nage, et passerent sur l'autre rive. Pendant ce temps, je demandai à l'Indien que j'avais avec moi quels étaient ces gens qui sortaient du bois. Il me dit que c'àtaient leurs ennemis; que c'était pour cela qu'ils s'étaient mis à la nage sans proférer un mot: mais qu'ils avaient l'intention de retourner, avant laissé leurs armes pour venir avec moi, afin : de se conformer à mes ordres, qui leur défendaient d'en porter. Je sis à cet interprète les mêmes questions sur le pays, que j'avais faites au premier. J'avais entendu dire chez quelques peuplades qu'un homme pouvait avoir plusieurs femmes, et chez d'autres que non. J'appris de lui qu'il avait été à Cevola, qui est à trente jours de marche de son pays, mais qu'on s'y rendait très-facilement par un sentier qui suit le fleuve; qu'il faut álors quarante jours; qu'en faisant ce voyage, il n'avait en d'autre but que de voir Cevola, parce que c'était un pays extraordinaire. Il y a, me dit-il, des maisons très-élevées, en pierres, de trois ou quatre étages, avec des fenêtres sur toutes les faces; elles sont entourées d'une muraille, haute une sois et demie comme un homme, et habitées dans le haut

et dans le bas par des hommes qui font usage des mêmes armes que nous avions vues, c'est-à-dire des arcs, des flèches, des massues, des bâtons, des rondaches. Ils ont un chef; ils portent des manteaux et des cuirs de vache, et ces manteaux sont bordés d'une peinture. Leur chef est vêtu d'une longue chemise fine, et serrée par une ceinture. Ils mettent par-dessus plusieurs manteaux: les femmes portent de très-longs vêtements blancs, qui les couvrent entièrement. Chaque jour, un grand nombre d'Indiens se rendent à la maison du seigneur pour le servir; ils portent beaucoup de pierres bleues que l'on retire d'un rocher. D'après le rapport de cet Indien, les naturels de Cevola n'ont qu'une femme qu'ils épousent. Lorsque les chefs meurent, en enterre avec eux tout ce qu'ils ont possédé. Pendant leurs repas, beaucoup d'Indiens se tiennent autour de la table, leur font la cour, et les regardent. Ils mangent avec des serviettes : ils ont des bains (1). Le jeudi, au point du jour, des Indiens se présentèrent sur le rivage, en poussant les mêmes cris que les premiers. Ils témoignèrent encore une meilleure volonté, m'apportèrent des vivres, et me firent aussi bon accueil. Ils avoient appris qui j'étais: je leur donnai des croix semblables aux premières. En remontant toujours le fleuve, je parvins dans un pars où je trouvai plus de civilisation. Les habitants obéissent entièrement à un seul chef. Je recom-

<sup>(1)</sup> Probablement des étuves (Voyez la relation de Caslaneda, deuxième partie, chap. IV).

mencai à questionner l'Indien sur les habitations des naturels de Cevola. Il me dit que le chef de ce pays avait un chien semblable à celui que l'emmenaia avec moi. Avant témoigné le désir de manger, cet homme vit porter et rapporter des plats. Il dit que le chef de Cevola en avait de semblables, mais avails étaient verts, et que ce chef était le seul qui en possédat : qu'il en avait quatre, et qu'un homme noir. portant de la barbe les lui avait donnés avec ca chien et d'autres objets; qu'il ignorait par où cet homme noir était arrivé, et qu'on lui avait dit que le chef de Cevola l'avait fait tuer. Je lui demandai s'il connaissait quelques pays du voisinage. Il me dit qu'il en connaissait dans la partie supérieure du fleuve, et entre autres un où résidait le chef d'un village: on le nomme Ouicama: et un autre endreit que l'on appelle Coana; qu'ils avaient sous leurs ordres beaucoup de sujets. Après m'avoir donné ces renseignements, il me demanda la permission de retourner près des siens.

Je remontai le fieuve, et, le lendemain, j'entrai dans un village abandonné. Cinq cents Indiens environ survinrent avec leurs arcs et leurs flèches. Ils étaient accompagnés du chef nommé Naguachato, que j'avais laissé en arrière. Ils m'apportèrent des lapins et des yucas; je les reçus tous fort bien, je me disposai à partir, et je leur permis de retourner chez eux. Quand j'eus passé un pays désert, j'arrivai à des cabanes d'où sortirent beaucoup de naturels, ayant un vieillard à leur tête. Ils jetaient des cris dans un langage que mon interprète n'entendait pas bién. Il disait à

ces hommes: Mes frères! voilà notre maître: donnons-lui ce que nous possédons, car il nous fait du bien, et il a traversé une multitude de nations méchantes pour venir nous voir. Après ces discours, il fit des offrandes au soleil et à moi-même, comme avaient fait les autres. Ces gens portaient de grands sacs bien faits d'écorces de liane (bessuchi pour besuco) tissés. J'appris que ce pays appartenait au souverain de Quicama, et que ces gens n'y venaient que l'été pour récolter leurs grains. Je trouvai parmi eux un homme qui entendait parfaitement mon interprète. Il me fut donc très-facile de leur donner des croix comme aux autres Indiens. Ceuxci avaient du coton, mais ils ne le cultivaient pas avec soin, car personne parmi eux ne savait le tisser pour en faire des vêtements. Ils me demandèrent comment ils devaient planter la croix quand ils reviendraient chez eux dans les montagnes; s'il était que l'on construisit une maison autour pour qu'elle ne fût pas mouillée, et s'il fallait mettre quelque chose aux bras. Je leur dis que non; qu'il suffisait de l'exposer dans un endroit où tout le monde pût la voir jusqu'à mon retour. Ils m'offrirent d'envoyer avec moi un plus grand nombre d'hommes dans le cas où des guerriers se présentassent, parce qu'ils prétendaient que les naturels que je trouverais Plus haut étaient très-méchants, mais je ne voulus pas accepter leur proposition. Cependant vingt des lears vinrent avec nous, et lorsque nous approchâmes de leurs ennemis, ils nous en donnèrent avis. Je trouvai des sentinelles placées à leurs frontières; le lendemain, je vis un corps considérable d'Indiens qui s'étaient réunis sous une grande cabane de feuillage, il y en avait aussi beaucoup dehors. Comme ils ne se levaient pas, je continuai mon voyage sans m'arrêter: ces gens s'en étant apercus, un vieillard se leva et me dit : Seigneur, pourquoi ne veux-tu pas recevoir des vivres de nous puisque tu en as recu des autres? Je lui dis que je ne prenais que ce qu'on me donnait, et que je n'allais que chez ceux qui me demandaient. Ils m'apportèrent incontinent beaucoup de vivres, en me disant que puisque nous n'entrions pas dans leurs maisons, que nous restions nuit et jour sur le sleuve, et que j'étais fils du soleil, ils devaient tous me regarder comme leur seigneur. Je leur sis signe de s'asseoir, et j'appelai le vieillard qui comprenait mon interprète; je lui demandai a qui appartenait le pays, et si le souverain était présent. Il me dit que oui, et le fit appeler. Quand ce chef fut arrivé, je l'embrassai et je lui témoignai beaucoup d'amitié. Je remarquai que tous étaient très-contents des caresses que je lui faisais. Je lui mis une chemise et lui offris d'autres bagatelles. J'ordonnai à mon interprète de répéter à ce chef ce qu'il avait dit aux autres, et je lui donnai une croix; il l'accepta avec beaucoup de plaisir. Ce chef m'accompagna longtemps jusqu'à ce que l'on m'eût appelé de l'autre côté du fleuve où le vieillard dont i'ai déià parlé, était avec une grande multitude de naturels. Je lui fis présent d'une croix en l'accompagnant des instructions ordinaires. Poursuivant ensuite ma route, je rencontrai une autre troupe nom-

breuse d'Indiens qui étaient venus avec le vieillard qui comprenait mon interprète. On me présenta leur chef; je le priai de venir avec moi dans la barque. Il le sit de bon cœur, et je continuai de monter le courant. Ce vieillard me montrait les chess : ie leur parlai toujours avec beaucoup d'amitié. Tous témoignaient une joie extrême et s'entretenaient de mon vovage avec un vif plaisir. Le soir, ie me retirai au milieu du fleuve, et je lui fis un grand nombre de questions sur le pays. Je trouvai en lui autant de bonne volonté et de bonnes dispositions que j'avais de désir de m'instruire. Je le questionnai sur Cevola: il me dit qu'il v avait été : que c'était un pays magnifique; que le souverain était très-obéi, et qu'il était environné d'autres princes avec lesquels il était continuellement en guerre. Je lui demandai si ces indigènes avaient de l'or et de l'argent. Avant aperçu quelques clochettes, il me dit qu'ils en possédaient de cette couleur. Je voulus savoir si on en fabriquait dans ce pays. Il me répondit que non; mais qu'on les apportait d'une montagne où il v avait une vieille femme. Je lui demandai s'il connaissait un fleuve nommé Totonteac: il me dit que non; qu'il en connaissait un autre trés-grand, où étaient des lézards énormes dont la peau servait à faire des boucliers; qu'ils adorent le soleil exactement comme les premiers Indiens que nous avions vus; qu'on lui offrait les fruits de la terre, en lui disant: Prends, puisque c'est toi qui les a produits; qu'ils l'aimaient beaucoup parce qu'il les réchauffait, et que lersqu'il ne se montrait pas, ils avaient froid. En causant avec moi, il commença à se plaindre en disant: Le nu said pourquoi le soleil agit de cette façon avec nous; il ne nous envoie pas d'étoffes, personne qui les file, qui les tisse, ni bien des objets qu'il donné à beaucoup d'autres. Ces Indiens se plaignent que ceux de l'intérieur ne leur permettent pas d'y pénétrer, et qu'ils ne veulent pas leur fournir des semences qu'ils possédaient. Je leur dis que j'y apperterais remède, ce qui les satisfit beaucoup.

## VI.

Les Espagnols apprennent par les Indiens pourquoi le chef de Cevela tua le négre qui avait accompagné frère Marcos. — Ces naturels leur donnent beaucoup d'autres détails sur une vieille nommée Guatazaca, qui habite un lac, sans prendre de nourriture. — Description d'un animal dont la peau sert à faire des boucliers. — Les ladiens soupconnent que les Espagnols de l'expédition sont de la même race que les chrétiens qui se sont montrés à Cevola. — Alarcon et ses gens se sauvent adreitement.

LE lendemain, qui était un dimanche, avant le point du jour, des cris se firent entendre comme à l'habitude : c'étaient trois ou quatre peuplades qui avaient passé la nuit près du fleuve. Ces naturels m'attendaient; ils mirent dans leur bouche du mais et d'autres semences, et les lancèrent vers moi en disant que c'était la manière dont ils faisaient les sacrifices au soleil. Ils m'apportèrent ensuite des vivres de cette espèce et beaucoup de haricots. Je leur donnai une croix comme aux autres;

le vieillard leur racontait sur moi beaucoup de choses qui les étonnaient. Il me montrait au doigt en disant : Voici notre seigneur, c'est le fils du soleil. Ils me faisaient peigner la barbe et bien arranger les habillements que je portais sur moi. Telle était la confiance que je leur inspirais, que tous me racontaient ce qui s'était passé, les affaires qu'ils avaient entre eux, les qualités bonnes ou mauvaises de l'un ou de l'autre. Je voulus savoir pourquoi ils me disaient ainsi toutes leurs affaires: ce vieillard me répondit: Tu es notre chef, et l'on ne doit rien cacher à son chef. Je poursuivis ma route, et l'interrogeai le vieil Indien sur Cevola. Je lui demandai s'il avait connaissance que les habitants de ce pays eussent jamais vu des gens semblables à nous. Il me répondit que non, excepté un nègre qui portait aux pieds et aux bras quelque chose qui sonnait. Votre seigneurie doit se souvenir que le nègre, qui accompagnait frère Marcos, avait des grelots et des plumes aux bras et aux jambes, on'il avait des assiettes de différentes couleurs. et qu'il s'était rendu dans ce pays il y avait plus d'un an. Je voulus savoir pourquoi il avait été tué. Il me dit : Le chef de Cevola lui ayant de mandé s'il avait d'autres frères, le nègre avait répondu qu'il en avait un nombre infini, qu'ils portaient avec eux beaucoup d'armes, et qu'ils n'étaient pas très - loin de là. Sur ce rapport, un grand nombre de chefs s'étaient rassemblés en conseil, avaient décidé de tuer le nègre pour qu'il ne pût pas donner des informations à ses frères et

les instruire du pays qu'habitaient les gens de Cevola : telle était la cause de sa mort. On l'avait coupé en un grand nombre de morceaux qui avaient été partagés entre tous les chefs afin qu'ils sussent positivement qu'il était mort. Il ajouta que le nègre avait un chien comme le mien, et que le chef de Cevola avait fait tuer cet animal longtemps après. Je lui demandai si les naturels de Cevola avaient des ennemis : il me répondit que oui. Il me cita quatorze ou quinze chefs qui faisaient la guerre entre eux : ils portent des manteaux et des arcs comme les autres Indiens. Il me dit ensuite qu'en remontant le fleuve, je trouverais des gens qui n'étaient jamais en guerre avec eux ni avec les autres. Il me rapporta qu'ils avaient trois ou quatre sortes d'arbres qui donnaient des fruits très-bons, et que dans un lac résidait une vieille femme pour laquelle ils professaient le plus grand respect; qu'elle y occupait une petite maison; qu'elle ne mangeait jamais; que c'était là où l'on faisait ces objets qui sonnaient: qu'on donnait à cette vieille femme beaucoup de manteaux, de plumes et de maïs. Je demandai son nom : il me répondit qu'elle se nommait Quatazaca. D'après cet Indien, il existe dans les environs beaucoup de chefs qui vivent, que l'on ensevelit comme ceux de Cibola, et dont les mœurs sont les mêmes. Leurs habitations d'été sont faites avec des manteaux peints; l'hiver ils demeurent dans des maisons de bois de deux ou trois étages de haut. Il avait vu tout cela, excepté la vieille. Je continuai à lui faire plusieurs questions, mais il ne voulut pas me répondre, disant que je le fatiguais. Beaucoup d'Indiens, s'étant placés autour de moi, se disaient entre eux : Regardonsle bien pour le reconnaître quand il reviendra.

Le lundi suivant les rives du fleuve étaient couvertes de naturels de la même nation. Je priai de nouveau le vieillard de me dire quels étaient les gens qui habitaient ce pays. Il me répondit qu'il croyait que j'avais déjà oublié ce qu'il m'avait dit. Il me cita une infinité de chefs et de peuplades qui montaient à plus de deux cents. A propos des armes, il me dit que quelques-uns d'entre eux avaient de très-grands boucliers de cuir de plus de deux doigts d'épaisseur. Je voulus savoir avec quels animaux ils les faisaient : il me dit que c'était avec des bêtes très-grandes, semblables à des vaches, mais plus longues d'une grand palme; qu'elles avaient les pieds larges, les jambes grosses comme la cuisse d'un homme: la tête longue de sept palmes, le front de trois palmes, les yeux plus gros que le poing, les cornes de la longueur d'un schincho; qu'il en sortait des pointes aiguës, longue d'une palme, les pieds de devant et de derrière de plus de sept palmes, avec une queue tordue, mais très-grosse. Puis, élevant ses bras au-dessus de sa tête, il dit que cet animal était encore plus haut. Il me parla ensuite d'une autre vieille femme qui habitait du côté de la mer. Je passai la journée à donner des croix aux naturels, comme j'avais fait aux autres. Mon vieil Indien descendit à terre, et se mit à causer avec un autre qui l'avait appelé plusieurs fois dans la journée. Tous deux en parlant faisaient beaucoup de gestes, agitaient les bras et me montraient. Je sis débarquer mon interprète, asin qu'il s'approchât d'eux et qu'il les écoutât. Je le rappelai quelques instants après, et je lui demandai de quoi ils s'entretenaient. Il me dit que celui qui faisait des gestes racontait à l'autre qu'il y avait à Cevola des gens semblables à nous, qu'ils portaient de la barbe, et disaient qu'ils étaient chrétiens : que tous deux s'accordaient à croire que nous devions être de la même nation, et qu'il serait bien de nous tuer, afin, disaient-ils, que les autres ne recussent pas de nouvelles de nous, et qu'ils ne vinssent pas nous faire du mal. Le vieillard avait répondu. Celui-ci est fils du soleil': c'est notre chef, il nous fait du bien; il n'a pas encore demandé de venir chez nous, quoique nous l'en priions; il ne nous prend rien, il n'exige pas nos femmes. Il avait fini par ajouter beaucoup de choses en ma faveur et à ma louange. Cependant l'autre s'obstinant toujours à dire que nous devions être de la même nation que ces étrangers, le vieillard lui avait répondu : Allons le trouver, et demandons-lui s'il est chrétien comme les autres, ou bien s'il est fils du soleil. Il revint près de moi et me dit: Dans le pays de Cevola, dont vous m'avez parlé, il y a des hommes semblables à vous. Je parus surpris, et je répondis que ce n'était pas possible. Ils m'affirmèrent que c'était vrai, et qu'ils avaient vu deux hommes qui revenaient de ces pays qui rapportaient que ces gens avaient comme nous des armes à seu et des épèes. Je lui demandai s'ils les

avaient vus de leurs propres yeux; il me répondit que non, mais que plusieurs de ses camarades les avaient vus. Il me demanda si j'étais fils du soleil; je dis que oui, et ils m'assurèrent que les chrétiens de Cevola disaient la même chosé. Je repliquai que cela pouvait bien être. Il voulut savoir ce que je ferais dans le cas où les chrétiens de Cevola viendraient se joindre à moi. Je répondis qu'ils n'avaient rien à craindre; car si ces étrangers étaient enfants du soleil, ils seraient mes frères, et qu'ils agiraient à l'égard de tout le monde de même que moi. Je crus remarquer que cette réponse les tranquillisait un peu.

### VII.

On dit à Alarcon qu'il est à dix jours de marche de Cevola, où il y a des chrétiens qui font la guerre aux chess de ce pays. — Du crime contre nature auquel se livrent les Indiens avec quatre jennes gens adonnés à ce vice, et qui portent des habits de semme. — Ne pouvant envoyer de leurs nouvelles aux chrétiens qui sont à Cevola en suivant le fleuve, les Espagnols retournent au navire.

Je priai ensuite les Indiens de me dire combien il fallait de jours pour se rendre au royaume de Cevola qu'ils disaient éloigné du fleuve. Cet honnme me répondit qu'il était nécessaire de traverser un espace de dix jours de marche, où il n'y avait pas de maisons, et qu'à partir de ce désert ils ne comptaient plus la distance parce qu'il y avait des habitants. M'étant procuré cet avis, il me vint le désir

de faire parvenir de mes nouvelles au capitaine. Je communiquai mes projets à mes soldats; mais aucun d'eux ne voulut s'y rendre malgré les récompenses brillantes que je leur promis de la part de votre seigneurie. Un seul eschave nègre offrit de partir, et encore d'assez mauvais gré. D'un autre côté j'attendais que les Indiens dont ont m'avait parlé arrivassent Nous continuâmes donc à remonter le fleuve comme nous avions fait d'abord. Le vieillard me fit voir comme une chose merveilleuse un de ses fils habillé en femme et qui en exerçait l'office, je lui demandai combien il y avait de jeunes gens de ce genre parmi eux. Il me dit qu'il v en avait quatre, et que lorsqu'un d'eux mourait on recensait toutes les femmes enceintes du pays, et que la première qui mettait un garçon au monde devait le livrer pour qu'il remplit l'office · de femme. Les femmes l'habillaient à leur manière, et elles disaient que puisqu'il devait faire ce qu'elles faisaient, il fallait qu'il fût vêtu comme elles. Ces hommes ne peuvent pas avoir de commerce charnel avec les femmes, mais au contraire avec tous les jeunes gens qui ne sont pas mariés. Ils ne reçoivent rien des habitants du pays pour ces actes abominables, ils ont seulement le droit de prendre pour vivre tout ce qu'ils trouvent chez les autres. Je vis pareillement quelques Indiennes qui conversaient d'une manière déshonnête : je demandai au vieillard si elles étaient mariées : mais il me répondit que non ; que c'étaient des femmes publiques; qu'elles ne vivaient pas avec celles qui étaient mariées. Je passai le temps dans ces conversations en attendant l'arrivèe des Indiens qui avaient été à Cevola. Ils me dirent qu'ils étaient à huit jours de marche de cet endroit. et qu'il v avait chez eux un de leurs amis qui leur avait parle. les avant rencontrès qui allaient voir le rovaume de Cevola. Ils avaient dit à cet homme que leur intention était de se porter plus avant, mais qu'ils avaient trouvé dans ce pays un peuple brave comme nous, et qui nous ressemblait par l'extérieur: que ces derniers s'étaient sérieusement battus avec les habitants de Cevola, parce que ceux-ci avaient tué un de leurs amis qui était poir : qu'ils avaient dit aux naturels de Cevola: Pourquoi l'avezvous tué? que vous a-t-il fait? vous a-t-il pris vos vivres? vous a-t-il fait quelque tort? et d'autres questions semblables. Ils ajoutaient que ces étrangers se nommaient chrétiens; qu'ils habitaient dans un grand édifice, et qu'ils avaient des vaches comme les habitants de Cevola, et de petits animaux noirs, couverts de laine, avant des cornes; qu'ils en conduisaient d'autres sur lesquels ils montaient. et qui couraient très-fort; qu'un jour avant leur départ depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, des chrétiens n'avaient cessé d'arriver, et que tous s'étaient arrêtés où les autres étaient logés. Ces Indiens avaient rencontré deux chrétiens qui leur avaient demandé d'où ils étaient, et s'ils avaient des terrains ensemencés; leur ayant répondu qu'ils étaient de pays éloignés; et qu'ils possédaient des terres cultivées, les chrétiens leur avaient donné à cha-

cun un petit manteati et un troisième pour porter à leurs amis, ce qu'ils avaient promis de faire et ils étaient partis aussitôt. Quand j'eus recu ces inférmations, le me concertai avec mes compagnons pour oir s'il y avait quelqu'un qui voulût aller à Cevolr. mais je les trouvai dans les mêmes dispositions, et ils me firent des objections plus fortes encore que la première fois. Je sis appeler le vieil Indien pour sa voir s'il voulait me donner du monde pour m'action. pagner, et des vivres pour traverser le déseit. Il mé fit de nombreuses excuses et m'exposa tous les dangers que ce voyage présentait : il m'engagea à considérer les circonstances difficiles où je me trouverais à cause d'un chef de Cumana, qui menaçait de venir leur faire la guerre, parce qu'ils étaient entrés sur son territoire pour prendre un cerf, et que le ne devais pas quitter le pays sans le punir. Je lui répondis que j'étais absolument forcé de me rendre à Cevola. Il me dit de ne pas le faire et d'attendre; qu'il était certain que ce chef viendrait leur faire du mal; qu'en consequence ils ne pouvaient pas m'accompagner, qu'il valait donc mieux que je misse fin à la guerre qui les menaçait; qu'ensuite on pourrait m'accompagner à Cevola. Nous discutâmes tellement sur ce sujet que nous finimes par nous facher, il se mit en colère et voulut sortir de la barque; mais je le retins et je cherchai à l'apaiser par de bonnes paroles, considérant qu'il était très-important de conserver son amitié. Cependant quelque caresse que je lui fisse, je ne pus vaincre sa résisfance et il s'obstina constamment.

Sur ces entrefaites, j'avais envoyé un homme aux vaisseaux pour donner connaissance du voyage que j'avais l'intention d'entreprendre. Je priai le vieillard de le faire revenir, car j'avais décidé, ne trouvant aucun moyen de me rendre à Cevola, de ne pas m'arrêter plus longtemps chez ces Indiens, craignant qu'ils ne découvrissent qui j'étais. Je voulus retourner en personne aux vaisseaux dans l'intention de remonter le fleuve une autre fois, d'emmener avec moi d'autres hommes, et de reconduire ceux qui étaient tombés malades. Je dis au vieil Indien et aux autres que je reviendrais, et je les laissai très-satisfaits. Néanmoins, ils ne cessaient de répeter que je m'en allais, parce que j'ayais peur. Je retournai par le fleuve à Cevola (1): je fis en deux iours et demi la distance que j'avais parcourue en quinze et demi en remontant le courant, car il est extrêmement rapide. Pendant que je descendais ainsi le fleuve, une multitude d'indigènes se rendaient sur le rivage et me disaient : Seigneur, pourquoi nous abandonnes-tu? quel mal t'a-t-on fait? ne nous as-tu pas promis de rester toujours avec nous et que tu serais notre souverain? Reviens sur tes pas, et si quelqu'un du haut du fleuve t'a fait injure, nous retournerons armés avec toi pour le tuer. Tels étaient les discours pleins d'amitié et de bonne volonté qu'ils tenaient:

<sup>(1)</sup> Voici encore une de ces erreurs du traducteur italien; l'auteur ne peut pas retourner à Cibola où il n'a pas été, c'est à ses vaisseaux.

### VIII.

Le capitaine étant arrivé à ses vaisseaux, nomme cette côte la Campagne de la croix. — Il y fait ériger une chapelle qu'il dédie à Notre-Dame. — Il donne au fieuve le nom de Bon guide. — Il le remonte de nouveau, retourne à Quicama et à Coana où il est trésbien reçu par les chefs.

Aussitot que je sus arrive au vaisseau, je trouvai tout mon monde en bon état, mais cependant bien inquiet de ma longue absence. Ils étaient aussi fort affligés, car ils avaient eu deux câbles coupés, et ils avaient perdu deux ancres que l'on retrouva plus tard. Quand tous les navires surent réunis, ie les fis conduire dans un endroit abrité, et j'ordonnai de caréner le Saint-Pierre et de faire toutes les réparations nécessaires. Je rassemblai tous les équipages, je leur fis part de ce qui s'était passé; je leur communiquai les nouvelles que j'avais recues de Francisco Vasquez, et leur dis qu'il serait possible que pendant les seize jours que j'avais navigué sur le fleuve, il eût pu apprendre mon arrivée. Je leur com muniquai mon intention de le remonter une autre fois, pour essayer s'il était possible de faire ma jonction avec Vasquez. J'éprouvai des oppositions; cependant je sis préparer toutes les chaloupes, car elles n'étaient plus utiles pour le bâtiment. J'en fis emplir une d'objets d'échange, de froment, de se-

mences, de poules, de cogs d'Espagne, et je remontai le fieuve. Je donnai l'ordre de construire sur la plage nommée de la Croix, une chapelle ou oratoire sous l'invocation de Notre - Dame de Bon-Guide, nom que je donnai à ce fleuve, parce que c'est la devise de votre seigneurie. J'emmenai avec moi Nicola Camorano, pilote en chef, afin qu'il prit les hauteurs, et je partis le mardi 14 septembre. Le mercredi j'arrivai chez les premiers Indiens. Ils accoururent pour nous barrer le passage, croyant que nous étions d'autres étrangers. car nous avions avec nous un fifre et un tambour : je portais d'autres habits que la première fois. Quand ils m'eurent reconnu, ils s'arrêtèrent; mais je ne pus gagner entièrement leur amitié. Je leur donnai des semences que j'avais apportées, et je leur enseignai la manière de les cultiver. Après avoir navigué pendant trois jours, le premier interprète avec qui j'avais parlé vint au-devant de moi jusqu'à ma chaloupe. Je lui sis bon accueil, et je le traitai parfaitement pour l'engager à m'accompagner, car je comprenais combien cela était important. Il dit qu'il ne le pouvait pas, et qu'il n'était resté dans cet endroit que pour me donner quelques plumes de perroquet qu'il m'offrit. Je pris des renseignements sur ces Indiens, et je denandai s'ils avaient des chefs. Il me dit que oui: et il m'en nomma trois ou quatre, et vingt-quatre ou vingt-cing peuplades qu'il connaissait, et dont les maisons étaient peintes dans l'intérieur. Il me dit que ces derniers naturels avaient des rapports

avec Cevola, et qu'ils s'y rendaient en deux huncs. Il me parla aussi d'un grand nembre de chefs. et d'autres peuplades que j'ai cités dans un lime que je porterai moi-même à votre seigneurie comais j'ai voulu lui transmettre cette relation sommaire dans le port de Colima, par l'entremise d'Agestino Guerrero cafin qu'il l'envoyat par terre à votre seigneurie, à qui j'ai beaucoup de choses à dire. Pour en revenir à mon voyage, j'arrivai à Quicama où les Indiens vinrent me recevoir: avec grande joie et en célébrant des fêtes ; ils me dirent que leur chef m'attendait. Quand j'arrivai, je vis qu'il avait avec lui cinq ou six mille hommes sans armes. Il s'éloigna d'eux suivi seulement de deux cents qui portaient des vivres, et vint au devant de moi ; il précédait les autres et semblait avoir beaucoup d'autorité sur eux. A peu de distance devant lui étaient quelques Indiens qui écartaient la foule. pour qu'il pût passer. Il avait un habillement fermé par devant et par derrière, ouvert sur les deux côtés, attaché par des boutons et brodé en damier noir et blanc, il était fait en écorces de liane trèsfines et bien tissées. Aussitôt que je fus au bord de l'eau, ses serviteurs le prirent dans leurs bras et l'embarquèrent; je l'embrassai, lui sis grand accueil et lui témoignai beaucoup d'amitié, ce qui plut extrêmement à ses sujets. Il se tourna vers eux et leur dit qu'ils fissent bien attention à ma bonté, que s'étant ainsi librement consié à des étrangers, ilspouvaient bien voir que j'étais bon: de remarquer que je le traitais avec amitié, que j'étais son maître,

et que par consequent tous devaient me servir et faire ce que je leur ordonnerais. Je l'engageai à s'asseoir, je lui donnai quelques confitures sucrées que j'avais apportées, et je dis à l'interprète de le remercier en mon nom de la faveur qu'il m'avait faite en venant me voir. Je lui recommandai l'adoration de la croix, et je lui répétai tout ce que j'avais dit aux autres, c'est-à-dire de vivre en paix, de ne plus faire la guerre, de conserver une amitié constante. Il me répondit qu'il y avait longtemps qu'ils étaient en guerre avec leurs voisins, mais qu'à l'avenir il donnerait l'ordre de fournir des vivres à tous ceux qui passeraient dans son royaume, et qu'il défendrait de leur faire aucun mal; que si quelque peuplade venait lui faire la guerre, il dirait, comme je le lui avais ordonnė, qu'il fallait vivre en paix; que si elle s'y refusait il se défendrait, mais qu'il me promettait de ne jamais commencer les hostilités, à moins qu'on ne vint l'inquiéter. Je lui donnai quelques bagatelles, des semences que j'avais apportées et des poules d'Espagne, ce qui lui sit un très-grand plaisir. En partant j'emmenai quelques-uns de ses sujets, afin de leur faire contracter amitié avec les naturels qui habitaient plus haut. L'interprète me demanda à retourner chez lui; je lui sis quelques cadeaux, et il s'en alla fort satisfait. J'arrivai le lendemain à Coana. Beaucoup de naturels en me voyant avec d'autres habits ne me reconnurent pas. mais le vieillard me reconnut incontinent. Il se jeta à l'eau et me dit : Seigneur, voici l'homme que tu m'as laissé. Effectivement l'Espagnol accourut aussitôt fort gaiement et très-satisfait, et il me raconta toutes les caresses que ces Indiens lui avaient faites. Il me dit que les naturels se disputaient à qui l'emmènerait chez lui: que c'était une chose incrovable que l'empressement qu'ils montraient, au lever du soleil, à élever les mains au ciel et à s'agenouiller devant la croix. Je leur donnai des graines; je les remerciai beaucoup des bons traitements qu'ils avaient faits à mon Espagnol, et ils me prièrent de le laisser chez eux. Je permis qu'il y séjournât jusqu'à mon retour, et cet homme fut très-content de rester. Je remontai le sleuve, en emmenant avec moi le vieillard. Il me dit que deux Indiens étaient venus de Cumana pour demander les chrétiens : qu'ils avaient répondu qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient dire, qu'ils connaissaient seulement le fils du soleil. Ces naturels les avaient engagés à s'unir à eux pour me tuer, moi et mes compagnons. Je le priai de me donner deux Indiens pour envoyer dire à ces gens que j'irais les voir: que je voulais contracter amitié avec eux, mais que si, au contraire, ils étaient dans l'intention de faire la guerre, je la leur ferais de façon à les en faire repentir. C'est ainsi que je vovageai au milieu de ces peuplades : quelques-unes me demandèrent pourquoi je ne leur donnais pas de croix comme aux autres, et je leur en donnai.

#### IX.

Alarcon débarque. — Il voit les Indiens adorer la croix qu'il leur avait donnée. — Il fait dessiner le pays par un Indien. — Il envoie une croix au chef de Cumana. — Il redescend le fleuve et regagne ses navires. — Sur les erreurs commises par les pilotes de Cortés en fixant la position de la côte.

Le lendemain, je débarquai pour observer des cabanes. Je trouvai une multitude de femmes et d'enfants les mains jointes et agenouillés devant une croix que je leur avais donnée. Aussitôt que je fus arrivé, je sis de même, et je parlai au vieillard qui me communiqua des informations sur de nouveaux pays et de nouvelles peuplades qu'il connaissait. Quand le soir fut arrivé, j'appelai le vieillard et l'engageai à coucher à bord de ma chaloupe. Il me dit qu'il ne le voulait pas, que je le fatiguerais de mes questions : je l'assurai que je n'avais qu'une chose à lui demander, c'était de m'indiquer sur un papier ce qu'il savait sur ce sleuve et sur les habitants de ces deux rives. Il le sit volontiers, et il me pria de lui dessiner mon pays de la même façon qu'il m'avait peint le sien. Pour le contenter, je lui en fis représenter une partie, et, le jour étant venu, je m'avancai entre des montagnes très-élevées au milieu desquelles passait le sleuve. Les chaloupes y pénétrèrent avec bien des difficultés, parce qu'il n'y avait personne pour tirer le cordeau. Quand j'y fus arrivé quelques Indiens vinrent me dire qu'il était venu des gens de Cumana, et entre autres un enchandont je communiquerai à votre seigneurie une relation étendue et complète, s'il m'est accordé d'aller lui baiser les mains. J'ai regardé comme fort heureux pour moi d'avoir trouvé don Luis del Castillo et Agostino Guerrero, dans le port de Colima; car la galère de l'Adélantade qui était dans ces parages avec sa flotte, courait sur moi et voulait que j'emmenasse les voiles. Comme cette prétention me paraissait extraordinaire et que je ne savais pas à quoi en étaient les affaires de la Nouvelle-Espagne, je me préparais à résister, lorsque don Luis del Castillo vint me parler dans une chaloupe, et je jetai l'ancre dans le port du côté opposé à celui où était la flotte. Je lui donnai cette relation, et comme il était nuit, je remis à la voile pour éviter du scandale. Je l'avais déjà rédigée sommairement, car je supposais pouvoir la remettre en touchant les côtes de la Nouvelle-Espagne pour instruire votre seigneurie.

V.

## LETTRES

# VASQUEZ CORONADO

Gouverneur de la Nouvelle-Galice.

SOMMAIRE D'UNE PREMIÈRE LETTRE DATÉE DE CULIACAN, LE 8 MARS 1530 (1).

Le capitaine raconte l'arrivée du frère Marcos de Niza dans la province Topira, où ce religieux apprit que les Indiens s'étaient sauvés dans les montagnes dans la crainte des chrétiens. Cependant tous revinrent avec beaucoup d'intérêt pour le voir; ils étaient très-joyeux et sans la moindre crainte. Ce sont des hommes bien faits, plus grands que les autres Indiens; les femmes sont plus belles. Il n'y a

<sup>(1)</sup> Cet extrait fait partie de la collection de Ramusio, t. III, pag. 395, verso. Venise, 1606.

pas de grandes villes, mais les maisons sont bâties en pierre et d'une excellente construction. Les habitants ont beaucoup d'or qui leur est presque inutile. car ils n'en font aucun usage; ils portent sur eux des émeraudes et d'autres pierres fines de grand prix. Ils sont braves. Leurs armes sont en argent et trèsfortes; elles représentent différentes figures d'animaux. Ils adorent des idoles qu'ils conservent dans leurs maisons, ce sont des plantes et des oiseaux; ils leur adressent, en chantant, des prières dans leur langue qui diffère peu de celle du Culiacan. Ils dirent aux religieux qu'ils voulaient être chrétiens et sujets de l'empereur, car ils n'avaient pas de gouvernement établi; mais que ce serait à condition qu'on ne leur ferait pas de tort; qu'ils échangeraient volontiers l'or qu'ils possèdent contre des objets dont ils ont besoin. On a donné des ordres pour qu'ils soient admis au serment de sujets sans qu'on les maltraite. Près de cette province, il en existe une autre nommée Xalisco, et que les nôtres ont découverte. Les habitants sont nus, ils ne portent rien par devant, ils n'adoptent le christianisme qu'avec bien de la peine : ils sont braves et cruels. Leurs habitations sont en paille; ils ne s'occupent que de l'éducation des bestiaux. A des époques fixes, ils vont célébrer des sacrifices dans une certaine vallée de cette province, habitée par des gens qui, dans le pays, sont regardés comme des saints et des prêtres: on les nomme Chichimèques. Ils vivent dans les bois, n'ont pas de maisons et subsistent d'aumônes; ils sont nus, se peignent en noir (caligine), portent

surez donc que Topira est une province bien habitée, située entre deux fleuves; il y a plus de cinquante villages. Au delà est une autre province encore plus considérable; les Indiens n'ont pu m'en dire le nom; on y trouve en abondance des vivres. tels que mais, haricots, agi, melons, courges et beaucoup de poules du pays. Les habitants portent des parures en or, des émeraudes et autres pierres précieuses; ils emploient l'or et l'argent à des usages communs; ils couvrent leurs maisons avec ce dernier métal. Les chess s'ornent le cou de grosses chaînes d'or bien travaillées; ils s'habillent avec des étoffes peintes. On y trouve beaucoup de vaches sauvages. On m'a rapporté que les habitants de ce pays-ci qui sont peu nombreux, ne se rendent pas dans cette contrée parce que les naturels sont très-brayes. Ce que je viens de rapporter m'a été communiqué à deux fois différentes par des Indiens qui habitent dans le voisinage de ce nouveau pays. Mon départ est fixé à l'époque que j'ai indiquée, j'emmène avec moi cent cinquante cavaliers, douze chevaux de main, deux cents fantassins, archers ou arquebusiers, des porcs, des moutons, et tout ce que j'ai pu trouver à acheter. Votre seigneurie peut être persuadée que je ne retournerai pas à Mexico avant de pouvoir l'instruire positivement de ce qui existe ; si je découvre un pays avantageux, je m'y arrêterai, j'en donnerai avis à votre seigneurie, afin qu'elle me fasse savoir ce que j'aurai à faire. Si par malheur je ne trouve rien de bon, je prendraj mes dispositions pour m'avancer cent lieues plus loin, j'espère en Dieu que je trouverai un

pays dans lequel votre seigneur il pourra employer utilement tous les gentilshommes que j'ai avec moi. et tous ceux qui pourront venir par la suite; je crois que je ne pourrai me dispenser de m'y fixer, les eaux, la température, l'aspect du pays et ce que j'y trouverai m'apprendront ce que j'aurai à faire. Frère Marcos et Estevan ont pénétrés dans l'intérieur du pays le sept du mois dernier, quand je les ai quittés je leur ai laissé plus de cent Indiens du Petatlan, les naturels faisaient à ce religieux le meilleur accueil possible: ils lui rendaient tous les services qui étaient en leur pouvoir. Il est impossible de donner une meilleure idée de la manière dont il a été accueilli durant son voyage, que je ne l'ai fait dans les rapports joints à mes lettres de Campostelle et de San-Miguel. Je vous ai dépeint ce voyage de la manière la plus avantageuse, et quand on ne lui aurait fait qu'un dixième de l'accueil qu'il a recu, ce serait déjà beaucoup. J'envoie avec la présente une lettre que j'ai recue du frère Marcos de Niza. Les Indiens m'ont rapporté qu'il était l'objet de l'adoration de tout le monde ; je crois qu'il pourra parcourir encore deux mille lieux de cette manière. Il me fait savoir qu'aussitôt qu'il aura trouvé un bon pays, il me l'écrira, je ne m'y rendrai pas sans en donner connaissance à votre seigneurie; j'espère que Dieu nous permettra de découvrir une contrée avantageuse d'un côté ou de l'autre.

#### TROISIÈME LETTRE.

### A l'empereur Charles V.

SIRE,

Le 20 du mois d'avril de l'année courante, j'écrivis à votre majesté, de la province de Tiguex, en réponse à une lettre qu'elle m'avait adressée le 11 juin de l'année dernière. J'ai rendu un compte particulier du voyage que le vice-roi de la Nouvelle-Espagne m'a donné l'ordre de faire au nom de votre maiesté. dans la contrée découverte par frère Marcos de Niza, provincial de l'ordre du séraphique Saint-François. J'ai dit ce qu'était le pays et les nations qui l'habitent, comme votre maiesté a pu le voir par mes lettres. Quant à ce qui a rapport à la conquête et à la pacification des Indiens, des naturels de quelques autres provinces plus éloignées m'avaient rapporté que dans leur pays il y avait des villes plus considérables et des maisons plus grandes que celles de cette contrée; que les habitants étaient soumis à des chefs; qu'on les servait dans des vases d'or, et ils m'avaient donné d'autres détails sur leurs richesses. Néanmoins, ainsi que je l'ai écrit à votre majesté, comme ces rapports m'avaient été communiques par des Indiens, et la plupart du temps par signes, je n'y ajoutai pas une grande confiance jusqu'à ce que je les eusse vus de mes yeux, et ces rapports me semblaient bien

extraordinaires. Considérant qu'il importait à votre majesté de les vérifier, je me décidai à partir dans cette intention avec les troupes que j'avais ici. Je quittai le siège de ce gouvernement le 23 du mois d'avril passé, en suivant les Indiens par la route qu'ils jugèrent à propos de me faire prendre. Après neuf jours de marche, j'arrivai dans des plaines si vastes. que dans quelque sens que je les aie parcourues, je ne pus pas en trouver la fin; cependant j'y fis plus de trois cents lieues. Jy trouvai un si grand nombre de vaches de l'espèce dont j'ai parlé à votre majesté, qu'îl serait impossible de pouvoir les compter. Il ne se passa pas de jour depuis l'endroit où je les avais vus pour la première fois, que je n'en retrouvasse en voyageant dans ces plaines. Après dix-sept jours de marche, je rencontrai une troupe d'Indiens qui courent le pays avec ces vaches. On les nomme Querechos; ils ne cultivent pas la terre; ils mangent la viande crue; ils boivent le sang des vaches qu'ils tuent; ils en tannent les cuirs, et tous les naturels en font leurs habillements. Ils ont des tentes de cuirs de vache tannés, et des enceintes très-bien faites dans lesquelles ils logent. Ils voyagent avec les vaches et changent de pays comme ces animaux ; ils ent des chiens sur lesquels ils chargent leurs tentes, leurs pieux et leurs ustensiles; ce sont les gens les mieux faits que j'aie vus jusqu'aujourd'hui dans les Indes. Ils n'ont pu me donner aucun renseignement sur le pays où me conduisaient les guides. Je suivis encore ces derniers pendant cinq jours, et j'arrivai dans des plaines où nous ne trouvâmes pas plus de signes de re-

connaissance que si nous eussions été en pleine mer. Les Indiens s'y égarèrent, car il n'y avait ni pierres, ai coteaux, ni arbres, ni arbrisseaux, ni rien qui arrétat l'œil : on v voit un grand nombre de très-beaux paturages couverts d'une herbe excellente. Pendant que nous étions perdus dans ces plaines, quelques cavaliers qui avaient été à la chasse aux vaches trouvèrent des Indiens qui chassaient aussi : c'étaient des ennemis de la première troupe que nous avions rencontrée : ils appartenaient à une autre nation que l'on nomme Tevas. Ils ont des dessins sur tout le corps et sur le visage; ils sont aussi très-grands et fort bien faits; ils mangent la viande crue comme les Querechos; ils vivent et ils voyagent comme eux avec les vaches. Ces Indiens me donnèrent des informations sur le pays où me menaient mes guides : cependant ils me dirent que les maisons étaient en paille et en cuir, et non pas en pierres ni à plusieurs étages, ainsi que me l'avaient assuré les Indiens qui me conduisaient: ils ajoutèrent qu'il y avait peu de mais. Ces nouvelles m'affligèrent profondément; me trouvant au milieu de ces plaines sans fin, je souffris beaucoup du manque d'eau, et bien souvent j'en bus de si mauvaise que c'était plutôt de la bourbe me de l'eau.

Arrivés dans cet endroit, les guides m'avouèrent qu'ils m'avaient trompé à l'égard de la grandeur des maisons; qu'effectivement elles étaient en paille, mais que tout le reste était vrai; que la multitude des habitants, et les objets ayant rapport à la civilisation existaient réellement comme ils l'avaient dit;

que les Tevas leur voulaient du mal à cause des divisions qui existaient entre eux. H y avait déjà plusieurs jours qu'un grand nombre de mes gens ne vivaient que de viande, car le mais que nons avions emporté de cette province était consommé. Depuis l'endroit où j'avais rencontré les Teyas jusqu'au pays où me conduisaient mes guides, il y avait encore quarante jours de marche. On me représenta la peine et les dangers qui me menacaient si j'entreprenais ce voyage, à cause du manque d'eau et de mais. D'un autre côté, je considérai qu'il était nécessaire, pour servir votre majesté, de continuer mon voyage avec trente cavaliers seulement, afin de parvenir à ce pays, et d'envoyer un rapport exact de ce que j'y verrais. Je renvoyai dans mon gouvernement toute la troupe que j'avais emmenée avec moi sous les ordres de don Tristan d'Arellano, car, outre le manque d'eau, il était nécessaire de tuer des taureaux et des vaches pour vivre, puisqu'il n'y avait pas d'autre nourriture à se procurer; et certainement j'aurais perdu un grand nombre d'hommes si tous avaient continué le voyage. Je marchai quarante-deux jours à la tête de ces trente cavaliers, après avoir laissé ma troupe. Pendant tout ce temps-là, nous ne vécûmes que de la viande des taureaux et des vaches, et nous perdimes plusieurs cheveaux, qui furent tués par ces animaux, qui, comme je l'ai écrit à votre majesté, sont très - féroces et très - courageux. Nous passâmes plusiers jours sans trouver d'eau; nous faisions cuire nos aliments avec de la fiente de vache. car il n'y a aucune espèce de bois dans toutes ces plaines. L'on n'en trouve que près des ruisseaux et des rivières qui sont très-rares.

Dieu permit qu'après avoir voyagé en viron soixantesept jours, j'arrivasse à la province de Ouivira, où me conduisaient les guides. On m'avait dit que les maisons étaient en pierres et à plusieurs étages : nonseulement elles sont en paille, mais encore les habitants sont aussi sauvages que tous ceux que i'avais vus jusque-là. Ils n'ont pas de manteaux, ni de coton pour les faire; ils tannent sculement les cuirs des vaches qu'ils chassent et qui sont répandues autour de leur village, près d'une grande rivière. Ils mangent la viande crue comme les Querechos et les Teyas: ils sont ennemis les uns des autres; tous ces gens se ressemblent. Les habitants de Quivira sont les meilleurs chasseurs; ils cultivent le maïs. Mes guides étaient de cette province; on me recut en ami. Lorsque j'en partis, on me dit que deux mois ne me sustiraient pas pour les visiter tout entières. Dans toute l'étendue de cette province, et dans tout le pays que j'ai parcouru, je n'ai vu, et l'on ne m'a cité que vingt-cinq villages, et dont les maisons sont en paille. Les habitants ont reconnu votre majesté, et se sont soumis à la puissance de leur veritable maître.

Ces naturels sont grands; quelques uns surpassent la taille ordinaire; j'en ai trouvé qui avaient dix palmes de haut. Les femmes sont bien faites; leur visage ressemble plutôt à celui des Mauresques que des Indiennes. Les naturels m'ont donné un morceau de cuivre qu'un de leurs chefs portait pendu au con. C'est le seul métal que j'aie vu dans ce pays; je l'ai envoyé au vice-roi de la Nouvelle-Espagne. Ils me firent voir 'aussi quelques grelots de cuivre que je lui ai envoyés, et une très-petite quantité d'un métal qui ressemble à de l'or. Je n'ai pu savoir d'où il venait, mais je crois que les Indiens qui me l'ont donné l'avaient reçu de ceux que j'emmenais avec moi pour mon service. Je ne pus pas trouver une autre origine.

La diversité des langues que l'on parle dans ce pays est extraordinaire; chaque village a la sienne. J'ai beaucoup souffert du manque d'interprète qui les entendit, car j'ai été forcé d'envoyer des capitaines et des cavaliers de tous côtés pour m'informer s'il était possible de faire quelque chose pour le service de votre majesté. Quoique les recherches aient été faites avec le plus grand soin, on n'a pu découvrir d'autre contrée habitée, que cette province qui est fort peu de chose.

La province de Quivira est à neuf cent cinquante lieues de Mexico; d'où je venais, elle est à quarante degrés; la terre est la meilleure qu'il soit possible de voir pour toutes espèces de productions d'Espagne, car, outre qu'elle est forte et noire, elle est très-bien arrosée par des ruisseaux, des fontaines et des rivières. J'y trouvai des prunes comme celles d'Espagne, des noix, d'excellent raisin, des mûres.

Suivant les ordres de votre majesté, j'ai exercé les meilleurs traitements possibles envers les naturels

de cette province et des autres que j'ai traversées; ils n'ont eu à se plaindre en rien de moi ni de mes gens. Je séjournai vingt-cinq jours dans la province de Onivira, tant pour observer le pays, pour le parcourir. True pour m'informer si je trouverais plus loin une occasion de servir votre maiesté, car les guides que j'emmenais m'avaient parlé des provinces situées plus avant. Cé que je pus savoir, c'est que dans tout ce pays l'on ne trouve ni or ni aucun métal. On ne m'a parlé que de petits villages dont les habitants, pour la plupart, ne cultivent pas la terre. lls n'ont que des cabanes de cuir et de roseaux, et changent de pays avec les vaches. La relation que l'on m'avait faite était donc fausse. En m'engageant à partir avec toute mon armée pour ce pays, les Indiens pensaient que la contrée étant déserte et sans eau, ils nous conduiraient dans des endroits où nos chevaux et nous-mêmes nous serions morts de faim: c'est ce que les guides nous avouèrent. Ils nous dirent qu'ils avaient agi par l'ordre des naturels de ces DAYS.

Après avoir visité la province de Quivira et m'être procuré les renseignements dont je viens de parler, je retournai dans ce gouvernement pour donner des soins aux troupes que j'avais emmenées, et rendre compte à votre majesté de l'état du pays, afin qu'elle en ait connaissance, et qu'elle décide ce qu'il y a à faire. J'ai fait tout ce qui m'était possible pour servir votre majesté et pour découvrir un pays où l'on pût introduire notre religion, étendre ses états héréditaires, ainsi que devait le faire un

sidèle serviteur et sujet. Aussitôt que je sus arrivé à la province de Civola, où le vice-roi de la Nouvelle-Espagne m'avait envoyé en votre nom, voyant qu'il n'y avait rien de ce que frère Marcos avait dit, j'ai voulu découvrir ce pays qui est à plus de deux cents lieues de la province de Civola. Ce que j'ai trouvé de mieux c'est la rivière de Tiguex, où je suis présentement, ainsi que les villages qui sont bâtis sur ses bords, et qui ne peuvent pas être colonisés, parce que, outre qu'ils sont à plus de quatre cents lieues de la mer du Nord et à plus de deux cents lieues de celle du Sud, il n'existe aucun moyen de communication. Le pays est si froid, comme je l'ai écrit à votre majesté, qu'il paraît impossible d'y passer l'hiver; les hommes n'y trouvant ni bois. ni étoffes pour se couvrir. Il n'y a que les cuirs dont s'habillent les naturels, et quelques manteaux de coton, encore en très-petite quantité. J'ai envoyé au vice-roi de la Nouvelle-Espagne une relation de tout ce que j'ai vu dans les pays que j'ai visites; et comme don Gonzalo Perez de Cardenas, qui pendant ce voyage a beaucoup souffert, et qui a servi votre maiesté avec zèle, va baiser ses mains royales, il rendra compte à votre majesté de tout ce qu'il a vu comme témoin oculaire, et je m'en rapporte à lui.

Que Dieu veuille protéger la personne sacrée, catholique et impériale de votre majesté, et augmenter ses royaumes et ses états, ainsi que nous ses sujets et serviteurs sidèles nous le désirons. De la province de Tiguex, le 20 octobre 1541. Le très-

363

APPENDICE.

humble serviteur et sujet de votre majesté sacrée, catholique et impériale, qui baise ses pieds et ses mains.

FRANCISCO VASQUEZ DE CORONADO

## RELATION

#### DU VOYAGE FAIT A LA NOUVELLE-TERRE

Sous les ordres du général Francisco Vasquez de Coronado, commandant de l'expédition.

RÉDIGÉE PAR LE CAPITAINE

JUAN JARAMILLO.

Nous nous rendimes droit de Mexico à Campostelle par une route toute peuplée et en paix. La direction est presque tout à fait au nord, la distance de cent douze lieues. De cette dernière ville nous allames à Culiacan. Il peut y avoir environ quatre-vingts lieues; c'est une route très-connue et très-fréquentée; car Culiacan, ville habitée par des Espagnols, et qui fait partie du gouvernement de Campostelle, est située dans cette vallée. Pour se rendre à cette ville la route fait un détour vers le nord-est. Depuis Culiacan, le chemin étant désert et dépourvu de vivres presque dans toute sa longueur, le général laissa son armée, et nous partimes avec lui, au nombre de soixante cavaliers, pour reconnaître la route, et pour servir d'éclaireurs à ceux que nous laissions en arrière. Nous souffrimes quelques fatigues, jusqu'à ce que nous eussions atteint une chaîne de montagne dont j'avais entendu parler à la Nouvelle-Espagne, à plus de trois cents lieues de là. Nous donnâmes à l'endroit où nous passâmes le nom de Chichilte Calli, parce que nous avions su par des Indiens que nous laissions derrière nous, qu'ils l'appelaient ainsi.

Quand on a passé la vallée de Culiacan, on arrive à une rivière nommée Petatlan, qui peut en être éloignée de quatre jours de marche. Les naturels que nous trouvâmes en paix nous donnèrent quelques vivres. De là nous gagnames une autre rivière que l'on nomme Cinaloa; il peut y avoir trois jours de marche de celle-ci à la première. Quand nous y fûmes arrivés, le général commanda à dix cavaliers, dont je faisais partie, de partir à la légère, de doubler le pas jusqu'au ruisseau des cèdres, de pénétrer dans un vallon formé par des montagnes à droite de notre route, et de reconnaître ce qu'il y avait dans ces montagnes et au delà. Il promit de nous attendre sur le bord du ruisseau des cèdres si nous avions besoin de plus de temps que celui que nous aurions gagné sur le reste de la troupe. Je partis donc; nous ne rencontrames que quelques pauvres Indiens qui vivaient dans des cabanes construites au milieu de vallées cultivées, habitées mais stériles. De la rivière jusqu'au ruisseau, il peut y avoir cinq jours de marché. Nous nous rendîmes ensuite à la rivière de Yaquemi, à trois jours environ plus loin. On suit le lit d'un torrent à sec. Nous marchâmes encore pendant trois jours; mais le lit desséché du torrent n'a qu'une lieue de longueur. Nous arrivâmes à un autre ruisseau où étaient des Indiens cultivateurs qui habitaient une cabane en paille. Ils avaient du maïs, des haricots et des calebasses. Quand nous eûmes quitté cet endroit, nous nous rendimes au village, que l'on nomme de los coraçones, des Cœurs, nom que lui donnèrent Dorantès, Cabeza de Vaca, Castillo, et le nègre Estevanillo, parce qu'on leur avait offert en présent et pour nourriture des cœurs d'animaux et d'oiseaux.

Ce village des Cœurs peut être à deux journées de marche. On y trouve un ruisseau servant à l'arrosement. La terre est chaude; les habitations sont des cabanes de la forme d'un four; mais bien plus grandes. Ils établissent d'abord une charpente en pieux qu'ils recouvrent avec des nattes de jonc : ils ont pour nourriture du maïs, des haricots et des courges; et je crois qu'ils n'en manquent pas. Ils s'habillent avec des cuirs de cerf. Comme ce village avait bonne apparence, on donna l'ordre d'y établir une ville pour les trainards espagnols; et ils y résidèrent presque jusqu'à la fin du voyage.

On remarqua dans cet endroit un poison qui, d'après ce que l'on vit, était le plus dangereux que l'on pût trouver; c'était la sève d'un petit arbre semblable au lantisque, qui il vient dans les terrains ar-

gileux. De là nous nous rendimes dans un petit défile pres duquel est un ruisseau et un ravin creusé par les eaux de ce ruisseau : on le nomme Señora (Sonora). Ce cours d'eau sert aussi à l'arrosement. La population v est plus considérable qu'autre part: la construction du village et la nourriture sont la même : la vallée peut avoir six ou sept lieues environ. Ces Indiens étaient d'abord très-pacifiques: mais ils changèrent par la suite, et devinrent nos plus grands ennemis. Ils combattirent contre nous autant qu'ils purent. Ils ont des poisons avec lesquels ils tuèrent beaucoup de chrétiens. Ils sont environnés de montagnes, dont le territoire est peu fertile. Depuis ce village nous suivimes le ruisseau, et nous le traversames, parce qu'il fait un détour pour se rendre à un autre village indien nommé Ispa (1), qui peut être à une journée de marche du dernier: les mœurs des Indiens sont les mêmes que celles des précédents.

Depuis Sonora, on fait environ quatre jours de marche dans le désert, et l'on arrive à un autre ruisseau que nous entendimes appeler Nexpa. Quelques, pauvres Indiens vinrent voir le général; ils portaient des présents de peu de valeur, des épis de mais rôtis et des pitahayas. Nous descendimes ce ruisseau pendant deux jours, et nous le quittames

<sup>(1)</sup> On lit en marge, à la suite d'un renvoi marqué au-dessus de ce nom, les lettres dud., ce qui je crois vent dire dudoso, incertain. En effet, je ne me rappelle pas d'avoir jamais vu ce nom dans la géographie de ces contrées.

en prenant à droite, au pied de la chaine de montagnes que nous suivimes pendant deux jours. On nous dit qu'elle se nommait Chichiltic-Calli. Après avoir franchi ces montagnes, nous parvinmes à un ruisseau profond, dont les bords étaient escarpés. Nous y trouvâmes de l'eau et de l'herbe pour les chevaux. Ayant laissé ce ruisseau qui est au delà de Nexpa dont j'ai parlé, nous primes une direction qui, suivant moi, était celle du nord-est, et nous nous rendimes en trois jours, autant que je me le rappelle, à une rivière à laquelle nous donnâmes le nom de San-Juan, y étant arrivé le jour de la fête de ce bien heureux. En gulttant ce cours d'eau, nous nous rendîmes, par un pays très-montagneux, et en tournant davantage vers le nord, à une autre rivière que nous nommâmes de las Balsas, parce que nous la passâmes sur des radeaux, car elle était très-grossie. Je crois que nous mîmes deux jours d'une rivière à l'autre. J'en parle ainsi, car il y a si longtemps que nous n'avons fait cette route, qu'il pourrait bien arriver que je me trompasse sur le compte des journées, mais non pas sur les autres détails du voyage. De là nous allâmes à un autre ruisseau que nous appelâmes de la Barranca (du ravin). On peut compter deux petites journées de l'un à l'autre. La direction est celle du nord-est. Nous gagnâmes ensuite une rivière que nous appelâmes le rio Frio, à cause de la froideur de l'eau; nous employames pour cela un jour de marche. A partir de ce cours d'eau, nous traversâmes une forêt de pins, à l'extrémité de laquelle nous trouvâmes des ruisseaux frais. Après avoir marché pendant un jour, un Espagnol qui se nommait Espinosa, et deux autres soldats moururent empoisonnés, avant mangé des herbes. pressés par le besoin. Nous nous rendîmes en deux tours de marche, à un autre ruisseau, que l'on appela Vermejo, toujours dans la même direction. c'est-à-dire vers le nord-est. Nous vîmes un ou deux Indiens, que par la suite nous reconnûmes être du premier village de Civola. De l'endroit où nous les avions rencontrés, nous nous rendimes en deux jours à ce village. Les maisons sont couvertes en terrasses; les murailles sont en pierre et en boue. C'est dans cet endroit que l'on tua Estevanillo, le nègre qui était venu de la Floride avec Dorantès, et qui était retourné dans ce pays avec frère Marcos de Niza.

Cette province renferme en outre cinq petits villages, dont toutes les maisons sont couvertes en terrasses et les murailles construites en pierre et en terre. Le pays est froid; on s'en aperçoit aux maisons et aux étuves des habitants. A peine s'ils ont des vivres pour eux : c'est du maïs, des haricots et des courges. Les villages sont séparés les uns des autres d'une lieue et plus, sur une surface de six lieues. Le sol est très-sablonneux, et couvert d'herbes. La plupart des forêts sont de sapins. Les Indiens s'habillent avec des cuirs de cerf fort bien préparés. Ils ont aussi des cuirs de vache tannés dont ils se couvrent. Ces cuirs ressemblent à du gros drap et forment un excellent vêtement. Ils ont des man-

teaux de coton, carrés, de grandeur inégale et environ d'une barre et demie de long. Les Indiens les portent sur les épaules comme les Bohémiens, et attachés à la ceinture les uns sur les autres avec un cordon de coton. Ce premier village de Civola est exposé à peu près au nord-est; à la gauche dudit, et à cinq journées environ, on trouve une province nommée Tucayan. Elle est composée de sept villages. Les toits des maisons sont en terrasses. Les habitants ont des vivres aussi bons et même meilleurs que les premiers; ils sont plus nombreux. On y voit aussi des cuirs de vache, de cerf, et des manteaux comme ceux dont j'ai parlé.

Tous les cours d'eau que nous rencontrâmes, soit ruisseau, soit rivière, jusqu'à celle de Civola, et je crois même jusqu'à une journée ou deux au delà, coulent dans la direction de la mer du Sud; plus loin ils prennent celle de la mer du Nord.

Depuis le premier village de Civola, ainsi que je l'ai dit, nous nous rendimes à un autre de la même province qui peut être éloigné d'une petite journée de marche de Tihuex. On doit compter neuf journées de marche, de la manière dont nous voyagions. Entre le village de Civola et Tihuex, à une journée ou deux environ est un village situé dans une situation très-forte sur un rocher taillé à pic; il se nomme Tutahaco. Nous fûmes bien reçus de tous ces Indiens excepté des habitants du premier village de Civola. Quand on est arrivé à Tihuex, on trouve sur les bords de la rivière de Civola, sur une surface de vingt lieues environ, quinze

villages composés de maisons couvertes de terrasses, non pas construites en pierre, mais en terre et semblables à des murs de torchis. Loin de ce cours d'eau, sur le bord d'un certain ruisseau qui s'y jette, sont d'autres villages dont trois sont trèsremarquables pour des villages indiens, c'est Chia, Uraba et Cicuique. Uraba et Cicuique sont composés de maisons bien construites, la plupart de deux étages; presque tous ces villages et surtout les trois derniers ont du mais, des haricots, des calebasses. des cuirs, des pelisses en plumes que les naturels filent en mélant la plume avec du fil, qu'ils tissent ensuite dans le genre d'une étoffe satinée, et dont ils font des manteaux pour se couvrir. Ils ont tous des étuves souterraines, qui ne sont pas très-propres. mais bien closes. Ils recueillent un peu de coton qui leur sert à fabriquer leurs manteaux. Ce ruisseau descend à peu près du nord-ouest, il coule vers le sud-est et l'on reconnaît, comme c'est la vénté, qu'il entre dans la mer du Nord. Après avoir mitté ce village et cette rivière, nous en gagnames deux autres dont j'ignore le nom, ils sont à quatre journées de marche de Cicuique. On suit pour s'y madre la direction du nord-est. De là nous allâmes à une autre rivière à laquelle les Espagnols donnérent le nom de Rio-Cicuique, et il nous fallut trois jours pour nous y rendre. Autant que je me le rappelle. ie erois que jusqu'à ce que nous fussions arrivés à l'endroit où nous passâmes ce cours d'eau, nous primes encore une direction plus au nord-est. Après l'avoir franchi nous tournâmes encore plus à

droite, c'est-à-dire toujours plus au nord - est, et nous commençames à pénétrer dans les plaines où sont les vaches, mais nous ne trouvâmes ces animaux que quatre ou cinq jours après. Nous y vimes des taureaux qui sont en très-grand nombre. Nous marchames deux jours dans la même direction, en rencontrant toujours des taureaux, et puis nous nous trouvâmes au milieu d'une immense quantité de vaches, de veaux et de taureaux, tous confondus. Aussitôt que nous eûmes commencé à trouver les vaches, nous vimes des Indiens que les habitants des maisons couvertes en terrasses nomment Ouerechos; ils n'ont point de maisons, mais seulement des pieux qu'ils plantent les uns près des autres, et que l'on peut transporter facilement. Ces pieux leur servent à construire des cabanes dans les endroits où ils s'arrêtent : telles sont leurs demeures. Ils fixent les pieux dans le haut et dans le bas, et ferment les intervalles, au moyen de cuirs de vaches dont ils se munissent. D'après le rapport des Indiens, les vaches pourvoient à tous leurs besoins, ils les mangent, s'habillent et se chaussent avec leurs cuirs; ils voyagent çà et là, et s'arrêtent dans les endroits qui leur conviennent davantage. Nous voyageâmes pendant huit ou dix jours dans les marais où se tiennent ces vaches, en suivant la même direction. L'Indien qui nous guidait nous avait dit que Quivira et Arahei étaient fort riches, et que l'on y trouvait beaucoup d'or et d'autres objets. Cet homme était du pays où nous allions, ainsi que le premier Indien: nous les avions trouvés tous deux dans le

pays des maisons couvertes de terrasses. Il paraît que le premier désirait retourner chez lui; il nous dit que ce que nous cherchions n'existait pas. Je ne sais s'il agit ainsi dans l'intention d'aller retrouver les siens, où si c'était par l'influence de conseils qu'on lui avait donnés: toujours est-il qu'il nous mena dans une autre contrée que celle que nous cherchions, en nous faisant prendre une mauvaise route. A la vérité on ne trouve pas dans les environs d'autre pays que celui des vaches, nous comprimes cependant qu'il nons avait fait prendre une autre direction que celle que nous devions suivre, qu'il nons avait conduit dans ces plaines, asin de nous faire consommer nos vivres, pour que, venaut à en manquer, nous et nos chevaux, nous nous trouvassions affaiblis; et que, retournant sur nos pas ou continuant d'avancer, nous ne pussions leur résister. Enfin quelles qu'aient été ses intentions, toujours est-il que depuis l'époque indiquée, c'est-à-dire, depuis que nous étions entrés dans les plaines, et quenous avions rencontré la tribu des Ouerechos, il voulut nous conduire plus à l'est, pour nous faire consommer nos vivres. L'autre Indien, son camarade et son compatriote, dont nous n'avions jamais suivi les avis, pour écouter le Turc (c'est ainsi qu'on nommait le premier Indien), voyant qu'il ne nous conduisait pas par où nous devions aller, se jeta par terre en faisant signe qu'on lui coupât la tête, qu'il ne voulait pas nous suivre dans cette direction qui n'était-pas celle que nous devions prendre. Je crois que nous fimes environ vingt lieues de ce côté, après quoi nous rencontrâmes une autre tribu d'Indiens semblables aux premiers, et qui vivaient de même. Il v avait parmi eux un vieillard aveugle et barbu : il nous fit entendre par signe qu'il avait vu, il y avait long-temps dans les environs, mais cependant plus près de la Nouvelle-Espagne, quatre autres de nos compatriotes. Nous le comprimes bien: et nous pensames que celdevait être Dorantès. Cabeza de Vaca, et les autres dont j'ai parlé. Pendant que nous étions avec ces Indiens, le général avant pris en considération notre position difficile, donna l'ordre aux capitaines et aux autres personnes qu'il consultait, et dont je faisais partie, de se réunir en conseil pour arrêter ce qu'il y avait à faire. Tous furent d'avis qu'il fallait que toute l'armée retournat sur ses pas pour chercher des vivres et pour soigner les malades, et que trente cavaliers choisis iraient à la recherche du pays dont l'Indien avait parlé. Cette décision ayant été arrêtée, nous nous avançames tous ensemble à une journée de marche vers un ruisseau environné de belles campagnes, et qui coulait dans un ravin, afin de décider dans cet endroit quelle direction l'on devait suivre, et le moyen à prendre pour exécuter la retraite de l'armée. Dans cet endroit on pria Ysopete, c'est ainsi que se nommait l'Indien qui était le camarade du Turc, de nous dire la vérité et de nous conduire au pays où nous voulions aller. Il répondit qu'il le ferait, mais que cette contrée n'était pas telle que le Turc nous l'avait décrite; et en vérité celui-ci nous avait dit et nous avait fait entendre par signes que nous trouve-

rions à Tibuex des choses magnifiques. Il nous avait parlé d'or, de la manière de l'exploiter, des édisices, de la façon dont ils étaient construits, du commerce que faisaient les habitants, et de bien d'autres choses dont je ne parle pas, dans la crainte de trop allonger cette relation. C'est ce qui nous avait engage à rechercher ce pays, d'autant plus que nous nous appuyions sur les avis que nous avaient donnés les religieux. Il nous demandait pour sa récompense de le laisser dans ce pays, parce que c'était sa patrie, et que le Turc ne vint pas avec lui, car celui-ci lui cherchait querelle, et s'opposait à tout ce qu'il faisait dans l'intention de nous être utile. Le général le lui promit, et dit qu'il voulait être un des trente cavaliers. Tout ayant été préparé pour notre séparation du reste de l'armée, nous continuames notre voyage, en prenant constamment vers le nord pendant environ trente jours de marche. Nous voyageames à petite journée, et nous ne manquâmes jamais d'eau, marchant toujours au milieu des vaches dont le nombre ne cessait d'augmenter : si bien que le jour de saint Pierre et de saint Paul. nous atteignîmes une rivière que nous avions ansi trouvée au-dessous de Quivira. Quand nous y fames arrivés, Ysopete la reconnut, et dit qu'on trouverait les villages en la descendant. Nous la traversames, nous suivimes la rive septentrionale en montant vers le nord-est, et, après trois jours de marche, nous rencontrâmes quelques Indiens qui étaient à la chasse aux vaches, dans l'intention d'en porter les chairs à leurs villages, établis à

trois ou quatre journées de là. Aussitôt que nous eames atteint les Indiens, ils commencerent à se soulever, jetèrent de grands cris et firent mine de prendre la fuite, quoiqu'ils eussent leurs femmes avec eux. Ysopete commenca à les appeler dans leur langue: alors ils vinrent à nous sans témoigner de crainte. Nous nous arrêtâmes, et le général examina l'Indien nommé le Turc, que nous avions touiours conduit en cachette à l'arrière-garde. Quand on arrivait à une halte, on s'arrangeait de facon qu'Ysopete ne le vit pas, afin de faire ce qu'il avait demandé. On reconnut l'aspect du pays, qui est certainement fort beau, ainsi que la contrée où sont les vaches et celle que l'on trouve plus avant: i'en fus assez satisfait. Le général écrivit une lettre au gouverneur d'Arahei et de Quivira pensant qu'il était chrétien et qu'il faisait partie de l'armée de la Floride qui avait fait naufrage : les détails que l'Indien donnait sur ce gouvernement nous l'avaient fait croire. Les naturels se rendirent à leurs maisons, qui étaient à la distance indiquée; nous continuâmes notre route, et nous parvinmes au village. Il était bâti sur des ruisseaux peu considérables, mais fort jolis, bordés de campagnes fertiles et qui se jettent dans la grande rivière dont nous avons parlé. Il y avait, autant que je me le rappelle, six ou sept villages séparés les uns des autres; nous fimes route pendant quatre ou cing jours sans les quitter. L'intervalle compris entre l'un et l'autre ruisseau n'est pas habité. Nous arrivâmes au dernier village, que l'on nous dit s'appeler Ouivira: ils nous apprirent qu'il y en avait beaucoup d'autres, et pour nous le faire comprendre ils nommaient Teucarea, qui est une rivière plus grosse que les autres, et où l'on trouve un plus grand nombre de villages. Nous demandames s'il n'y avait pas d'autres villages à voir de ce côté; ils répondirent qu'excepté Ouivira il n'existait qu'Arahei, qui était semblable à ce dernier endroit et aussi grand. Le général fit appeler le chef et les Indiens qui habitaient Arahei. Le chef se présenta, suivi de deux cents hommes, tout nus, ayant des arcs et je ne sais quoi sur la tête: leurs nudités étaient à peine cachées. Le général, ayant pris les avis de tous, voulut savoir ce qu'il y avait à faire; il nous fit considérer dans quel état nous avions laissé l'armée, la position où nous nous trouvions; que l'hiver approchait, car, ainsi que le me le rappelle bien, c'était vers le milieu du mois d'août; que nous étions peu de monde pour hiverner dans cet endroit; que nous n'avions que fort peu des objets nécessaires pour cela; que nous étions inquiets de ce qui pouvait être arrivé à l'armée; que l'hiver pouvait nous fermer la route par la chute des neiges, et que nous ne pourrions passer les rivières. Considérant la position inquiétante de l'armée, nous primes la résolution d'aller la retrouver, de voir comment elle pourrait hiverner où elle était, et de revenir à l'entrée du printemps explorer le pays où nous nous trouvions. Nous étions donc arrivés, ainsi que je l'ai dit, au dernier village. On a vu que le Turc nous avait trompés; il ameuta un soir tout ce village, et il engagea les habitants à nous massacrer; nous en fûmes instruits, nous nous tinmes sur nes gardes, et la nuit même on l'étrangla; il n'existait plus à la pointe du jour. Nous poussames encore plus avant pendant deux ou trois jours, et nous fimes nos provisions de maïs pour notre retour. Le général fit ériger une croix dans cet endroit; il ordonna de sculpter au pied cette inscription: « Francisco Vasquez de Coronado, général d'une expédition, est arrivé dans cet endroit. »

Ce pays a une superbe apparence, et telle que je n'en ai pas vu de meilleur dans toute l'Espagne, ni en Italie, ni en France, ni dans aucune contrée ou j'ai été pour le service de sa majesté. Ce n'est pas un pays de montagnes; il n'y a que des collines, des plaines, et des ruisseaux de fort belle eau : il me satisfait completement. Je présume qu'il doit être très-fertile et favorable à la culture de toutes espèces de fruits. Quant aux troupeaux, l'expérience prouve qu'il est très-convenable, attendu la multitude des animaux que l'on y trouve, et qui est aussi considérable qu'on puisse l'imaginer. Nous trouvames des prunes d'Espagne d'une espèce qui n'est pas tout à fait rouge, mais qui se rapproche des prunes rouges; il y en a de noires et de vertes. Il est certain que l'arbre et le fruit sont de la même espèce que ceux d'Espagne. La saveur de ces prunes est excellente. Nous trouvâmes dans le pays des vaches, du lin qui croît sans culture en petits brins séparés les uns des autres; et comme les troupeaux sauvages ne le mangent pas, on en voit les tiges et les sleurs bleues:

guoigue petit, il est excellent. On trouve dans quelques ruisseaux du sumac semblable au sumac d'Espagne, du raisin d'assez bon goût, bien qu'il ne soit pas cultivé. Les maisons de ces Indiens étaient en paille, un grand nombre de forme ronde: la paille descendait jusqu'à terre comme des murailles. Elles ne ressemblaient pas du tout aux nôtres; en dehors et au sommet il y a une espèce de chapelle ou de guérite, ayant une entrée où les Indiens se faisaient voir assis ou couchés. Dans le village où l'on érigea la croix, on laissa l'Indien Ysopete, et l'on en prit cing ou six autres pour nous conduire aux maisons couvertes en terrasses, et nous revinmes par le même chemin que nous avions parcouru déjà, jusqu'à la rivière à laquelle nous donnâmes le nom de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Depuis cet endroit nous laissames la route que nous avions suivie : d'abord les guides prirent à droite, et nous conduisirent au milieu des marais et des vaches, dans un bon pays, quoique l'on n'aperçoive d'aucun côté d'autres traces de chemin que celles laissées par les vaches, ainsi que je l'ai dit. Nous atteignimes et nous reconnûmes la contrée où nous avions rencontré la peuplade de Querechos, et où le Turc nous avait détourné du chemin que nous aurions dû suivre. Ayant donc laissé ce pays de côté, nous parvinmes à Tihuex, cù nous retrouvâmes l'armée. Le général tomba de cheval, et se fit à la tête une blessure qui le mit en grand danger; il décida de revenir sur ses pas, et dix ou douze officiers; loin de nous opposer à son intention, nous l'appuyames de nos demandes. Aussitôt

que les dispositions du départ eurent été prises, les religieux franciscains que nous avions avec nous témoignèrent l'intention de rester. L'un, qui avait recu les ordres, se nommait Juan de Padilla : l'autre était un frère lai, qu'on appelait Luis Descalona. Ils étaient déjà préparés à ce parti, et ils avaient la permission de leur provincial. Frère Luis désira rester dans les maisons à terrasse, disant qu'il voulait, avec un ciseau et une petite hache, ériger des croix dans les villages, et baptiser quelques enfants à l'article de la mort pour les envoyer dans le ciel. Afin d'exécuter ce projet, il ne prit avec lui qu'un petit esclave qui m'appartenait, nommé Christophe, pour lui servir de consolation; il dit que ce jeune homme qui apprendrait bientôt la langue du pays, pourrait lui être utile. Il me le demanda si instamment que je ne pus le lui refuser, et l'on n'en a plus entendu parler. Le séjour de ces religieux fut cause que nous laissames dans le pays plusieurs Indiens de la province de Culiacan, ainsi que deux nègres, dont m'appartenait et qu'on nommait Sébastien: l'autre était à Melchior Perez, fils du licencié Latorre. Ce dernier était marié, et il avait des enfants. Je me souviens qu'à Quivira il resta quelques Indiens, et un soldat Tarasco de ma compagnie nommé Andrès. Frère Juan de Padilla voulut absolument retourner à Ouivira; il se fit donner les Indiens que nous avions amenés pour guides; on les lui accorda et il partit avec un Portugais et un nègre qui étaient dans le pays il y avait un an. Depuis qu'il avait été affranchi, il s'était fait novice franciscain. Il y avait avec eux un métis et deux Indiens, qui, je crois. étaient natifs du Zapotean. Ceux qui les avaient élevés et habillés en religieux étaient, je crois, des environs de ce pays. Il emmena des moutons. des mules et un cheval, et il emporta des ornements d'église et des objets de peu de valeur. Je ne sais si ce fut pour se les approprier ou pour toute autre cause que les Indiens le tuèrent. Des naturels qui étaient venus de Tihuex dirent à ces indiens comment ils devaient s'y prendre pour exécuter leurs projets, et cela sans doute pour le récompenser des bonnes œuvres qu'il avait faites. Aussitôt qu'il fut mort, le Portugais dont j'ai parlé, et un Indien, de ceux qui étaient habillés en religieux, ainsi que je l'ai dit, prirent la fuite; peut-être même les deux Indiens purent-ils s'échapper. Ces chrétiens vinrent à la Nouvelle-Espagne par une autre route que celle que nous avions prise et qui est plus courte. Ils entrèrent par les vallées de Panico : Gonzalo Solis, de Meras et Isidoro de Solis en furent instruits, car c'était un fait important suivant moi. J'ai appris que sa majesté a donné l'ordre à votre seigneurie de faire rechercher un chemin pour communiquer de cette province dans ce pays; il se pourrait bien que l'Indien nommé Sébastien, qui séjourna à Quivira, ait appris quelque chose sur les contrées environnantes lorsqu'il était dans ce pays; qu'il pût reconnaître la route qu'il a suivie, et qu'il sût combien de temps il faut pour s'v rendre. Il est certain que, si votre seigneurie se procure dans cette province des notions sur Quivira et Arahei, elle peut faire venir, sans

382

#### APPREDICE.

rien craindre, beaucoup de monde d'Espegate coloniser cette contrée, qui paraît très-faveral culture, à en juger par l'apparence.

L'original qui a servi à faire cette copie est éta papier libre en caractères du temps.

# VII.

#### NOTICE

SUR

# LA GRANDE MAISON

Dite de Moctecuzoma (1).

LE 31 du mois d'octobre de l'année 1775, mon sieur le commandant donna l'ordre de faire halte, nous profitames de cette circonstance pour aller visiter la grande maison connue sous le nom de Moteczuma, située à une lieue de la rivière de Gila éloignée d'environ trois lieues à l'est sud-est des bords du lac. Nous fûmes accompagnés par quelques Indiens et par le gouverneur de Uturituc; qui nous raconta pendant le chemin une histoire con-

<sup>(1)</sup> Cette notice est extraite d'un journal rédigé par le père Pédro Font, du collège de Santa-Crux de Queretaco, pendant la voyage qu'il fit à Monterrey et au port Saint-François, l'an 1775, en compagnie du lieutenant-colonel don Juan Bautista Ansa, commandant d'une expédition qui conduisait des colons et des soldats au nouvel établissement de ce port.

servée par ses ancêtres au sujet de cette maison; cette tradition se réduit à des contes d'enfants mêlés à quelques vérités. On peut voir la position de la maison indiquée sur la carte par la lettre A, à trente-trois degrés et demi. Voici ce que je dis à ce sujet.

A la grande maison du Rio-Chila, hauteur méridienne du bord inférieur au soleil quarante-deux degrés, vingt-cinq secondes. Nous avons visité avec le plus grand soin cet édifice et ses ruines, dont je donne ici un plan iconographique, et pour qu'on le comprenne plus facilement, j'en ferai la description et l'explication suivantes. La grande maison ou palais de Moteczuma, peut avoir été construite il y a cinq cents ans, si l'on s'en rapporte aux historiens et aux notices qui s'y rapportent et qui ont été fournies par les Indiens; car il paraît qu'elle a été construite par les Mexicains à l'époque de leur émigration, lorsque le démon les conduisant à travers différentes contrées. les mena à la terre promise de Mexico. Pendant leurs haltes, qui étaient de longue durée, ils fondaient des villes et construisaient des édifices. Le site où est bâti la maison est plat de tous côtés: elle est éloignée d'une lieue environ de la rivière Gila. Les ruines des maisons qui formaient la ville s'étendent à plus d'une lieue vers l'orient, et dans les autres directions, tout le terrain est semé de morceaux de vases, de pots et d'assiettes; il y en a d'ordinaires et d'autres qui sont peints de dissérentes couleurs, soit en blanc, bleu, rouge, etc., ce qui est un signe que tette ville était considérable, et habitée par un peuple distinct des Pimas Gileños, puisque ces derniers ne

savent pas faire ces poteries. Nous fimes une visite exacte de l'édifice et de sa situation, et nous le mesurâmes au moyen d'une lance, pour hâter cette opération : ces mesures furent réduites ensuite en pieds géométriques. Voici le résultat de notre travail : cette maison est un carré long parfaitement orienté aux quatre vents cardinaux à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Tout autour sont des murs qui indiquent une enceinte ou muraille qui renfermait cette maison et d'autres édifices, surtout sur le derrière, où il paraît qu'il y avait une construction comme un château intérieur ou réduit. Vers sud - ouest, il existe un reste de construction avant un étage sur pied, qui est divisé en plusieurs parties. L'enceinte intérieure a quatre cent vingt pieds du nord au sud, et deux cent soixante de l'est à l'ouest; l'intérieur de la maison se compose de cinq salles, dont trois d'égale grandeur, sont au milieu et deux autres aux extrémités : ces dernières sont plus grandes. Les trois salles au centre ont vingtsix pieds du nord au sud, et dix de l'est à l'ouest; les deux salles des extrémités ont douze pieds du nord au sud, et trente-huit de l'est à l'ouest. Elles ont toutes onze pieds de haut; les portes de communication cinq pieds sur deux de large, et sont toutes égales excepté les quatre premières des entrées, qui paraissent avoir eu le double de largeur. Les murailles intérieures ont quatre pieds d'épaisseur; elles sont bien construites. Les murs extérieurs ont six pieds. La maison a extérieurement du nord au sud soixante-dix pieds, et cinquante de l'est à l'ouest.

Les murailles sont en talus en dehors. Devant la porte orientale qui est séparée de la maison, on trouve une autre pièce qui a vingt-six pieds du nord au sud, et dix-huit de l'est à l'ouest, sans compter l'épaisseur des murailles. Il paraît que la charpente était en pin, la forêt la plus rapprochée étant composée de ces arbres : elle est à vingt-cinq lieues de là. L'on v trouve aussi beaucoup de mesquite. Tout l'édifice est construit en terre, et d'après ce que l'on voit en murs de torchis, en blocs de différentes grandeurs, un canal v arrive de la rivière pendant une grande distance, il servait à fournir de l'eau à la ville, mais il est presqu'à sec. Enfin, on reconnaît que l'édifice avait trois étages: si ce que disent les Indiens est vrai, et à en juger par des indices, il y en avait quatre, en comptant un étage souterrain. Les salles n'étaient éclairées, à en juger de ce qui reste, que par les portes et par des trous ronds pratiqués dans les murailles qui regardent l'orient et le couchant. Les Indiens nous dirent que c'était par ces ouvertures, qui sont assez grandes, que le souverain qu'ils nomment l'homme déplaisant (hombre amargo), regardait le soleil à son lever et à son coucher, afin de le saluer. Nous ne trouvâmes aucune trace d'escaliers, nous pensâmes qu'ils étaient de bois, et qu'ils furent brûlés lorsque les Apaches incendièrent cet édifice.

FIN DE L'APPENDICE.

# TABLE ANALYTIQUE

### DES MATIÈRES

### CONTENUES DANS CE VOLUME.

#### PREMIÈRE PARTIE

|                                                                                                                                                               | Lagn        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Préface de l'éditeur français                                                                                                                                 | 111         |
| Épitre dédicatoire                                                                                                                                            | <b>▼</b> IT |
| CHAP. Ier. — Comment pour la première fois l'on eut<br>connaissance des sept villes. — Nuño de Guzman pré-<br>pare une expédition pour en faire la découverte | ī           |
| CHAP. II.—Francisco Vasquez Coronado est nommé gouverneur.—Second rapport fourni par Cabeça de Vaca.                                                          | 7           |
| CHAP. III. — Les habitants de Cibola tuent le nègre. — Frère Marcos revient en fugitif                                                                        | 11          |

#### TABLĖ

|                                                                                                                                                                                                                   | -  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CHAP. IV. — Don Antonio de Mendoça prépare une expédition pour aller à la découverte de Cibola                                                                                                                    | 15 |
| CEAP. V. — Où l'on trouve les noms de ceux qui par-<br>tirent en qualité de capitaines pour l'expédition de<br>Cibola                                                                                             | 19 |
| Chap. VI. — Toutes les compagnies se réunissent à Campostelle et se mettent en marche                                                                                                                             | 13 |
| Chap. VII. — Arrivée de l'armée à Chiametla. — Mort<br>du mestre de camp. — De ce qui se passa jusqu'à l'ar-<br>rivée à Chliscan                                                                                  | 27 |
| CHAP. VIII. — Entrée de l'armée dans Coliacan. — Com-<br>ment elle y fut reçue et ce qui se passa jusqu'au départ.                                                                                                | 33 |
| Chap. IX. — L'armée part de Culiacan. — Le général parvient à Cibola et l'armée à Sonora                                                                                                                          | 39 |
| CHAP. X. — Comment l'armée quitte la ville de Sonora<br>après l'avoir colonisée. — Elle parvient à Cibola. —<br>Marche du capitaine Melchior Diaz à la recherche des<br>vaisseaux. — Il découvre le Rio del Tizon | 47 |
| CMAP. XI. — Don Pédro de Tobar découvre Tusayan ou<br>Tutaliaco. — Don Garci-Lopez de Cardenas visite la ri-<br>vière del Tizon                                                                                   | 57 |
| Cmar. XII. — Des habitants de Cicuyé viennent à Cibola visiter les chrétiens. — Hernando d'Alvarado va voir les bisons                                                                                            | 67 |
| CHAP. XIII. — Le général, suivi de peu de monde,<br>prend la route de Tutahaco, et laisse à don Tristan<br>le soin de conduire l'armée à Tiguex                                                                   | 75 |
| CEAP. XIV. — L'armée part de Cibola pour se rendre<br>à Tiguex. — Ce qui arrive en route. — Effet de la                                                                                                           |    |
| nèige                                                                                                                                                                                                             | 79 |

| DES MATTÈRES.                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 89 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                            | Pages.      |
| CEAP. XV. — Les Indiens de Tiguex se soulèvent. — On les châtie sans qu'ils soient coupables                                                                                               | 85          |
| Cap. XVI. — On met le siége devant Tiguex et on le prend. — Ce qui arrive pendant le siége                                                                                                 | 93          |
| Char. XVII. — Il arrive au camp des messagers de la<br>vallée de Sonora. — Le capitaine Melchior Diaz meurt<br>dans l'expédition de la rivière del Tizon                                   | 103         |
| Char. XVIII. — Efforts du général pour laisser tout le<br>pays pacifié avant d'aller à la découverte de Quivira,<br>où commençaient les grandes richesses, d'après les<br>rapports du Turc | 109         |
| CHAP. XIX. — L'armée part pour Quivira                                                                                                                                                     | 115         |
| Caar. XX. — Des grélons énormes tombent dans le camp. — Découverte d'un autre ravin où l'armée se sépare en deux corps                                                                     | 1 23        |
| CMP. XXI. — L'armée retourne à Tiguex. — Le général arrive à Quivira                                                                                                                       | 129         |
| Can. XXII. — Le général revient de Quivira. — On tente d'autres expéditions du côté du nord                                                                                                | 137         |
| DEUXIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                           |             |
| Préambule                                                                                                                                                                                  | 145         |
| Canp. 1er. — De la province de Culiacan. — De ses mœurs et contumes.                                                                                                                       |             |

| n   |   |   |
|-----|---|---|
| •   | ^ | • |
| - 1 |   |   |
| •   | - |   |

#### TABLE

|                                                                                                                | Page  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CHAP. II De la province de Petatlan; et de tout le pays habité jusqu'à Chichilticale                           | r 5 5 |
| CHAP. III. — De Chichilticale et du désert de Cibola. — Des usages et des mœurs des habitants                  | 161   |
| CHAP. IV. — Mœurs et coutumes des habitants de la province de Tiguex et des environs                           | 167   |
| CHAP. V. — De Cicuyé et des villages des environs. — Comment une nation étrangère vint pour conquérir ce pays  | 175   |
| CEAP. VI. — Dans lequel sont énumérés tous les villages que l'on vit pendant la route                          | 181   |
| CHAP. VII. — Où l'on traite des plaines que l'on traversa, des bisons et des nations qui les habitent          | 187.  |
| Chap. VIII. — De Quivira. — Situation de ce pays. — Description qu'on en fait                                  | 193   |
| TROISIÈME PARTIE.                                                                                              |       |
| Chap. ler — Don Pédro de Tobar revient à Sonora. — Don Garci-Lopez de Cardenas retourne à la Nouvelle- Espagne | 197   |
| CHAP. II. — Le général fait une chute, ce qui le décide<br>à retourner à la Nouvelle-Espagne                   | 101   |
| Chap. III. — De la révolte de Suya et comment les co-<br>lons y donnèrent lieu                                 | 107   |

| des matières.                                                                                                                                         | <b>3</b> 9ì |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Car. IV. — Frère Juan de Padilla et frère Luis restent dans le pays. — L'armée se met en marche pour le Mexique                                       | 213         |
| CHAP. V. — L'armée entre dans le désert pour se rendre<br>à Culiacan. — Ce qui arriva pendant la route                                                | 219         |
| Chap. VI. — Le général part de Culiacan pour aller ren-<br>dre compte de l'armée qui lui avait été confiée                                            | 225         |
| CMAP. VII. — De ce qui arriva dans le pays révolté au capitaine Juan Gallegos qui amenait des secours                                                 | 229         |
| Capr VIII.—Où l'on raconte plusieurs choses étonnantes<br>g relativement aux bizons que l'on vit dans les plaines.                                    | 235         |
| Caup. IX. — De la route que suivit l'armée et d'une autre plus directe que pourrait prendre une nouvelle expédition                                   | 241         |
| APPENDICE.                                                                                                                                            |             |
| Instruction donnée par don Antonio de Mendoza, vice-<br>roi de la Nouvelle Espagne au père Marcos de Niza                                             | 249         |
| Relation de frère Marcos de Niza                                                                                                                      | 256         |
| Lettres de don Antonio de Mendoza à l'empereur Charles V                                                                                              | 285         |
| Relation de la navigation et de la découverte faite par le capitaine Fernando Alarcon, par l'ordre de l'illustrissime seigneur don Antonio de Mendoza | 299         |

#### 392

### TABLE DES MATTRAESI

| Lettres de Vasques Coronado à Charles V                                                                         | 345 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Relation du voyage fait à la Nugrelle-Terre , sons les or-<br>dres du général Francisco Vasquez Coronado , com- | ٠.  |
| mandant de l'expédition                                                                                         | 364 |
| Notice sur la grande maison dite de Moctecuzuma ;                                                               | 383 |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

# voyages, Lelations by mimoires

ORIGINAUX

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE

# DE L'AMÉRIQUE.

メミ

RUE RACIRE, 4, PLACE DE L'ODSON.

## VOYAGES,

# relations et mémoires

ORIGINAUX

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE

# DE L'AMÉRIQUE,

PUBLIÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANÇAIS,

PAR H. TERNAUX-COMPANS.



BECURIL.

R Mìces relatives a la comquête du mexique.

IREDIT.



## Paris

ARTEUS BERTRAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR, LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE CÉCORAPRIE DE PARIS, RUE RAUTEPRUILLE, N° 23.

M. DCCC XXXVIII.

. . . . .

**2**4

•

.

•

## RECUEIL

DE PIÈCES RELATIVES

conquete du mezique.

٠

.

.

٠

# PRÉFACE.

Le Yucatan fut découvert en 1517, par Francisco Hernandez de Cordova, et par le Pilote Juan Alaminos, natif de Palos, qui avaitaccompagné Colomb dans son quatrième voyage, quand il reconnut l'île de Guanaja. Hernando de Cordova longea pendant quelque temps la côte du Yucatan, et perdit beaucoup de monde dans diverses rencontres avec les naturels. Il fut ensuite jeté par la tempête sur les plages de la Floride, et revint de là à Cuba, où il mourut dix jours après son arrivée.

Diégo Vélasquez choisit pour commander la nouvelle expédition qu'il voulait envoyer vers l'Ouest Juan de Grijalva qui était comme lui natif de Cuellar. Cet officier s'était déjà distingué dans plusieurs expéditions contre les Indiens de Cuba. Vélasquez l'aimait beaucoup, et le traitait comme son parent quoiqu'il ne le fût pas. Il était, dit Las-Casas, d'un caractère si humble et si soumis, qu'il n'au-

rait pour rien au monde dévié des instructions qu'on lui avait données, au risque de s'exposer aux plus grands dangers. J'ai été très-lié avec lui, et je l'ai toujours connu très-obéissant à ses supérieurs, ajoute cet ecrivain, c'est pourquoi il se refusa toujours azzx instances de ceux qui l'engageaient à coloniser parce que ses instructions ne l'autorisaient qu'à commercer (Hist. de Indias, lib. III, cap. 112). Vélasquez, mécontent de ce que malgré ses ordres il n'avait pas fondé des établissements dans un pays aussi riche, le recut fort mal et lui refusa le commandement de la nouvelle expédition, qu'il donna à Fernand Cortès, qui ne tarda pas par son insubordination à lui faire regretter Grijalva. Celui-ci, après avoir sait partie de l'expédition de Garay, était en 1523 à Saint-Domingue, où je l'ai connu vivant dans la misère. Il alla depuis rejoindre en terre ferme Pedrarias Davila, et fut envoyé par lui au Nicaragua, où il fut tué ainsi que beaucoup d'autres Espagnols dans une révolte des Indiens de la vallée de Ulanchos (Las-Casas, lib. III, cap. 114; et Herrera, décade III, lib. IX, cap. 10).

Cette relation sut publiée en italien à Venise en 1522, comme on le verra page 46 de ce volume. J'y ai joint dix-neus autres pièces relatives à l'histoire du Mexique, inédites pour la plupart; et qui m'ont semblé devoir jeter un grand jour sur l'époque si intéressante de la conquête. La plupart proviennent des archives de Simancas; d'ailleurs j'ai eu soin

d'indiquer la source d'où elles me sont parvenues, et d'éclaireir autant que possible par des notes les passages obscurs.

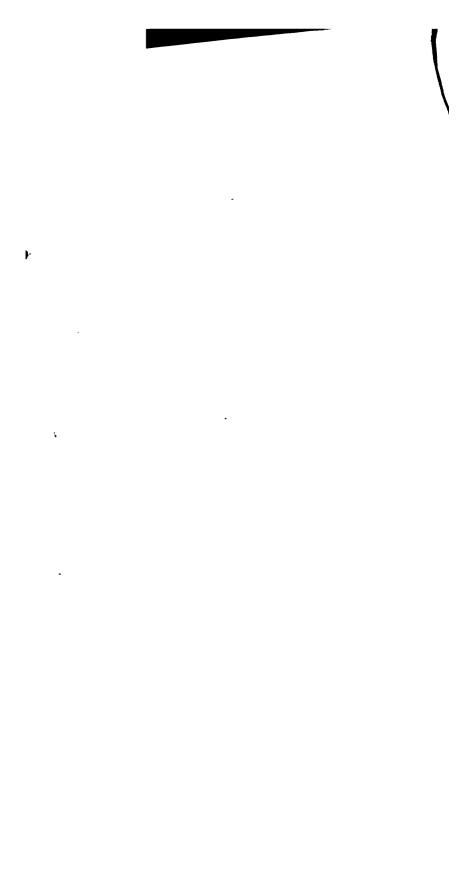

#### ITINERAIRE

#### DU VOYAGE

#### DE LA FLOTTE DU ROI CATHOLIQUE

## L'ILE DE YUCATAN

DANS L'INDE.

Fait en l'an 1518, sous les ordres du capitaine général Juan de Grijalva,

Rédigé et dédié à S. A. (1), par le chapelain en chef (2) de ladite flotte.

Sament, 1<sup>er</sup> du mois de mars de l'an-Prée 1518 (3), le commandant de ladite flotte Partit de l'île Fernandina (Cuba). Le lundi sui-

- (1) Don Diégo Colomb, amiral et vice-roi des Indes.
- (2) Il se nommait Juan Diaz suivant Bernal (Hist. de la conquête, cap. VIII) ainsi qu'Herrera (décad. 2, liv. 3, cap. I). Bernal Diaz accompagna Cortès dans la conquête (voy. ibid. cap. II).
  - (3) Herrera (decad. 2, lib. 3, cap. 1) dit que Grijalva quitta

vant, cest-à-dire le 4 de mars, nous vimes sur un promontoire une maison blanche, quelques autres qui étaient couvertes de paille, et un petit lac formé par l'eau de la mer qui pénétrait dans les terres. Comme c'était le jour de Sainte-Croix, nous en donnâmes le nom à cette terre. Toute la côte était couverte d'écueils et de bas-fonds; nous nous dirigeames sur le rivage opposé, où nous distinguames la maison plus facilement. Elle était en forme de petite tour, paraissait avoir une canne de longueur, c'est-à-dire huit palmes, et était de la hauteur d'un homme. La flotte ieta l'ancre à six milles environ de la côte. Deux petites barques que l'on appelle canots s'approchèrent de nous; elles étaient montées chacune par trois Indiens qui les manœu-

Santiago de Cuba le 8 avril 1518. Bernal Diaz del Castillo (cap. XIV) et Cogolludo (Hist. de Yucatan, lib. 1, cap. HI), prétendent qu'il partit le 5 avril de Matanzas, et Oviedo (lib. 17, cap. IX), écrit qu'il appareilla de Santiago le 25 janvier 1518, qu'il entra dans le port de Matanzas d'où il repartit le 10 avril, ce qui paraît les mettre d'accord quant au point de départ

vraient. Ils vinrent jusqu'à une portée de canon des vaisseaux sans vouloir s'avancer davantage. Nous ne pûmes leur parler ni rien apprendre sur eux, si non, que le lendemain matin, le cacique (1), c'est-à-dire le chef de cet endroit viendrait à bord de nos vaisseaux. Le lendemain matin, nous mîmes à la voile pour reconnaître un cap que nous voyions de loin. Le pilote nous dit que c'était l'île de Yucatan. Entre cette pointe et celle de Cucuniel (2) où nous étions, uous trouvames un golfe dans lequel nous entrâmes, et nous parvinmes près du rivage de l'île de Cuzamil que nous côtoyames. Outre la tour que nous avions apercue la première fois, nous en découvrimes quatorze autres de la même forme.

<sup>(1)</sup> Les indigénes donnaient à leurs chefs le nom de calachuni (Oviedo, lib. 17, cap. X). Cacique est un mot de la langue de l'île espagnole

<sup>(2)</sup> Le véritable nom de cette île est Cuzamil, ce qui vent dire l'île des hirondelles (Cogolludo, lib. 1, cap. III), c'était le principal sanctuaire du Yucatan; on y venait de tous les points du pays par une chaussée qui la traversait entièrement, et dont il reste encore aujourd'hui beaucoup de vestiges (ibid, lib. 1, éap. VI).

Avant de quitter la première, les deux canots d'Indiens, dont nous avons parlé revinrent. Le chef du village était dans une de ces embarcations; il monta à bord du vaisseau amiral, nous parla au moyen d'un interprète et pria le commandant de venir dans son village, disant qu'il lui ferait beaucoup d'honneur. Les nôtres lui demandèrent des nouvelles des chrétiens que Francisco Fernandez avait laissés dans l'île de Yucatan; cet homme répondit que l'un d'eux était mort et que l'autre vivait encore. Le commandant lui fit présent de chemises espagnoles et d'autres objets, et ces Indiens se retirèrent chez eux.

Nous partimes en suivant la côte pour retrouver le chrétien dont on nous avait parlé, et qui était resté dans ce pays avec son camarade pour recueillir des informations sur la nature de l'île et sur ses produits. Nous naviguions à un jet de pierre du rivage, car la mer est très-profonde sur les bords, le pays paraissait fort agréable; nous comptames, à partir de cette pointe, quatorze tours de la forme que nous avons indiquée. Au moment où le soleil allait se coucher, nous vîmes une grande tour blanche qui paraissait être très-élevée, nous nous en approchâmes et nous aperçûmes auprès une multitude d'Indiens, hommes et femmes, qui nous regardaient, et qui restèrent dans cet endroit jusqu'à ce que la flotte fût arrêtée à une portée de mousquet de la tour. Les Indiens qui sont très-nombreux dans cette île faisaient un grand bruit avec des tambours.

Le jeudi, 6 du mois de mai, le commandant ordonna à cent hommes de s'armer. Ils s'embarquèrent dans les chaloupes et descendirent à terre. Ils étaient accompagnés par un prêtre; ils s'attendaient à être attaqués par un grand nombre d'Indiens. S'étant préparés à la défense, ils se rangèrent en bon ordre et parvinrent à la tour où ils ne trouvèrent personne, et dans tous les environs on n'aperçut pas un seul homme. Le commandant monta

sur la tour avec le porte-étendard, l'enseigne déployée. Il planta cet étendard sur une des façades de la tour, dans l'endroit qui convenait au service du roi catholique. Il prit possession au nom de son altesse, en présence de témoins, et rédigea un acte en foi et témoignage de ladite prise de possession. On montait à cette tour par dix-huit degrés; la base était toute massive; elle avait cent quatre-vingts pieds de circonférence (1). Au sommet s'élevait une petite tour de la hauteur de deux hommes placés l'un au-dessus de l'autre; il y avait en dedans des figures, des ossements, des cenise (2) d'idoles qu'ils adoraient. D'après ces

<sup>(1)</sup> Voici comment Oviedo décrit cet édifice: « Ils débarquèrent au pied de la tour bâtie sur le rivage, c'était un monument en pierre, bien construit; de dix-huit pieds de tour; on y montait par dix huit marches; au-dessus de ces dix-huit marches, il y avait un autre escalier qui conduisait jusqu'au haut, tout le reste de la tour paraissait massif: dans la partie supérieure, et en dehors était un escalier en escargot et au sommet une plate-forme qui pouvait contenir beaucoup de monde (lib. 17, cap. X).

<sup>(2)</sup> Lisez cemises, c'est le nom que l'on donne aux idoles des Indiens des îles (ver. Oviedo, lib. 17, cap. XII).

indices on croit qu'ils sont idolàtres. Pendant que le commandant était au sommet de la tour avec beaucoup des nôtres, un Indien. suivi de trois autres, qui gardaient les portes. mit dans l'intérieur un vase avec des parfums très-odoriférants qui paraissaient du storax. Cet Indien était âgé; il avait les doigts des pieds coupés; il fit brûler beaucoup de parfums devant les idoles qui étaient dans la tour, et chanta à haute voix un chant qui était toujours sur le même ton. Nous crûmes comprendre qu'il invoquait ses idoles. Les Indiens donnérent à notre commandant et à plusieurs de nos compagnons des roseaux longs de deux palmes, et qui répandaient une excellente odeur quand on les brûlait. On se rangea en ordre dans cette tour et l'on y dit la messe. Aussitôt après, le commandant fit lire des ordonnances qui avaient rapport au service de son altesse. Le même Indien que l'on crut être le prêtre des idoles arriva, suivi de huit naturels; ils portaient des poules, du miel,

des racines dont ils font le pain, et qu'ils nomment mais. Le commandant leur dit qu'il ne voulait que de l'or, que ces gens appellent dans leur langue taquin. Il fit signe de leur donner en échange des marchandises (1) qu'il avait apportées pour cela. Ces Indiens emmenèrent notre commandant avec dix ou douze Espagnols, et leur donnèrent à manger dans une salle construite en pierres très-rapprochées les unes des autres, et couverte en paille. Devant cette salle, il y avait un puits ou tout le monde but. Vers neuf heures du matin, c'est-à-dire environ à quinze heures d'Italie, on ne vit plus dans cet endroit aucun Indien : ils nous laissèrent donc seuls, et nous entrâmes dans le village dont toutes les maisons étaient bâties en

<sup>(1)</sup> La principale marchandise dont les Espagnols s'étaient pourvus pour faire des échanges, était du vin de Guadalcanar, parce qu'on avait remarqué, dans la première expédition, que les Indiens l'aimaient beaucoup; c'est dans tous ces parages le meilleur objet d'échange qu'on puisse leur offrir; ils en boivent jusqu'à ce qu'ils tombent morts ivres (Oviedo, lib. 17, cap. IX).

pierres. On en voyait entre autres cinq fort bien faites et dominées par des tourelles. La • base de ces édifices est très-large et massive; la construction est très-petite dans le haut; ils paraissent être bàtis depuis longtemps, mais il y en a aussi de modernes.

Ce village ou bourg était pavé en pierres concaves; les rues élevées sur les côtes descendaient en pente dans le milieu qui étoit pavé entièrement de grandes pierres. Les côtés étaient occupés par les maisons des habitants. Elles sont construites en pierres depuis les fondations jusqu'à la moitié de la hauteur des murailles et couvertes en paille. A en juger par les édifices et les maisons, ces Indiens paraissent être très-ingénieux; et si l'on n'avait pas vu plusieurs constructions récentes, on aurait pensé que ces bâtiments étaient l'ouvrage des Espagnols. Cette île me semble très-belle. Dix milles avant d'y arriver, on sentait des odeurs si suaves que c'était merveilleux. Outre cela, on y trouve beaucoup

de vivres. c'est-à-dire d'alocheri (1), de cire et de miel. Les alochari sont comme ceux d'Espagne, mais plus petits, On dit que cette île ne possède pas autre chose. Nous pénétrames, au nombre de dix hommes, à trois ou quatre milles dans l'intérieur; nous y vimes des édifices et des habitations séparées les unes des autres et très-bien construites. On trouve dans ce pays des arbres nommés sarales (2), dont les abeilles se nourrissent; on y voit aussi des lièvres et des lapins. Les Indiens disent qu'il y a des porcs et des cerfs, et beaucoup d'autres animaux sauvages aussi bien dans cette île de Cuzamil, que l'on appelle aujourd'hui de Sainte-Croix, que dans l'île de Yucatan où nous allames le lendemain.

Vendredi, le 7 du mois de mars, on parvient à l'île de Yucatan.

<sup>(1)</sup> Oviedo qui paraît avoir beaucoup profité de cette relation pour la composition du livre 17, de son Histoire générale des Indes, traduit presque littéralement ce passage, et rend le most alochari par liebre (lièvre).

<sup>(1)</sup> L'auteur veut peut-être parler ici des cerales ou arbres acire.

Ce jour-là, nous partimes de l'île nommée de Sainte-Croix et nous nous rendîmes à celle de Yucatan, qui en est éloignée de quinze milles. Quand nous fûmes près de la côte, nous vimes trois grands villages éloignés de deux milles environ l'un de l'autre. Ils contenaient un grand nombre de maisons de pierres, des tours très-élevées, et beaucoup d'habitations couvertes en paille. Nous serions entrés dans le village, si le commandant l'avait voulu permettre, mais il s'y opposa. Nous courûmes la côte jour et nuit, et, le lendemain, vers le coucher du soleil, nous aperçûmes un bourg ou village si grand, que Séville n'aurait pas paru plus considérable ni meilleure : on y voyait une très-grande tour; il y avait sur le rivage une foule d'Indiens qui portaient deux étendards qu'ils élevaient et qu'ils abaissaient pour nous faire signe d'aller les trouver : le commandant ne le voulut pas. Le même jour, nous arrivâmes à une plage près de laquelle était une tour, la plus haute que nous eussions vue: on y remarquait un bourg ou village très-considérable; le pays était arrosé par beaucoup de rivières; nous découvrimes une baie où aurait pu entrer une flotte. Elle était environnée d'habitations en bois construites par des pécheurs; le commandant alla y débarquer (1). Il nous fut tout à fait impossible de suivre la côte et d'avancer davantage; nous remimes à la voile, et nous revinmes par où nous étions entrés.

Le dimanche suivant.

Ce jour-là, nous côtoyâmes jusqu'à ce que nous eussions aperçu une autre fois l'île de Sainte-Croix, où nous allâmes débarquer dans le même bourg ou village où nous avions déjà été, car nous avions besoin d'eau.

Quand nous fûmes à terre, nous ne vimes personne; nous fîmes aiguade à un puits; n'ayant pas trouvé d'eau de rivière, nous fîmes provision d'une grande quantité de

<sup>(1)</sup> Apparse una bocca de una caravana circundata de legnia mi facta per piscatori dove dismoto in terra el capitaneo (sic).

managi: ce sont des fruits gros comme des melons, et qui ont le même goût. Nous primes aussi des ages, racines dont la saveur est semblable à celle des panais, et des ungeas, qui sont des animaux que l'on appelle en Italie schirati (1). Nous restâmes dans cet endroit jusqu'au mardi, et nous retournames à l'île de Yucatan en prenant la direction du nord. Nous suivimes la côte, et nous trouvàmes, sur une pointe de terre, une très-belle tour que l'on nous dit être habitée par des femmes qui vivent sans hommes; on pense qu'elles descendent des amazones. On voyait une autre tour près de là, et l'on crut remarquer des villages. Le capitaine ne nous laissa pas débarquer. On apercevait du monde sur le rivage, et beaucoup de femmes s'approcher les unes des autres. Nous allàmes à la recherche du cacique Lazaro, qui avait fait une réception honorable à Francisco Fernandez,

<sup>(1)</sup> Ce mot n'est pas italien; j'ignore ce que l'auteur veut dire.

qui le premier avait découvert cette île. Il était entré dans le village qu'habite le cacique; au milieu coule un fleuve nommé le fleuve des Lézards (rio de los Lagartos). Comme nous avions très-grand besoin d'eau, le commandant nous ordonna de débarquer et de voir s'il y en avait près de la côte. On n'en trouva pas, mais on reconnut le pays. Nous crûmes que nous n'étions pas éloignés du village du cacique. Nous suivimes le rivage et nous parvînmes où il résidait. Nous jetâmes l'ancre à deux milles loin de terre, près d'une tour construite dans la mer, à un mille du village où demeurait le cacique. Le commandant ordonna à cent hommes de prendre les armes, pour le débarquement, c'est-à-dire cinq pièces d'artillerie et des arquebuses.

Le lendemain matin, et même toute la nuit, nous entendimes un grand bruit de tambours qui venait de la terre, ainsi que de grands cris jetés par les habitants qui veil-laient, faisaient sentinelle et se tenaient bie

sur leurs gardes. Nous débarquames avant la pointe du jour; nous allames nous placer près de la tour; on y monta l'artillerie, et toute la troupe resta au pied. Les espions des Indiens etient dans les environs qui nous observient; les chaloupes du navire retournèrent pour prendre le reste des troupes, c'est-à-dire cent autres hommes qui étaient restés à bord. Le jour étant venu, un corps d'Indiens se présenta. Le commandant ordonna de faire silace, et il donna l'ordre à l'interprète de dire aux naturels qu'il ne voulait pas leur faire la guerre, qu'il avait seulement l'intention de mendre de l'eau et du bois et de se retirer ausitôt. Les parlementaires qui étaient venus retournèrent bientôt sur leurs pas. Nous crûmes que l'interprète nous trompait, car il était naturel de cette île, et de ce village nème. En effet, voyant que nous nous tepions sur nos gardes, et qu'il ne pouvait pas sen aller, il se mit à pleurer, ce qui nous fit <sup>40</sup>upconner quelque mauvaise intention.

Enfin, nous fumes forcés de nous avancer davantage, en bon ordre, vers une autre tour qui était plus dans l'intérieur. Les Indiens nous dirent de ne pas pousser plus avant et d'aller prendre de l'eau à un rocher que nous avions laissé en arrière; mais il y en avait trop peu pour que cela fût possible, et nous continuâmes notre marche dans la direction du village. Les Indiens nous barraient le passage autant qu'ils pouvaient; c'est ainsi que nous avançâmes jusqu'à un puits où Francisco Fernandez avait fait aiguade lors du premier voyage. Les Indiens apportèrent à notre commandant une poule bouillie et beaucoup d'autres qui étaient crues. Celui-ci leur demanda s'ils avaient de l'or à échanger contre d'autres marchandises. Ils nous apportèrent un masque de bois doré, deux autres pièces semblables à des plaques d'or de peu de valeur et nous dirent de nous en aller. qu'ils ne voulaient pas que nous prissions de l'eau. Le même soir, ces Indiens vinrent se régaler avec nous; ils nous apporterent du mais et quelques petits pains faits avec cette graine : cependant ils insistaient toujours pour que nous partissions. Ils firent une garde active pendant toute la nuit. Le lendemain, ils sortirent et se rangèrent en trois corps; ils avaient une quantité de flèches et d'arcs; ils étaient habillés de diverses couleurs, et un grand nombre étaient prêts à combattre. Le stère et le fils du cacique vinrent nous dire de nous retirer; l'interprète leur répondit que l'on partirait le lendemain de très-bonne heure; que nous ne voulions pas leur faire la guerre, et nous restàmes. Le soir, les Indiens vinrent de nouveau pour voir notre armée; tous nos gens étaient au désespoir de ce que le commandant ne voulait pas nous permettre d'attaquer les Indiens. Ceux-ci firent encore une très-bonne garde pendant toute la nuit. Le lendemain matin, ils se rangèrent en bataille; ils nous envoyèrent dire de nouveau de quitter le pays. Leurs envoyés placèrent 10.

au milieu du camp un vase dans lequel étaient des parsums, et ils nous signifièrent de partir avant qu'ils ne fussent consumés. Ils commencèrent à tirer une nuée de flèches; mais le commandant donna l'ordre à l'artillerie de faire seu. Trois Indiens surent tues: nos gens poursuivirent le plus grand nombre qui s'était enfui vers le village; nous brûlàmes trois maisons en paille, et les arquebusiers tuèrent des naturels qui y entraient. Ce qui fut très-malheureux, c'est que plusieurs des nôtres poursuivirent les fuyards tandis qu'un certain nombre resta avec notre commandant, cela fut cause que quarante chrétiens furent blessés et que nous eûmes un homme de tué. Il est certain que, sans l'artillerie, ces Indiens étaient si déterminés, qu'ils nous auraient mis dans une position bien difficile. Nous regagnames nos quartiers; on pansa les blessés et nous ne revîmes plus un seul Indien. Cependant quand le soir sut arrivé, il en vint un qui porta un autre

masque d'or. Il dit que les Indiens désiraient la paix, mais nous priàmes tous le commandant de nous laisser venger la mort du chrétien: il ne le voulut pas, et nous fit rembarquer la nuit même. Quand nous fumes à bord nous ne vimes plus qu'un seul Indien qui était venu nous voir avant la bataille. Il nous dit qu'il était esclave du cacique; il indiqua par signes une grande étendue cir-. culaire où il prétendait qu'il y avait beaucoup d'îles, des caravelles et des hommes de notre espèce, excepté qu'ils avaient de grandes oreilles et qu'ils se servaient d'épées et de boudiers. Il nous parla aussi d'autres provinces, et dit au commandant qu'il voulait venir avec nons, mais celui-ci n'y consentit pas, ce qui nous mécontenta tous. La contrée que nous cotoyames jusqu'au 29 mars, où nous quittames le pays du cacique Lazaro, était très-basse, l'apparence ne m'en plût pas du tout; l'île de Cuzamil, que l'on appelle Sainte-Croix, me semble bien meilleure. De

la nous nous rendîmes à Champoton, où Francisco Fernandez avait laissé du monde qu'on lui avait tué. Il peut y avoir trente-six milles environ, depuis le pays de l'autre cacique. Nous remarquâmes dans cette contrée beaucoup de montagnes; nous vîmes un grand nombre de barques indiennes, avec lesquelles les naturels avaient l'intention de nous attaquer. Quand ils furent prêts d'un bâtiment, on leur tira deux coups de canon qui leur firent tant de peur qu'ils prirent la fuite. Nous aperçûmes de nos bâtiments des maisons en pierre, et une tour blanche construites sur le rivage. Le commaudant ne nous permit pas d'y débarquer.

Le dernier jour de mai, nous découvrimes enfin un très-bon port auquel nous donnâmes le nom de port Désiré, car nous n'en avions pas trouvé jusqu'alors. On jeta l'ancre et tout le monde débarqua. On fit des cabanes de branchages et des trous en terre d'où l'on retira de très-bonne eau. Nous réparâmes un bàtiment auquel nous donnames carène; nous restames douze jours dans ce port, car il est très-agréable; on y pêche beaucoup de poisson d'une seule espèce et que l'on nomme zurello (1): il est excellent. Nous y vimes des lapins, des lièvres et des cerfs. Ce port est formé par un bras de mer où naviguent des barques indiennes, d'après ce que nous dirent trois naturels que prirent dans cet endroit les gens de Diego Velasquez. Ces barques se rendent de l'île à la terre ferme de l'Inde pour y faire des échanges, c'est du moins ce qu'ils affirmèrent (2). Les pilotes dé-

<sup>(1)</sup> Probablement jurel, mot espagnol, qui signifie un poisson de mer semblable au gardon.

<sup>(1)</sup> Il paraît, en effet, que les habitants du Yucatan commercient assez loin par mer. Quand Christophe Colomb, dans son quatrième voyage, en 1502, visita l'île de Guansja qu'il nomma l'île des pins, à douze lieues du cap Hondaras, il vit arriver un canot indien qui était aussi long qu'une galère et qui avait huit pieds de large. Au milieu était une tente en nattes de feuilles de palmier, que l'on nomme pétates à la Nouvelle-Espagne, sous laquelle ils avaient placé leurs femmes, leurs enfants et leurs marchandises, qui commissaient en étoffes de coton brodées de diverses couleurs, en chemises sans manches et en almaizares ou écharpes qui

clarèrent que dans cet endroit l'île de Yucatans se séparait de l'île Riecha nommée Valor, que nous découvrimes. Nous primes de l'eau et du bois; nous appareillames et nous allames découvrir un autre pays que l'on nomme Mulua. Nous en achevames la reconnaissance et nous nous remimes en route le premier jour du mois de juillet. La flotte suivait la côte; à six milles environ du rivage, nous vimes un grand fleuve dont l'eau douce entrait jusqu'à six milles dans la mer. Le courant était si fort que nous ne pûmes le remonter; nous le désignames sous le nom de

servent aux hommes à cacher leurs parties naturelles, travaillés de la même manière. Ils avaient aussi des épées de bois dont le tranchant était fait avec des cailloux aiguisés, attachés avec du fil et de la poix; des haches, des plaques et des grelots de cuivre; des creusets pour fondre le cuivre, et des amandes de cacao qui servent de monnaie au Yucatan et à la Nouvelle-Espagne. Leurs vivres consistaient en pain de maïs, en racines, et en vin de maïs qui ressemble à la bière.

Colomb les fit venir à son bord, et leur demanda d'où ils venaient, et ils répondirent de l'Orient, etc., etc... L'amiral écrivit aux rois catholiques tout ce que je viens de rapporter, et je possède une copie de sa lettre (Las Casas. Historia de Indias, lib. 2, cap. XXI).

seuve de Grijalva. Nous sûmes suivis par plus de deux mille Indiens qui nous faisaient des signes menaçants. A peine étions-nous arrivés dans ce port, qu'un chien se jeta à l'eau; les Indiens l'ayant aperçu crurent que nous l'avions jeté exprès. Ils le poursuivirent jusqu'à ce qu'ils l'eussent tué, et ils nous lancèrent un grand nombre de flèches. Nous tirames un coup de canon qui tua un Indien, et le lendemain plus de cent canots vinrent de l'autre rivage en se portant sur nous. Ils étaient montés par environ trois mille Indiens. Une de ces embarcations nous demanda ce que nous voulions; l'interprète répondit que nous cherchions de l'or, que s'ils voulaient vous en apporter nous leun donnerions en echange beaucoup d'autres marchandises. Les pôtres offrirent aux Indiens de ce canot des vases et différents ustensiles que nous avions à bord, afin de gagner leur amitié, car c'étaient des hommes qui paraissaient distingués. Un des naturels que l'on avait pris sur un

canot dans le port Désiré, fut reconnu par plusieurs autres qui étaient venus le voir; ils apportèrent de l'or, et le donnèrent au commandant. Le lendemain matin, le cacique vint nous voir dans un canot; il pria notre chef d'entrer dans son embarcation, celuici le fit, et le cacique dit à un des Indiens qui l'accompagnaient, d'habiller le commandant. Cet homme obéit et lui mit un justaucorps en or, des brassards, de hauts brodequins qui montaient jusqu'au milieu de la jambe et d'autres ornements de même métal; il lui posa sur la tête une couronne d'or composée de feuilles très-minces. Le commandant ordonna d'habiller aussi le cacique; on lui passa un ...... en velours vert, des chausses rouges, un justaucorps, des souliers fins et un bonnet de velours. Le cacique demanda ensuite au commandant de lui donner l'Indien qu'il avait avec lui, mais il n'y voulut pas consentir; il lui proposa même de le garder jusqu'au lendemain, qu'il lui porte-

mit une rançon en or, ce qui ne fut pas accepté. Ce fleuve vient de certaines montagnes très-élevées. Le pays paraît le meilleur que le soleil éclaire. S'il \( \gamma \) a des habitations, elles doivent étre réunies en villages ou envilles très-importantes (1). On le nomme la province Protontà. Les habitants sont très-propres, ils ont beaucoup d'arcs et de flèches, et se servent d'épées et de boucliers. On apporta au capitaine des petites chaudières en or, des anneaux et des bracelets du même métal. Nous voulions tous entrer dans le pays de ce cacique, espérant y trouver plus de mille pésos d'or, mais le commandant ne le permit pas. La flotte quitta ce pays et nous longeames la côte. Nous trouvames un fleuve ayant deux embouchures, d'où sortait de l'eau douce; on lui donna le nom de Saint-Barnabée parce que nous arrivàmes le jour de la fête de ce bienheureux. Le pays est très-élevé dans l'intérieur, on

pensa qu'il y avait beaucoup d'or dans ce fleuve. En côtoyant, nous vimes beaucoup de femmes, placées l'une devant l'autre sur le rivage, comme des signaux. Nous reconnûmes un village sur le bord de la mer. Un ` brigantin qui côtoyait apercut beaucoup de naturels sur la côte; ils suivaient les vaisseaux, étaient armés d'arcs, de flèches et deboucliers, et tout brillants d'or. Les femmes portaient des bracelets, des clochettes et des colliers de même métal. Sur le bord de la mer, le sol est très-bas mais il est élevé dans l'intérieur et couvert de montagnes. Nous employames tout le jour à côtoyer pour trouver un passage, mais nous ne pûmes y parvenir.

Quand nous fûmes arrivés près des montagnes, nous nous approchâmes des premières terres ou de la pointe d'une petite île qui était environ à trois milles de là; on jeta l'ancre, et tout le monde débarqua. Nous donnames à cette île le nom d'île des Sacri-

fices : elle est petite et peut avoir dix milles de tour. Nous vîmes quelques édifices trèsélevés construits en chaux, une partie d'édifice bâti de même et un arc antique entouré d'autres constructions (1), dont les fondements s'élevaient à la hauteur de deux hommes sur deux pieds de large; la longueur était considérable. Il y avait un autre monument semblable à une tour ronde, de quinze pas de large; au sommet était un bloc de marbre de l'espèce de ceux que l'on trouve en Castille, surmonté d'un animal semblable à un lion, sculpté en marbre. On avait pratiqué dans la tête, un trou dans lequel on mettait des parfums. Ce lion avait la langue hors de la bouche. On voyait auprès un vase en pierre, dans lequel était du sang qui semblait être là depuis huit jours, et deux pieux de la hauteur d'un homme. Au milieu étaient quelques étoffes bordées en

<sup>(1)</sup> Ch' sta é Merida et altri edificii ( sic ).

soie(1), dans le goût des Maures, et que l'on appelle almaizares (2). De l'autre côté était une idole qui avait une plume sur la tête, et le visage tourné du côté de la pierre dont nous venons de parler (3). En arrière de cette idole s'élevait un amas de grandes pierres; entre les pieux et derrière l'idole, il y avait deux jeunes Indiens morts, enveloppés dans une couverture peinte. Au delà des étoffes, on voyait deux autres Indiens, morts depuis trois jours environ. Il paraît que l'un des deux premiers était mort depuis vingt jours; il y avait près de ces Indiens et de l'idole, un grand nombre de têtes, d'ossements humains, beaucoup de fagots de pin et quelques grandes pierres sur lesquelles on tuait les Indiens. Un figuier et

<sup>(1)</sup> De seda ponr di seta sans contredit, ce qui paraît assez extraordinaire.

<sup>(</sup>i) Les Espagnols appe!lent almaizares des écharpes mauresques de gaze rayée, garnies de franges et qui servent à faire des turbans.

<sup>(3)</sup> Le temple qui se trouvait dans l'île des Sacrifices était celui de Rakalku, le dieu de la mort. Les prêtres portaient delongs manteaux noirs (Cogolludo, lib. 2, cap. lV).

un autre arbre fruitier que l'on appelle zuara, croissent dans le voisinage. Le commandant avant observé ces monuments, voulut savoir des habitants s'ils servaient à des sacrifices; il envoya au vaisseau chercher un Indien qui était de cette province. Aussitôt que cet homme fut près de Grijalva, il tomba presque mort, croyant qu'on allait le tuer. Étant arrivé à la tour, le commandant lui demanda si l'on y faisait des sacrifices. On apprit que les Indiens tranchaient la tête aux victimes sur cette grande pierre; qu'ils déposaient le sang dans le vase, et qu'ils arrachaient le cœur de la victime pour l'offrir à l'idole après avoir été brûlé; ensuite ils coupaient les mollets, les bras, les jambes pour les manger : voilà comme ils traitaient les prisonniers qu'ils faisaient à la guerre. Pendant que notre commandant s'entretenait ainsi avec l'Indien, un chrétien trouva en terre deux vases d'albâtre dignes d'être présentés à l'empereur; ils étaient remplis de pierres de toutes espèces. Nous vimes dans cette île une quantité de fruits bons à manger. Le lendemain matin nous aperçûmes sur la terre ferme beaucoup de drapeaux et d'Indiens. Le commandant donna l'ordre au capitaine Francisco de Montejo de prendre une chaloupe et un Indien du pays, et d'aller voir ce que voulaient les naturels. Quand il fut arrivé près d'eux, ceux-ci lui donnèrent beaucoup de couvertures peintes, de toutes sortes de formes et fort belles. Francisco Montejo leur demanda s'ils avaient de l'or à échanger contre d'autres objets. Ces gens lui répondirent qu'ils en porteraient le soir, et Francisco regagna le vaisseau. Dans la soirée, un canot monté par trois Indiens, vint apporter les couvertures dont nous venons de parler : ces naturels nous dirent que le lendemain ils nous donneraient beaucoup d'or, et ils partirent. Le matin suivant ils se montrèrent sur la plage avec des drapeaux blancs, et ils appelèrent notre commandant, qui débarqua suivi In certain nombre de soldats. Ils avaient apporté des branches d'arbres sous lesquelles ils s'assirent ainsi que notre chef; ils lui donnérent aussitôt quelques petits morceaux de roseaux avec des parfums semblables au sto-rax, beaucoup de mais moulu, des galettes, des gâteaux et des poules bien rôties, mais comme c'était vendredi on n'en mangea pas. Ils apportèrent un grand nombre de couvertures de coton, très-bien peintes, de diverses couleurs: nous restâmes dix jours dans cet endroit.

Tous les matins avant l'aurore les Indiens venaient sur la plage; ils construisaient des cabanes de branchages pour que nous pussions nous asseoir à l'ombre. Si nous ne nous y rendions pas de bonne heure, ils se fâchaient, car ils avaient heaucoup de plaisir à nous voir : ils nous embrassaient et faisaient des cacique, il s'appelait Ovando. Nous lui donmames autorité sur les autres; il nous té-

moigna un attachement extraordinaire. Notre commandant leur dit que nous ne voulions que de l'or; ils nous répondirent qu'ils nous en donneraient le jour suivant. En effet, le lendemain ils en apportèrent qui était fondu en barres, et Grijalva leur dit d'en apporter beaucoup. Le surlendemain ils nous donnèrent un masque d'or très-beau, une petite statue en or (1), un petit masque du même métal, une couronne, des agnus (2), d'autres bijoux en or, des pierres de différentes couleurs et des vivres. Les nôtres leur demandèrent de l'or pour fondre; les Indiens leur enseignèrent où il y en avait. Ils leur dirent qu'ils le retiraient au pied de la montagne dans un endroit qu'ils connaissaient; ils en trouvaient aussi dans les fleuves

<sup>(1)</sup> Cette idole avait un chasse mouche à la main, des boucles d'oreilles, des cornes d'or et une très-belle turquoise sur le ventre; parmi les pierres précieuses était une émeraude qui valait deux mille ducats (Las Casas, lib. 3, cap. CXI).

<sup>(2)</sup> Pater nostri, sans doute ces plaques rondes. d'or ou de cuivre doré, que les indigènes nommaient guanines (Oviédo, lib. 17, cap. X).

trui en descendent; ils prétendent qu'un Indien qui part de chez eux le matin, arrive à la montagne à midi, et que jusqu'au soir il en remplit un tuyau de roseau gros comme le doigt. Pour recueillir l'or, ils plongent dans l'eau, emplissent leurs mains de sable; extravent les paillettes d'or, et se les mettent dans la bouche. D'après ce rapport on pense qu'il y a dans cet endroit beaucoup d'or. Les Indiens fondent ce métal dans un petit vase (casola) partout où ils se trouvent. Ils construisent des soufflets avec des tuyaux de roseaux (canavere), qui leur servent à allumer le seu, et nous le leur avons vu saire en notre présence. Le cacique amena à notre commandant un jeune homme de vingt-deux ans qu'il lui offrit en présent; mais celui-ci ne voulut pas l'accepter.

Ces naturels ont beaucoup de respect pour leur chef; et devant nous, lorsqu'ils ne s'en allaient pas assez vite de l'endroit où nous devions nous mettre à l'ombre, il leur don-

nait des coups de bâton. Notre commandant nous défendait d'échanger nos marchandises contre leurs manteaux ou couvertures, ce qui fut cause que les Indiens venaient nous trouver en cachette sans la moindre crainte. Un seul homme venait au milieu de dix chrétiens, et il nous apportait de l'or et de trèsbelles couvertures; nous les prenions et donnions l'or au commandant. Il y avait dans cet endroit un fleuve très-considérable prés duquel nous établimes nos quartiers. Les nôtres voyant la bonté du pays, voulaient absolument le coloniser, ce qui déplut beaucoup à notre chef. Il y perdit plus que nous, car il n'eut pas assez de bonheur pour le conquérir. Je suis d'avis que dans l'espace de six mois on n'en aurait pu trouver aucun qui le valût. Il perdit plus de deux mille castillans, car il en aurait au moins rapporté cette somme. Un castillan vaut un ducat et quart. Nous quittames cet endroit, désespérés du refus du commandant. A notre départ, les Indiens

nous embrassaient et pleuraient parce que nous les quittions. Ils amenèrent au commandent une Indienne si bien habillée, qu'elle n'aurait pu être vêtue plus richement quand elle l'eût été de brocard. Nous croyons que æ pays est le plus riche et le plus abondant en pierres fines qui soit au monde; nous en emportames de plusieurs espèces. Il y en avait une, entre autres, que l'on donna à Diego Velaquez, qui, d'après la manière dont elle était travaillée, valait plus de deux mille castillans. le saurais que dire sur ce pays. Ce que nous y vimes est si extraordinaire, qu'à peine Peut-on le croire. Nous fimes voile de cet endroit dans l'intention de voir si l'île finissait delà des montagnes; le courant était trèsfort; nous nous dirigeames vers un village habité, bati au pied des hauteurs dont nous renons de parler; nous le nommames Almérie, Parce que le sol était couvert de buissons (1).

<sup>( )</sup> Almarjo signifie en espagnol soude, et almarjal un endroit planté de soudes ou de bruyères.

Quatre canots sortirent de ce village et abordérent le brigantin qui voyageait de conserve avec nous Les Indiens dirent à ceux qui le montaient de continuer leur voyage. qu'ils étaient charmés de son arrivée; et cependant l'équipage du brigantin rapports qu'ils avaient l'air de pleurer; mais comme le vaisseau et les autres bâtiments étaient plus au large, on ne put rien faire avec ces Indiens. Nous rejoignimes la flotte, et, plus loin. nous trouvames d'autres naturels plus farouches. Aussitôt qu'ils virent les bâtiments, douze canots sortirent d'un grand village, qui, vu de la mer, ne semblait pas moins considérable que Séville. Les maisons et les tours étaient en pierres. Les Indiens vinrent audevant de nous en droite ligne, armés d'arcs et de flèches dans l'intention de nous attaquer, croyant qu'ils étaient assez forts pour nous prendre; mais aussitot qu'ils furent près des vaisseaux et qu'ils eurent vu qu'ils étaient si grands, ils rebroussèrent chemin et

Commencèrent à nous tirer des fléches. Le Commandant donna l'ordre de faire une dé-Charge d'artillerie et de mousqueterie qui tua Quatre Indiens, coula à fond un canot et mit en fuite tous les naturels. Nous voulions entrer dans leur village, mais notre chef s'y opposa.

Le soir du même jour, nous fûmes témoins d'un miracle bien extraordinaire : une étoile apparut au sommet des mâts des vaisseaux après le coucher du soleil, elle s'éloigna en lançant continuellement des feux, finit par s'arrêter au-dessus du village ou grand bourg, et il s'en échappa un rayon dans l'air qui se fit voir pendant plus de trois heures. Nous reconnûmes aussi d'autres signes bien certains qui nous firent comprendre que Dieu voulait, dans l'intérêt de la religion, que cous colonisassions ce pays. Après ce miracle, cus arrivames à la hauteur du village. Le courant était si rapide que les pilotes n'osèrent a vancer; nous prîmes le parti de retourner,

et comme le courant était toujours très-fort et le temps assez mativais, le pilote en chef mit le cap en pleine mer. Peu de temps aprés avoir fait cette manœuvre, nous passames devant le bourg ou village de Saint-Jean, qui est celui où résidait le cacique Ovando. L'antène d'un bâtiment se brisa; ce qui fut cause que nous courûmes à l'aventure sur la mer et nous fimes une voie d'eau. Pendant quinze jours, nous ne parcourûmes que cent milles environ depuis le fleuve de Grijalva, où nous avions reconnu le pays. Nous découvrimes un autre port nommé le port de Saint-Antoine; nous y entrâmes pour faire de l'eau pour la conserve, et pour réparer l'antène qui s'était rompue comme je l'ai dit. Nous y restàmes huit jours pendant lesquels nous primes l'eau dont nous avions besoin. Nous reconnûmes dans ce port un village que l'on apercevait de loin, le commandant ne nous permit pas d'y aller. Pendant une nuit, Inuit batiments se séparèrent (1), furent jetés les uns contre les autres, et rompirent plusieurs parties de leurs agrès; cependant nous voulions rester dans cet endroit, mais le commandant refusa d'y consentir. En quittant ce port, le vaisseau amiral toucha sur le sable, un bordage fut rompu, et comme nous vimes que nous allions être noyés, nous nimes à la mer une chaloupe qui pouvait contenir trente hommes. Quand nous fûmes arrivés à terre nous vimes environ dix Indiens sur le rivage opposé, ils portaient trentetrois cete (2), appelerent les chrétiens à eux en leur faisant des signes de paix avec leurs doigts, comme c'est leur coutume. Ils se faimient saigner la langue et crachaient à terre en signe d'amitié. Deux des nôtres allèrent les trouver, et leur demandèrent les cete qui

<sup>(1)</sup> Le traducteur italien écrit très-lisiblement VIII navalii pour navilii, ce qui est évidemment une erreur, puisque d'après Oviedo, lib. 17, cap lX, la flotte de Grijalva était composée de quatre caravelles et d'un brigantin.

<sup>(2)</sup> Probablement scettri, sceptres, baguettes.

étaient de cuivre, et ils les donnèrent volontiers. Le vaisseau amiral étant brisé, nous fûmes forcés de débarquer l'équipage et tout ce qu'il contenait. Nous construisimes dans le port de Saint-Antoine des baraques en paille qui nous furent fort utiles. Comme le temps était mauvais, nous nous décidames à rester dans cet endroit pour réparer le vaisseau, ce qui employa quinze jours pendant lesquels les esclaves que nous avions amei de l'île de Cuba, parcouraient le pays et nous apportaient beaucoup de fruits de diverses espèces, tous fort bons à manger. Les Indiens nous donnèrent des manteaux ou des convertures de coton; ils nous apportèrent deux fois de l'or, mais ils ne se présentaient pas sans crainte devant les chrétiens.; nos esclaves ne craignaient pas d'aller et de venir dans les villages et dans l'intérieur des pays. Nous vimes près d'une rivière un canot dans lequel des naturels étaient passés sur l'autre bord; ils avaient emmené un enfant, ils lui

retirerent le cœur de la poitrine et le jeterent devant une idole. Des chrétiens étant passés sur la rive opposée dans la chaloupe du vaisseau amiral, virent un tombeau dans le sable; l'ayant fouillé ils y trouvèrent un petit garcon et une petite fille qui paraissaient morts depuis peu de temps, et qui avaient les doigts coupés. On trouva à leur cou des petits colliers gui pouvaient peser environ cent castillans, et dont la forme ressemblait à de petites poires (peripiccoli) (1); ces cadavres étaient enveloppés dans des manteaux ou couvertures de drap de coton. Quatre Indiens quittèrent nos cabanes et se rendirent derrière le village. Les naturels les recurent fort bien chez eux, leur donnèrent des poules bouillies, les logèrent, leur montrèrent des sacs de mais, beaucoup d'or, et leur firent comprendre par signes qu'ils avaient préparé tout cela pour le porter le lendemain à notre com-

<sup>(1)</sup> Je crois qu'il faut lire pere piccole.

mandant; mais comme ils virent qu'il se faisait tard, et que l'heure de se retirer était arrivée, ils leur dirent de retourner aux vaisseaux, et leur donnèrent à chacun deux paires de poules. Si nous avions eu un commandant comme il aurait dû être, nous aurions retiré de ces gens plus de deux mille castillans, mais il sut cause que nous ne pûmes saire des échanges de nos marchandises, ni coloniser le pays, ni entreprendre rien de bon. Le vaisseau ayant été réparé, nous partîmes de ce port et nous continuames notre voyage. Le grand mât de l'amiral se rompit; nous fûmes forcés de le réparer. Notre commandant qui ne prenait aucun souci de nous, quoique nous fussions malades des fatigues de notre mauvais voyage et du manque de nourriture, dit qu'il voulait se rendre à Champoton, c'està-dire dans l'endroit où les Indiens avaient tué des chrétiens, et où avait débarqué Francisco Fernandez. Nous commençames avec ardeun à préparer nos armes et l'artillerie à plus de

quatre milles du village de Champoton; nous descendimes dans les chaloupes au nombre de cent hommes et nous abordames. Nous nous rendîmes à une tour fort élevée qui est à une portée de mousquet du rivage, et nous y attendîmes le jour. Il y avait beaucoup d'Indiens dans cette tour. Aussitôt qu'ils nous virent avancer, ils jetèrent de grands cris, coururent à leurs canots et entourèrent nos chaloupes; mais les navires leur ayant tiré des coups de canon, ils prirent la fuite vers la terre, abandonnèrent la tour, nous nous en emparames, les chaloupes s'en approchèrent et tout le monde qui était resté dans les navires débarqua. Le commandant prit l'avis de la troupe, qui, pleine de courage, voulait, pour venger la mort des chrétiens, pénétrer dans le village et le brûler, cependant un avis différent prévalut; on convint de ne pas séjourner davantage, de s'embarquer et de gagner le village de Lazaro. Nous descendimes à terre dans cet endroit, nous

primes de l'eau, du libis et beaucoup de mais; nous en eûmes suffisamment pour tout notre voyage. Nous quittames cette the dans l'intention de nous rendre au port de Saint-Christophe. Nous y trouvâmes un autre vaisseau que don Diégo Velasquez avait envoyé contre nous, croyant que nous avions colonisé quelque part. Le capitaine ne nous avait pas rencontrés, il avait avec lui sept navires et nous cherchait depuis douze jours. Aussitôt que Diégo Valasquez eut appris notre arrivée, et que nous avions reconnu le pays, il en fut très-fàché, et défendit à qui que ce fut de quitter la province; il se fit délivrer tous les vivres dont il avait besoin, et Dieu voulut que nous retournassions derrière les autres.

Après ce voyage, le commandant de la flotte écrit au roi catholique qu'il a découvert une île nommée Uloa, dans laquelle il a trouvé des naturels habillés de drap de coton. Ils sont très civilisés et habitent des maisons construites en pierres; ils ont des lois, des édifices publics destinés à l'administration de la justice. Ils adorent une grande croix de marbre blanc, sur le haut de laquelle est une couronne d'or. Ils disent que sur cette croix il est mort quelqu'un qui est plus beau et plus resplendissant que le soleil. Ces gens sont très-habiles; on reconnaît leur talent à des vases d'or et à des couvertures de coton dont les tissus représentent des figures d'oiseaux et d'animaux de diverses espèces. Ces naturels ont donné des objets de ce genre au capitaine qui en a envoyé une bonne partie au roi catholique. Tout le monde a reconnu ces ouvrages comme fort ingénieux. On doit remarquer que tous les Indiens des îles sus-dites sont circoncis (1); ce qui pourrait saire croire que l'on trouvera par la suite des Maures et

<sup>(1)</sup> Cogolludo (liv. 4, cap. VI) dit positivement que la circoncision était entièrement inconnue aux Indiens, et ajoute qu'il n'a pu, malgré ses recherches, en découvrir aucune trace. On sait que les Indiens du Mexique se tiraient du sang des parties naturelles pour l'offrir aux idoles; ne serait-ce pas cet usage que Juan Diaz a confondu avec la circoncision?

des Juiss, d'autant plus que ces naturels assurent que plus loin il y a des peuples qui font usage de vaisseaux, d'habillements et d'armes semblables à ceux des Espagnols; qu'un canot se rend en dix jours dans ce payslà, et qu'il peut y avoir trois cents milles environ de distance.

Ici finit l'itinéraire de l'île de Yucatan, découverte par le seigneur Juan de Grijalva, commandant de la flotte du roi d'Espagne, etc., rédigé par son chapelain.

J'ai fait faire cette copie avec le plus grand soin sur l'original imprime à la fin de l'itinéraire de Ludovico de Varthema, Bolognais, en Égypte, en Syrie, dans l'Arabie déserte et heureuse, en Perse, dans l'Inde et en Éthiopie. Venise, 1522, in-8° (1). Cet itinéraire est précédé de ce titre: Ici commence l'itinéraire de l'ile de Yucatan, nouvellement découverte

<sup>(1)</sup> Itinerario de Ludovico de Varthema Bolognese ne lo Egirpto, ne la Suria, ne la Aravia deserta è felice, ne la Persia, ne la India, e ne la Ethiopia, Venezia. 1522, in-8. (sic).

par Juan de Grijalva, capitaine général de la flotte du roi d'Espagne, etc., par son chapelain. Qui comincia lo itinerario de lisola et Iuchathan novamente ritrovata per il signor Joan de Grisalve capitan generale del armata del re de Spania, etc., per il suo capellano composta (sic). Je ne me souviens pas d'avoir vu autre part cette relation imprimée ni manuscrite. Dans le cas où l'on ne trouverait pas l'original, cette traduction pourrait servir toute mauvaise qu'elte soit. L'exemplaire dont je viens de parler a appartenu à don Hernando Colon; il est annoté de sa propre main; il existe dans la bibliothèque de la sainte église de Séville. E. V. — Tab. 115, n° 21.

·

.

•

•

.

.:

.

## RELATION

10

ABRÉGÉE

## SUR LA NOUVELLE-ESPAGNE,

ET SUR

LA GRANDE VILLE DE TEMIXTITAN MEXICO,

Ecrite par un gentilhomme de la suite de Fernand Cortés (1).

1.

Le pays de la Nouvelle-Espagne ressemble

l'Espagne; les montagnes, les vallées, les

l'aines sont semblables; cependant les montagnes sont plus effrayantes et tellement à pic

de Ramusio (voyez tome 3, page 254, de l'édition de Venise.

10. 4

qu'on ne peut les gravir qu'avec une peine infinie, et il en existe qui, autant qu'on a pu le reconnaître, ont jusqu'à deux cents lieues et plus de longueur. On trouve dans la Nouvelle-Espagne de grands fleuves, des sources d'eau douce, et sur les montagnes, des forêts très-vastes et très-belles. Dans les plaines croissent des pins très-élevés, des cèdres, des chênes liége ou rouvres, des cyprès, des yeuses et toutes sortes d'arbres. Les collines sont très-agréables vers le centre de la province. Près de la côte, il existe des montagnes qui vont d'une mer à l'autre; la largeur du continent est de cent cinquante lieues dans un certain endroit, et dans un autre, de cent soixante; la longueur est de trois cents et plus;

<sup>1606).</sup> L'auteur, dont le nom m'est inconnu, était certainsment un des officiers de l'armée de Cortès; elle est d'autant plus curiense que, négligeant entièrement le récit des opérations militaires qui sont suffisamment connues, il s'est surtout attaché à décrire les mœurs des indigènes. Il était bon observateur, et l'on trouve dans cet opuscule plus d'un détail curieux que l'on chercherait vainement ailleurs. Il est facile de voir, par plusieurs circonstances, que cette relation fut écrite presqu'immédiatement après la conquête.

dans une certaine partie elle est de près de cimq cents lieues; et plus haut, la distance est si grande, qu'il est impossible de la mesurer, parce que cette contrée n'a jamais été parcourue par les Espagnols, et ne le sera pas d'ici à longtemps. Ils ignorent tout à fait ce qui s'y trouve.

d'or, d'argent, de cuivre, d'étain, d'acier et de fer. On y trouve une grande variété de fruits qui paraissent semblables à ceux d'Espagne, excepté qu'ils n'en ont ni la perfection, ni la saveur, ni la couleur; néanmoins il y en a quelques-uns de fort bons et même qui sont aussi savoureux que chez nous, mais ila sont rares. Les campagnes sont trèsagréables, et toutes couvertes de très-beaux herbages qui croissent jusqu'à mi-jambe. Le pays est très-fertile, il donne toutes espèces de productions que l'on veut y cultiver, et, dans beaucoup d'endroits, la terre fournit deux on trois récoltes.

II.

#### Des animaux.

On y trouve beaucoup d'animaux de différentes espèces, des tigres, des lions, des loups, ainsi que des adibes (1), animaux qui tiennent à la fois du renard et du chien, on en voit d'autres qui ressemblent aux lions et aux loups. Les tigres sont aussi grands et même plus grands que les lions; ils sont plus membrus, plus forts et plus féroces; ils ont tout le corps rempli de taches blanches, aucune de ces bêtes féroces ne fait de mal aux Espagnols, mais les gens du pays les redoutent, car ces animaux les devorent. Il y a aussi des cerfs, des renards, des daims, des lièvres et des la-

<sup>(1)</sup> C'est l'animal que les naturels désignent sous le nom de coyotl, et que nous nommons renard du Mexique.

Pins. Les porcs ont le nombril placé au-dessus de l'échine. Il s'y trouve encore beaucoup d'autres animaux de différentes espèces: il en existe un en particulier qui est un peu plus gros qu'un chat; il a une bourse au ventre, dans laquelle il cache ses petits, lorsqu'il veut fuir avec eux, pour qu'on ne les lui enlève pas; il les porte ainsi sans que l'on s'en aperçoive, et il monte, en grimpant avec eux, sur les arbres. La Nouvelle-Espagne est en grande partie bien peuplée; on y trouve des villes considérables, des villages aussi bien dans la plaine que dans les montagnes; les maisons sont construites en chaux, en pierre, en terre et en briques non cuites, toutes ont des terrasses. Ces peuples passent leur vie dans la paix. Ceux qui habitent le voisinage de la mer ont toutes leurs maisons entourées de murailles faites en briques non cuites, en terre et en planches; les toits sont en paille. Les naturels de ce superbe pays avaient autrefois des mosquées (des temples) avec de

grandes tours et des monuments. Ils y honoraient leurs idoles et faisaient des sacrifices. Un grand nombre de ces villes sont mieux administrées que celles de ce pays-ci, elles ont de belles rues et des places où ils tiennent leurs marchés.

111.

Des gens de guerre de la Nouvelle-Espagne.

Les hommes de cette province sont bien faits, plutôt grands que petits; tous ont le teint cuivré et d'une couleur qui s'approche de celle des léopards. Ils sont d'une belle prestance, pour la plupart fort adroits, vigoureux et faits à la fatigue; aucun peuple n'est aussi sobre. Ils sont très-belliqueux et meurent avec le plus grand courage. Autrefois, ils avaient entre eux des guerres très-cruelles,

tous les prisonniers étaient dévorés ou réduits em esclavage. Lorsqu'ils assiégeaient un villa ge, si la garnison se rendait sans coup férir, les vaincus devenaient simplement sujets du vainqueur; mais, si la place était emporteé d'assaut, on les faisait tous esclaves. Ils observent un certain ordre dans leurs guerres; ils ont un général en chef et des capitaines qui commandent deux cents ou quatre cents hommes. Chaque compagnie a son enseigne, c'est un drapeau fixé à une lance qui est attachée d'une telle façon à l'épaule de celui qui le Porte, que cela ne le gêne nullement pour combattre ou pour faire toute autre action. Cet étendard est fixé si étroitement au corps, qu'à moins de couper l'homme en morceaux, on ne peut le délier ni le lui enlever. C'est la coutume de récompenser et de payer très-généreusement les gens de guerre qui se distinguent par une action d'éclat. Quand ce serait le dernier des esclaves, ils le sont capitaine, l'anoblissent, lui donnent des vassaux, et il

jouit d'une si grande estime, que partout où il se présente on le sert, on le respecte, on l'honore comme un vrai seigneur. On fait à ce brave un signe à sa chevelure, afin que tout le monde puisse connaître qu'il est l'auteur d'un haut fait, car ils ne portent pas de coiffure. Chaque fois qu'il donne une nouvelle preuve de bravoure, on lui fait un autre signe dans le genre du premier, et les chefs lui accordent constamment de nouvelles faveurs.

# IV.

Des armes offensives et défensives des Indiens.

Les armes de guerre désensives sont des espèces de plastrons semblables à des pourpoints, saits et rembourés en coton, ils sont de l'épaisseur d'un ou deux doigts et très-sorts.

Les guerriers portent par dessus d'autres espèces de justaucorps qui ne font qu'un avec leurs chausses; on les lace par derrière, ils sont faits d'une forte toile. Le justaucorps et les chausses sont couverts de plumes de différentes couleurs, ce qui produit un fort joli effet. Une compagnie de soldats les a blancs et rouges, une autre bleus et jaunes, d'autres de différentes manières; les chess portent pardessus de petits pourpoints semblables à nos cottes de mailles, mais les leurs sont en or ou en argent doré. Cet habillement garni de plumes, d'une force proportionnée à leurs armes, est à l'épreuve des flèches et des dards; ces armes rejaillissent sans pénétrer, on a même de la peine à les percer avec l'épée. Ils se garantissent la tête avec une espèce de coiffure qui représente soit une tête de serpent, de tigre, de lion ou de loup, garnie des màchoires. La tête de l'homme s'introduit dans la tête de ces animaux, de façon que l'on dirait que l'animal le dévore;

ces têtes sont saites en bois, garnies de la peau, de plaques d'or, de pierres fines enchâssées, ce qui produit un effet merveilleux. Ils portent de petites rondaches de différentes formes faites en roseaux très-forts qui viennent dans ce pays; ces roseaux sont assujettis par une grosse étoffe de coton double, et garnies extérieurement de plumes et de plaques rondes en or; elles sont si fortes qu'il n'y a qu'une bonne arquebuse qui puisse les traverser. Cependant il peut arriver aussi qu'on les perce avec un arquebuse ordinaire; les flèches n'y font rien. On a vu en Espagne quelques rondaches de ce pays, mais je puis assurer que ce ne sont pas de celles que les Indiens portent dans leurs guerres, ce sont des boucliers dont ils se servent pour leurs fêtes et pour les danses qu'ils exécutent dans leurs réjouissances. Les armes offensives sont les arcs, les flèches, les dards qu'ils lancent au moyen d'un mangano (baliste), fait avec un baton; la pointe de leurs flèches est en pierre dure ou

bien en arête de poisson acérée. Ils ont des dards garnis de trois pointes qui font trois blessures; ils insèrent dans un bâton trois petites baguettes garnies des pointes dont nous avons parlé, de telle facon qu'ils lancent trois traits d'un seul coup. Voici comme ils font leurs épées : ils commencent par fabriquer une épée de bois comme nos épées à deux mains, à cela près que la poignée qui n'est pas aussi longue que les nôtres, est grosse de trois doigts; ils pratiquent une rainure à l'endroit tranchant; ils y introduisent une pierre dure qui coupe aussi bien qu'une lame de Tolède. J'ai vu dans une bataille un Indien donner un coup du tranchant de son épée à un cheval monté par un cavalier contre lequel il combattait, lui ouvrir la poitrine jusqu'aux entrailles, et l'animal tomber mort sur le coup. Le mênie jour, un autre Indien asséna un coup de sabre sur le cou d'un cheval et l'étendit mort à ses pieds. Ils ont des frondes avec lesquelles ils

tirent fort loin. Presque tous ces Indiens. quand ils combattent, sont munis de toutes ces armes. C'est une des plus belles choses du monde que de les voir partir ensemble pour la guerre; ils marchent admirablement en ordre, leur tenue est des plus belles, et ils font la meilleure figure qu'il soit possible de voir. Ils ont parmi eux des hommes d'une bravoure extraordinaire et qui meurent avec la plus grande intrépidité. J'en ai vu un se désendre courageusement contre deux chevau-légers, un autre contre trois et même contre quatre; enfin un de ces cavaliers irrité de ne pouvoir le tuer lui jeta sa lance, mais cet homme la saisit à la volée avant d'en avoir été atteint, et combattit avec cette arme plus d'une heure contre les cavaliers, jusqu'à ce que deux fantassins fussent arrivés. Ces gens l'ayant blessé de deux ou trois flèches, il se retourna contre l'un d'eux, alors l'autre fantassin le saisit par derrière et le poignarda. En combattant, ils chantent et ils dansent;

quelquesois ils jettent les cris les plus épouvantables, et ils sifflent d'une force extraordinaire, surtout lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont l'avantage. Il est certain que ces cris joints à leur courage, sont capables d'inspirer la plus grande terreur à des gens qui ne les auraient pas encore vus combattre. Ils sont à la guerre d'une cruauté sans égale, ils n'épargnent ni frère ni amis, et ne font point de prisonniers; quand ce seraient les femmes les plus belles, ils les tuent et les mangent. S'ils ne peuvent emporter le butin ou les dépouilles de l'ennemi, ils les brûlent. Il n'y a que les chess qu'il ne soit pas permis de tuer, mais lorsqu'ils les prennent, ils les mettent sous bonne garde. Il existait au milieu de toutes les places de la ville des constructions circulaires en chaux et en pierres de taille, de la hauteur de huit pieds environ. On y montait par des gradins; au sommet était une plate-forme ronde comme un disque, et au milieu une pierre ronde scellée, ayant un

trou au centre. Après certaines cérémonies, le chef prisonnier montait sur cette plateforme: on l'attachait par le pied à la pierre du milieu, au moyen d'une petite corde, on lui donnait une épée, une rondache, et celui qui l'avait pris venait le combattre. S'il était de nouveau vainqueur, on le regardait comme un homme d'une bravoure à toute épreuve, et il recevait un signe en témoignage de la vaillance qu'il avait montrée. Si le prisonnier remportait la victoire sur son adversaire et sur six autres combattants, de sorte qu'il restat vainqueur de sept en tout, il était délivré, et on lui rendait tout ce qu'il avait perdu pendant la guerre. Il arriva un jour que le souverain d'un état, nommé Huecicingua (Huexotzingo), combattant avec celui d'un autre ville, nommé Tula, le chef de Tula s'avança tellement au milieu des ennemis que les siens ne purent le rejoindre. Il fit des prouesses admirables, mais les ennemis le chargèrent avec tant de vigueur qu'ils le

prirent et le conduisirent chez eux. Ils célé**brèrent leur sête accoutumée**, le placèrent sur la plate-forme, et sept hommes combattirent contre lui. Tous succombèrent l'un après l'autre, quoique le captif sût attaché suivant l'usage. Les habitants de Huexotzingo ayant vu ce qui s'était passé, pensèrent que s'ils le mettaient en liberté, cet homme étant si brave n'aurait point de repos jusqu'à ce qu'il les eût tous détruits. Ils prirent donc la résolution de le tuer. Cette action leur attira le mépris de toute la contrée; ils furent regardes comme des gens sans loyauté et des traitres, pour avoir violé dans la personne de ce seigneur l'usage établi en faveur de tous les chefs.

 $\mathbf{V}$ .

#### Costume des habitants.

LE costume des indigènes se compose de manteaux de coton semblables à un drap de lit, mais moins grands; ils sont ornés de jolis dessins de différentes manières, bordés et garnis de franges; on les noue par devant sur la poitrine; chaque Indien a ordinairement deux ou trois de ces manteaux. L'hiver, ils se couvrent avec des espèces de grandes pelisses faites en plumes très-fines semblables à notre drap cramoisi (1) ou à nos chapeaux à poils; il y en a de rouges, de noirs, de blancs, d'orangés et de jaunes. Ils couvrent leurs nudites, soit derrière, soit

<sup>(1)</sup> Che pare, ehe sia cermesino. On choisissait pent-être alors les draps à poils pour les teindre en cramoisi.

devant, avec des serviettes sort élégantes, semblables à ces grands mouchoirs dont on se coiffe en voyage. Il y en a de diverses couleurs et bordées de toutes sortes de facons. Elles ont des cordons garnis de glands, et sont dis-Posées de telle sorte, qu'en les liant, une pointe pend devant et l'autre derrière. Leurs souliers n'ont point d'empeignes; ils ne sont composés que d'une semelle et de talons très-ornés. Entre les orteils sortent de larges courroies qui viennent se lier au cou-de-pied au moyen de boutons. Les Indiens ne portent rien sur la tête excepté à la guerre, ainsi que dans leurs fêtes et dans leurs danses. Ils laissent Pousser leurs cheveux et ils les lient de différentes manières.

VI.

#### Costume des femmes.

Les femmes portent des espèces de chemises de coton sans manches, et semblables à celles que l'on nomme en Espagne sobrepelliz (1). Elles sont longues, larges, fort belles, travaillées avec beaucoup d'art et ornées de dessins, de franges et de petites bordures qui font un très-joli effet. Ils en portent jusqu'à quatre de différentes formes, les unes plus longues que les autres, afin qu'on puisse les voir comme des soutanes, de la ceinture en bas. Ils ont une autre espèce de vêtement qui leur descend jusqu'au cou-de-pied; il est aussi fort joli et très-bien travaillé. Elles

<sup>(1)</sup> On appelle ainsi en Espagne un habillement court et ser ser ayant deux ouvertures pour passer les bras.

n'ont aucune espèce de coiffure, même dans les pays froids; seulement elles laissent croître leurs cheveux, qui sont beaux quoique noirs ou châtains clairs. Revêtues de ce costume, et avec leurs longs cheveux qui tombent sur les épaules, elles sont très-jolies. Dans les pays chauds, près de la mer, les femmes portent une espèce de voile fait en filet de couleur jaunâtre, avec un fil qui leur sert à différents travaux.

Voici comme ils sabriquent ce fil: ils prennent les poils du ventre des lièvres et des lapins; ils les teignent de la couleur qu'ils désirent avec tant de persection, qu'il est impossible d'exiger mieux. Ils le filent, s'en servent pour coudre et en sont des ouvrages aussi jolis que ceux que nous sabriquons avec la soie; et même notre soie change de nuance, tandis que les couleurs des ouvrages que les Indiens sont avec leur fil durent sort longtemps.

VIÌ

# De la nourriture des Indiens.

Le grain dont ils font leur pain ressemble à un pois chiche; il y en a de blanc, de rouge, de noir et d'orangé. On le sème; il produit un roseau de la hauteur d'une demi-pique, d'où sortent deux ou trois épis où le grain est placé comme dans le panicum (1). Ils font le pain de la manière suivante: ils mettent sur le feu une grande marmite de la contenance de quatre ou cinq seaux d'eau. Ils entretiennent le feu jusqu'à ce que l'eau bouille; alors, ils l'éteignent, puis ils y versent grain qu'ils nomment tavul; ils jettent ensuite dessus un peu de chaux, afin d'enlever l'écorce qui le couvre. Le lendemain, ou bien

<sup>(1)</sup> Espèce de millet.

trois ou quatre heures après qu'il est refroidi, ils le lavent avec soin à la rivière, ou chez eux dans beaucoup d'eau, ce qui le nettoix complétement de la chaux. Puis, ils le broient avec des pierres préparées exprès. Ils l'humectent d'eau à mesure, de telle sorte que le grain se réduit en pate. Après qu'ils l'ont ainsi pétri, ils en forment des pains qu'ils font cuire dans des vases semblables à de grands bassins (tecchie grandi) un peu plus grands qu'un crible. A mesure qu'il est cuit, ils le mangent, parce qu'il est meilleur chaud que froid. Ils ont encore d'autres manières de confectionner le pain. Ils font des espèces de petites miches avec de la pate; ils les enveloppent dans les seuilles d'un certain arbre, puis, ils les mettent dans un grand pot avec un peu d'eau, les couvrent avec soin, et les font cuir sur le feu à l'étouffade. Ils le préparent aussi dans des tourtières avec différents autres aliments dont ils se nourrissent. Ils ont un grand nombre de poules semblables

à des paons, et qui ont très-bon goût. Ils possèdent aussi une grande quantité de cailles de quatre ou cinq espèces : il y en a qui ressemblent à des perdrix. Ils ont une grande quantité d'oies et de canards très-variés dans leurs espèces, soit domestiques, soit sauvages. Ils font avec leurs plumes des habillements de guerre ou de fête, et les emploient à un grand nombre d'usages; il y en a de plusieurs couleurs. Tous les ans, ils les arrachent à leurs oiseaux. Ils ont des perroquets grands et petits qu'ils élèvent chez eux; ils se servent aussi de leurs plumes. Ils tuent pour se nourrir beaucoup de cerfs, des lièvres et des lapins, qui, dans certains endroits, sont très-nombreux. Ils possèdent une grande variété de plantes de jardin, et de légumes qu'ils aiment beaucoup. Ils les mangent tantôt crus, tantôt bouillis de différentes manières; ils ont une espèce de poivre qui sert d'assaisonnement : on le nomme chil; ils ne mangent rien sans cela. Ces gens vivent

avec fort peu de chose; aucune nation n'est aussi sobre qu'eux. Les seigneurs se nourrissent très-splendidement de toutes sortes d'aliments, de viandes, de soupe, de beignets, de pâtés faits avec tous les animaux qu'ils possèdent, de fruits, d'herbages, de poisson qui est fort bon. Les Indiens fourmissent à leurs seigneurs toutes ces espèces d'aliments; ils les portent devant eux dans des plats, des assiettes et des espèces de tasses Travaillées avec beaucoup d'art. Il y en a dans Toutes les maisons. On y trouve aussi des chaises de formes variées; elles sont si basses **~u'elles n'ont pas plus d'un palme de hauteur.** Als placent ces aliments devant leurs chefs vec une serviette de coton qui leur sert à essuver les mains et la bouche. Les seigneurs ment servis par deux ou trois sénéchaux ou maîtres-d'hôtels. Ils mangent ce qui leur convient davantage, puis ils font distribuer les restes à d'autres chefs, leurs vassaux, qui sont Près d'eux pour leur faire la cour.

# VIII.

Des boissons en usage chez les Indiens.

Les Indiens ont plusieurs manières de faire le vin qui leur sert de boisson. La principale et la plus remarquable de ces boissons se nomme cachatle. Elle est composée avec les pepins du fruit d'un arbre; ce fruit est semblable à un melon. On trouve dans l'intérieur des grains qui ressemblent presque aux noyaux des dattes. L'arbre qui produit ce fruit est des plus délicats; il ne vient que dans les terrains chauds et forts. Avant de les semer, on plante deux autres arbres qui ont un feuillage épais; aussitôt qu'ils se sont élevés à la hauteur d'environ douze pieds, on sème au milieu l'arbre qui produit le fruit en question,

et du soleil, car il est très-sensible à l'intempérie des saisons; on a soin aussi de le couvrir. Ces arbres sont extrêmement estimés, parce que les semences sont la principale monnaie du pays; chacune équivaut à un demi-marchetto de Venise (1); c'est la monnaie la plus commune, mais elle est fort incommode; ensuite viennent l'or et l'argent qui ont le plus de cours dans cette contrée.

IX.

De la manière de préparer le cacao.

La semence appelée par les Indiens cacao ou amande de pille, se réduit en poudre et se mêle avec d'autres petites graines du pays.

<sup>(1)</sup> Petite pièce de cuivre à l'effigie de saint Marc, qui représente environ deux centimes.

On jette cette poudre dans des vases terminés en pointe (con una punta), puis on y met de l'eau et l'on mêle le tout avec une cuiller. Quand cela a été fait avec soin on transvase le tout dans un autre vaisseau, de facon à produire une écume que l'on met à part dans un bassin préparé à cet effet. Lorsqu'on veut boire de cette écume, on la tourne avec des petites cuillers d'or, d'argent ou de bois et on la boit, mais il est nécessaire de bien ouvrir la bouche pour faciliter la déglutition, parce que, comme cette boisson est écumeuse, il faut qu'elle se dissolve peu à peu, et qu'elle descende petit à petit. C'est la nourriture la plus saine et la plus substantielle dont les naturels fassent usage, soit comme aliment, soit comme boisson. En buyant une tasse de cette liqueur, on peut passer toute la journée sans prendre autre chose, quelque longue marche que l'on fasse; étant froide de sa nature, elle est meilleure dans les temps chauds que lorsqu'il fait froid.

X

D'une espèce de boisson que font les Indiens

L'existe dans ce pays une plante qui tient à la fois des arbres et des cardons; les feuilles sont grosses comme le genou, et de la longueur du bras plus ou moins, suivant leur âge. Il sort du centre un jet qui s'élève deux ou trois fois aussi haut qu'un homme; il est de la grosseur d'un enfant de six ou sept ans. Lorsqu'il est mûr, ce qui arrive toujours à la même époque, les Indiens en percent la base avec une vrille, et il en découle une liqueur qu'ils conservent dans des écorces d'un arbre particulier. Un jour ou deux après, ils en boivent avec excès et jusqu'à ce qu'ils tombent d'ivresse. Ils perdent la raison sans disconti-

nuer de boire; c'est un honneur que d'en abuser et de s'enivrer. Cet arbre est de la plus grande utilité; on en fait du vin, du vinaigre, du miel, un moût semblable à du suc de raisin cuit (sapa). Ils s'en servent pour faire les habillements des hommes et des femmes, les souliers, les cordes, les liens dont ils se servent pour leurs maisons, les couvertures de ces maisons, des aiguilles à coudre, des appareils pour les blessures et d'autres objets. Ils recueillent aussi les feuilles de cet arbre ou de ce cardon; on en fait le même cas dans ce pays que de la vigne chez nous. Les naturels l'appellent maguées. Ils en font cuire la seuille dans des fours pratiqués sous terre, et qu'ils entourent de bois avec un art qui leur est particulier. Ils les font rôtir, enlèvent l'écorce et la nervure; ils en fabriquent une boisson dont ils s'enivrent. Ils font avec une espèce de grain qui leur sert de nourriture une autre liqueur nommé chitcha; il y en a de rouge et de blanche.

XI.

### Du gouvernement.

Ces gens avaient un souverain dont l'autorité était semblable à celle de l'empereur; ils avaient aussi des rois, des ducs, des comtes, des gouverneurs, des chevaliers, des écuyers et des militaires. Les souverains plaçaient dans leurs états des gouverneurs et des administrateurs. Ces souverains sont si redoutés et si obéis que peu s'en faut qu'ils ne soient adorés comme des dieux. Chez eux les lois étaient si sévères, que pour le moindre délit le coupable était mis à mort ou condamné à l'esclavage; un assassinat ou un vol quelconque était puni avec la plus grande rigueur, surtout lorsque le voleur entrait dans les possessions

d'autrui pour prendre des fruits ou du grain. Il suffisait de pénétrer dans un champ et d'en enlever trois ou quatre épis pour que le délinquant fût condamné à devenir esclave de la personne volée. Si quelqu'un se rendait coupable de trahison ou d'un délit quelconque contre la personne de l'empereur ou du roi, il était mis à mort avec tous ses parents jusqu'à la quatrième génération.

# XII.

De la religion, du culte et des temples.

le existait pour leurs idoles des édifices trèsvastes et très-beaux, où les Indiens faisaient leurs prières, sacrifiaient des victimes et honoraient leurs fausses divinités. Certaines persommes étaient destinées à cet office, tels que sont nos évêques et nos chanoines. D'autres avaient soin du temple et y habitaient presque toujours. Il y avait dans ces édifices de grands logements fort beaux, destinés à la demeure de ces prêtres, et où étaient élevés les fils de grands seigneurs. Ceux-ci servaient les idoles jusqu'à ce qu'ils fussent en âge de se marier; jamais ils n'en sortaient avant cette époque. On laissait croître leurs cheveux que l'on cou-Pait lorsqu'ils se mariaient. Ces temples avaient des rentes destinées au besoin des prêtres qui y étaient attachés. Les idoles qu'ils adoraient étaient de la grandeur d'un homme et même davantage; elles étaient composées de la réunion de toutes les plantes dont ils se nourrissent, ils les enduisaient de sang de cœur humain; voilà de quelle matière leurs dieux étaient faits. Ils étaient assis dans des espèces de fauteuils; d'un bras ils tenaient une rondache et de l'autre une épée. Ils étaient renfermés dans des édifices semblables à des tours telles

que celle représentée par la figure suivante(1):

Ils élèvent une construction semblable à une tour carrée de cent cinquante pas et plus de long, et de cent quinze à cent vingt de large; la base de cet édifice est toute massive et élevée de deux fois la hauteur d'un homme. Sur trois côtés, ils conservent un espace de deux pas de large où l'on puisse marcher; sur le quatrième côté, qui est dans la longueur, ils appliquent un escalier et ils continuent à élever l'édifice de cette manière, à hauteur de cent vingt et cent trente marches; au sommet est une petite terrasse de grandeur moyenne, au centre de laquelle s'élèvent deux autres tours hautes dix ou douze fois autant qu'un homme; des fenêtres sont pratiquées au sommet.

C'est dans ces tours élevées qu'ils conservent leurs idoles avec beaucoup de soin et de luxe. Le sanctuaire dans lequel sont ces fausses divinités est aussi très-orné; le grand-prêtre

<sup>(1)</sup> Nous avons cru qu'il était inutile de reproduire cette figure, ces monuments étant très-connus aujourd'hui.

evait seul le droit de pénétrer dans l'endroit où était conservé leur dieu principal. Chaque province avait une divinité que l'on regardait comme supérieure. Ainsi, le dieu suprême de la grande ville de Mexico se nommait Horchilouos; dans une autre ville Chuennila; dans une autre, Quecadquaal, et ainsi de suite. Chaque fois qu'ils célébraient des fêtes, en l'honneur de leurs dieux, ils sacrifiaient un grand nombre d'hommes, de femmes, de garçons et de filles; ils pratiquaient aussi cet usage lorsqu'ils avaient besoin de pluie, quand ils désiraient qu'elle cessât, lorsqu'ils étaient attaqués par leurs ennemis, ou dans toute autre circonstance difficile.

# XIII.

### Des sacrifices.

LES Indiens s'emparent de la personne de celui qu'ils doivent sacrifier; ils le conduisent dans les rues et sur les places, après l'avoir paré de vêtements de luxe, célèbrent des fêtes et donnent des témoignages de joie. Chacun lui fait part des besoins qu'il éprouve en lui disant: « Puisque tu vas retrouver mon dieu, fais-lui savoir ce dont j'ai besoin, afin qu'il y porte remède. » Les Indiens lui donnent de la nourriture ou tout autre présent. De cette manière, la victime recueille un grand nombre d'objets, de même que chez nous, ceux qui portent dans les villages les têtes de loups. Tout cela devient la propriété des sacrificateurs; on le porte au

temple, puis on commence une grande sete et des danses auxquelles le captif prend part. Un sacrificateur le dépouille et le con 12:t a un angle des escaliers de la tour ou se trouve une idole en pierre; il le fixe dos a dos a 75dole, lui attache d'abord une main, ensuite l'autre, puis un pied et puis l'autre. Apres quoi on commence autour de lui les danses et les chants, et on lui sait part du message le plus important qu'il a à remplir aupres des dieux. Alors arrive le grand sacrificateur; cet emploi est chez eux d'une grande importance; il saisit une pierre aussi tranchante qu'un rair d'acier, mais longue comme un grand Couteau, et, en moins de temps qu'on en mettrait pour faire le signe de la croix, il lui en frappe la poitrine, l'ouvre, et en arrache le coeur tout fumant. Le grand-prêtre prend ce coeur à l'instant et frotte avec le sang la bouche de leurs principales divinités, puis il en jette du côté du soleil, ou, si c'est de nuit, vers quelque étoile. Il frotte aussi la bouche

des autres idoles de pierre ou de bois, ainsi que le haut de la porte où est l'idole principale, puis il brûle ce cœur et en conserve la cendre comme une relique précieuse. Ils font la même chose du corps, mais la cendre est mise à part dans un autre vase; quelquesois. on sacrifie la victime sans préliminaire. Ils font rôtir le cœur, les os des jambes et des bras, après les avoir enveloppés dans une grande quantité de papier; on les garde comme des reliques révérées; enfin, chaque province suit des règles particulières, tant pour la pratique des idolâtries que pour les sacrifices. Dans quelques endroits, on adore le soleil; dans d'autres, la lune, les étoiles, les serpents, les lions ou d'autres animaux féroces de ce genre. Ils ont des représentations de ces objets dans leurs temples, soit sculptées, soit peintes. Dans certaines contrées, et particulièrement à Panuco, on adore le phallus (il membro che portano gli huomini fra le gambe); ils le conservent dans des temples. Il est représenté aussi sur la place avec des statues en ronde bosse qui figurent toutes les sortes de plaisirs dont l'homme peut jouir avec la femme. On voit des figures humaines ayant les jambes élevées en l'air de différentes facons. Les hommes de la province de Panuco sont très-adonnés au vice contre nature; ils sont fort lâches, et si ivrognes, que lorsqu'ils sont fatigués de boire leur vin par la bouche, ils se couchent, élèvent les jambes en l'air, et s'en font introduire dans le fondement au moyen d'une canule, tant que le corps peut en contenir. C'est un fait très-reconnu que ces gens-là conjuraient le diable au moyen de figures qu'ils savaient dessiner. Le démon s'introduisait dans leurs idoles, s'entretenait avec eux, leur ordonnait de faire des sacrifices et de lui fournir des cœurs d'hommes, parce qu'il ne se nourrissait pas d'autre chose. Voilà pourquoi les sacrifices humains étaient si fréquents chez cette nation. Ils donnaient donc à l'esprit infernal les cœurs et le sang des victimes, et ils obéissaient continuellement à ses ordres. De toutes les nations que Dieu a créées, ces gens-là sont les plus stricts observateurs de leur religion, à ce point qu'ils se laissent sacrifier de bon cœur, espérant ainsi sauver leur àme. Ils se tirent eux-mêmes du sang de la langue, des oreilles, des cuisses et des bras pour l'offrir à leurs dieux. Ils ont dans la campagne et sur les routes un grand nombre d'ermitages où les voyageurs vont verser leur sang et l'offrir aux idoles; on en trouve sur les montagnes les plus élevées; ces lieux étaient très - révérés à cause de ces sacrifices de sang.

# .XIV.

Des villes. - Description de quelques-unes.

It y a à la Nouvelle-Espagne de grandes villes : celle de Tascala (Tlascala) ressemble à Grenade sous quelques rapports, et sous d'autres à Ségovie, mais elle est plus peuplée; c'est le siége d'un gouvernement, administré par plusieurs seigneurs qui dépendent d'un souverain. Ce prince avait alors, et il a encore aujourd'hui sous ses ordres, un général en chef. Le pays est fort beau soit dans les plaines, soit dans les montagnes; il est populeux et l'on y récolte beaucoup de grains propres à faire du pain. A six lieues de là, on trouve une autre ville bàtie dans une plaine et très-belle, elle ressemble à Valladolid; j'y ai compté cent quatre-vingt-dix

tours qui appartenaient soit à des temples, soit à des maisons de chefs; cette ville est aussi le siége d'un gouvernement qui est entre les mains de vingt-sept personnages de distinction, parmi lesquels est un vieillard fort respecté, âgé de plus de cent vingt ans; on le portait en litière. Le territoire y est très-beau; il y a des sites charmants, un grand nombre d'arbres fruitiers, principalement des cerisiers et des pommiers; on y récolte des graines pour faire du pain. A six lieues encore plus loin, est une autre ville nommée Huezucingo, elle est sur le penchant d'une montagne et ressemble à Burgos, c'est aussi un chef-lieu de gouvernement à la tête duquel sont des consuls (consoli); le pays est fort beau, les plaines fertiles, les collines très-belles et fort productives.

XV.

Du lac de Mexico.

La villede Temixtitan Mexico est environnée de montagnes dans toutes les directions, excepté du levant au couchant. Ces montagnes sont extrêmement élevées vers le midi; c'est là que se trouvent les monts de Vulcain (le volcan) Pocatepeque, il ressemble à un monceau de grain circulaire; sa hauteur est d'un peu plus de quatre lieues. Au sommet est un cratère d'un quart de lieu de tour; deux fois le jour, et même pendant la nuit, il en sort une fumée énorme qui s'élève dans l'air sans se dissiper, même par le plus grand vent, et qui continue de monter ainsi jusqu'à la première région des nuages; là elle se mêle avec les vapeurs et se disperse. Cette mon-

tagne est à onze lieues de Mexico. Il en existe d'autres qui sont aussi considérables et presque de la hauteur de la première; elles sont éloignées de sept, huit ou dix lieues de cette ville; et presque toutes couvertes de neige pendant la plus grande partie de l'année. Tout autour sont de fort belles maisons de campagne, et des villages bien habités. Les autres montagnes ne sont pas aussi élevées, ce ne sont que des collines; toutes ces hauteurs sont couvertes de très-beaux bois remplis de pins, d'yeuses, de rouvres. Au pied est un lac d'eau douce de trente lieues de tour et même davantage; la moitié de ce lac, du côté des montagnes d'où découlent les rivières qui le forment, est d'une eau douce excellente; il coule avec rapidité vers le nord. Toute l'autre moitié du lac est salée; on y trouve beaucoup d'endroits plantés de roseaux, et de fort belles habitations, comme par exemple à Cuetauaca (Cuernavaca) que l'on nomme aujourd'hui Venezuela; c'est une grande et belle ville-

Il en existe une autre encore plus considérable nommé Mezquique, puis Culuacan, qui est à peu près de la même grandeur. Suchimilco est encore plus vaste que toutes les autres. Cette dernière ville est un peu hors de l'eau et plus près du bord que celles dont nous venons de parler; on y trouve un village nommé Huichilusbusaco; enfin, un autre nommé Messicalcingo qui est entre l'eau douce et l'eau salée. Tous les autres endroits habités sont dans l'eau douce ainsi que je l'ai dit, et presque tous au milieu. Le lac d'eau douce est long et étroit, celui d'eau salée est presque rond; on trouve de petits poissons dans l'eau douce et de plus petits encore dans l'eau salée.

### XVI.

# Description de Temixtitan Mexico,

CETTE grande ville est bâtie dans la partie du lac dont l'eau est salée et presque au centre; le moins qu'elle soit éloignée de la terre-ferme est d'environ un quart de lieu. Elle peut avoir de deux lieues et demi à trois lieues de tour, la plupart des personnes qui l'ont vu lui donnent plus de soixante mille habitants. On y parvient par trois chaussées construites en pierre et en terre; elles ont trente pas de large et même davantage, une de ces chaussées traverse dans l'eau une longueur de plus de deux lieues; une autre a une lieue et demie, ces deux routes passent dans la ville et se réunissent au mîlieu, de sorte que l'on pourrait dire qu'elles n'en font qu'une. Une troi-

sième digue d'un quart de lieu environ va de la terre-ferme à Mexico; un aqueduc ou ruisseau de trois quarts de lieue suit cette chaussée depuis la terre-ferme jusqu'à la ville; l'eau en est très-bonne, et le volume est égal à la grosseur du corps d'un homme. Elle surgit au milieu de la ville, tous les habitants en boivent. Elle sort d'un rocher ou d'une colline sous la forme d'une grosse source, de là elle est conduite à Mexico.

#### XVII.

#### Des rues.

La ville de Témixtitan Mexico a un grand nombre de fort belles rues; bien qu'elles ne soient pas larges, excepté deux ou trois des principales. Les autres étaient à moitié garnies d'une terre argileuse, battue, qui faisait l'effet d'un pavé en brique, l'autre moitié était remplie d'eau, les habitants peuvent circuler sur la terre ou bien sur l'eau dans leurs barques, ou dans des canots qui sont faits d'un arbre creusé. Il y en a d'assez grands pour que trois personnes y soient à l'aise; les habitants vont se promener en causant, les uns sur terre les autres sur l'eau. Il existe aussi de grandes rues où il n'y a que de l'eau, elles ne servent qu'à recevoir les barques et les canots, suivant l'habitude du pays, car sans ces embarcations on ne pourrait circuler dans les rues ni sortir des maisons. Toutes les autres villes et villages qui, comme nous l'avons dit, sont dans le lac d'eau douce, sont construits comme Témixtitan.

#### XVIII.

Des places et des marchés.

et de très-belles où l'on vend tous les objets dont les naturels ont besoin. La principale est celle que l'on nomme Tutelula: elle peut être trois fois aussi grande que celle de Salamanque. Elle est entourée de portiques, vingt à vingt-cinq mille personnes y vont journellement pour vendre ou acheter. Le jour du marché qui se tient tous les cinq jours, on y compte de quarante à cinquante mille personnes. Elle est disposée de façon que chaque marchandise a son endroit réservé. D'un côté sont placés les gens qui vendent l'or, auprès d'eux sont ceux qui font le commerce de pierreries montées en or sous la forme d'oiseaux

et d'animaux; d'un autre côté on débite les chapelets et les miroirs; d'un autre des plumes et des plumets de toutes couleurs pour former des dessins sur les habillemets, et pour porter à la guerre ou dans leurs fêtes. Plus loin on travaille des pierres pour faire des rasoirs et des épées, c'est une chose merveilleuse et que l'on ne peut comprendre chez nous; ils en font des épées et des rondaches. On vend dans d'autres endroits des étoffes et des habillements d'hommes de différentes espèces, plus loin les habillements de femmes, autre part les souliers. Un emplacement est réservé à la vente des cuirs préparés, de cerfs et d'autres animaux, autre part sont des corbeilles faites avec des cheveux dont toutes les Indiennes font usage. Le coton, le grain, dont ils se nourrissent, le pain de toutes sortes, les pâtisseries, les poules, les poulets, les œufs se débitent dans des endroits séparés. Près de là on vend les lièvres, les lapins, les cerfs, les cailles, les oies et les canards; autre part, le vin de toutes espèces, les légumes, le poivre, les racines, les plantes médicinales qui sont très-nombreuses dans ce pays. Les fruits de toutes sortes, le bois de construction, la chaux, les pierres; enfin chaque objet a un endroit qui lui est destiné. Outre cette grande place il y a dans différents quartiers d'autres marchés où l'on achète aussi des aliments.

### XIX.

Des temples et des mosquées qui existaient autrefois.

It y avait autrefois dans cette ville un nombre considérable de grands temples, ou de mosquées dans lesquelles les Indiens honoraient leurs idoles, et où ils faisaient des sacrifices humains. Le temple principal était admirable à voir, il avait l'étendue d'une ville; une grande muraille en chaux et en pierre l'en-

tourait; on y entrait par quatre portes principales, au-dessus de chacune était construit un édifice avec des logements, et semblable à une forteresse; toutes les pièces étaient remplies d'armes de différentes espèces en usage dans les guerres des Indiens, et que leur souverain Montezuma tenait en réserve. Il y aveit outre cela une garnison de dix mille hommes de guerre, tous choisis comme les plus braves; ils étaient préposés à la garde de sa personne; et lorsqu'il v avait quelque tumulte ou quelque insurrection dans Mexico ou dans les pays voisins, ces guerriers partaient comme chefs. Si un plus grand nombre était nécessaire, on les levait en peu de temps dans la ville et dans les environs. Avant le départ, tous se rendaient uu grand temple, ils y prenaient les armes qui étaient dans les salles au-dessus des portes, faisant des sacrifices à leurs idoles, et après en avoir reçu la bénédiction, ils partaient pour la guerre. On voyait dans l'intérieur des temples de vastes logements et des salles de

différentes manières, une entre autres qui contenaitfacilement mille personnes. Plus de vingt tours, semblables à celles que j'ai déjà décrites, s'élevaient dans l'intérieur, on en remarquait une qui surpassait les autres dans toutes ses proportions; c'était le sanctuaire de leur divinité suprême, qui inspirait le plus grand respect. Ces faux dieux étaient placés au sommet des tours, on les révérait avec la plus grande dévotion. Dans toutes les autres parties de l'édifice habitaient les religieux qui desservaient le temple; les sacrificateurs avaient des logements particuliers. Il y a dans d'autres villes des temples où les naturels prient la nuit comme s'ils chantaient matines. Plusieurs fois le jour ils se divisent en deux bandes, les uns entonnent des hymnes en mesure, et les autres leur répondent comme s'ils chantaient vêpres ou complies. On trouvait dans l'intérieur du temple des fontaines et des endroits destinés aux ablutions.

It y avait, et il y a encore dans cette ville beaucoup de belles et de bonnes maisons de seigneurs, aussi grandes que les nôtres, avec autant d'appartements, des jardins dans le bas et sur les terrasses, ce qui présentait un coup d'œil magnifique. Plusieurs fois, je suis entré dans la résidence du souverain, seulement pour la voir; chaque fois je m'y promenai jusqu'à me fatiguer, et pourtant jamais je ne l'ai vue tout entière. C'était l'usage dans toutes les habitations des chefs qu'il y eût une grande cour entourée de salles spacieuses et de chambres. On voyait dans une de ces résidences un salon assez vaste pour que trois mille personnes pussent y tenir sans

être gênées. Ce palais était si vaste, que sur la terrasse qui le couvrait on aurait pu donner un tournois où trente cavaliers se seraient exercés aussil facilement que sur la grande place d'une ville. Cette grande ville de Temixtitan est un peu plus longue que large; on a bâti au centre de l'ancienne ville, sur l'emplacement du grand temple et du palais du dernier souverain, le quartier et la forteresse des Espagnols, avec d'aussi belles places et d'aussi belles rues que tout autre ville du monde. Ces rues sont très-larges et bordées par de belles maisons, d'égale grandeur, bâties en chaux et en briques; quelques-unes ont des tours; cette régularité fait paraître ce quartier beaucoup plus beau que les autres. Il y a dans le quartier des Espagnols plus de quatre cents maisons principales; aucune ville d'Espagne n'en a de plus belles et de plus grandes; toutes peuvent résister à une attaque, car elles sont construites en chaux et en pierres de taille. On y voit deux belles places; la plus

grande est entourée de portiques : on y a construit la cathédrale, qui est fort belle, et un superbe couvent de franciscains. Il existe un autre monastère de dominicains, c'est un des plus vastes et des plus beaux édifices; il est comparable à ce qu'il y a de mieux en Espagne. Ces couvents sont habités par des religieux de mœurs très-pures, très-savants et prédicateurs. On a construit un bel hôpital et des ermitages. Les habitations des Indiens sont autour de la citadelle des Espagnols, si bien que ceux-ci sont environnés de tous côtés. Le quartier des Indiens a trente églises où les naturels vont entendre la messe et s'instruire dans notre religion. Ces gens et ceux des environs sont très-adroits, et personne au monde ne peut les égaler en industrie et en habileté. Il y a parmi eux des maîtres dans toutes espèces d'arts; ils n'ont besoin pour exécuter quelque chose que de le voir faire.

Personne au monde n'a moins d'estime pour les femmes ; jamais ils ne leur font part de leurs affaires, quand même ils croiraient que cela leur pût être profitable; ils en ont plusieurs comme les Maures, mais il y en a une qui est au-dessus des autres et qui est la maîtresse; les enfants qu'elle met au monde sont les héritiers légitimes.

### XXI.

#### Des mariages.

Les Indiens ont beaucoup de femmes; autant qu'ils peuvent en nourrir, comme les Maures; mais comme je l'ai déjà dit, il y en a une qui est au-dessus des autres, et dont les enfants héritent au détriment de leurs frères consanguins, qui sont regardés comme illégitimes. Ils observent certaines cérémonies en épousant leur principale femme, ce qu'ils ne font pas à l'égard des autres.

104

CONQUETE

XXII.

Des obsèques.

Autrarois ils pratiquaient sous terre une fosse revêtue d'un mur en chaux et en pierre; ils y plaçaient le mort assis sur une chaise, et à côté de lui son épée, sa rondache et des bijoux en or. J'ai aidé à retirer d'un de ces tombeaux la valeur de trois mille castillans. On déposait à côté du mort de quoi boire et manger pendant quelques jours. Si c'était une femme, on plaçait près d'elle sa quenouille, son faseau et tous ses instruments de travail. Ils disaient qu'où elle allait il fallait qu'elle travaillât, que ces aliments devaient lui servir pour le voyage qu'elle allait faire. Souvent ils brûlaient les morts et enterraient leurs cendres. Tous les habitants de

la Nouvelle-Espagne et des contrées voisines sont antropophages; ils font plus de cas de la chair humaine que de toute autre nourriture, tellement que très-souvent ils vont à la guerre exposer leur vie pour tuer quelqu'un et le manger. La plupart, ainsi que je l'ai dit, se livrent au crime contre nature et à l'ivrognerie.

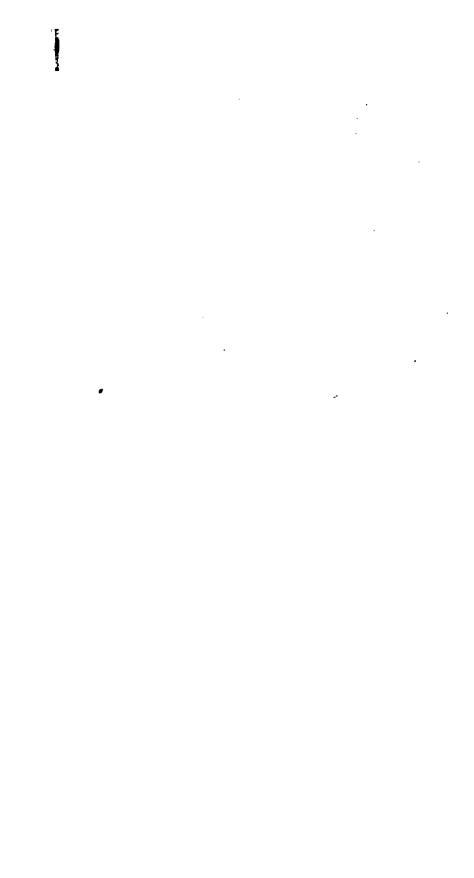

# **LETTRES**

# PÉDRO DE ALVARADO

FERMAND CORTES (1).

فيار ؛ ٨

#### PREMIÈRE LETTRE.

Récit de combats livrés pendant la conquête de Ciapotulan Chechtaltenego, Vilatan; et des dangers auxquels Pédro Alvarado fut exposé. — Il ordonne de brûler les chefs de 'Vilatan et de mettre le feu à la ville. — Il nomme les fils de ces chefs en remplacement de leurs pères. — De deux montagnes, l'une d'alun et l'autre de soufre.

SEIGNEUR,

J'ai écrit de Soncomisco à votre seigneurie tout ce qui m'était arrivé jusque-là; je lui ai

(1) Ces deux lettres et la relation de Diégo de Godoy, sont insérées dans la collection de Ramusio, tome III, pag. 247, verso, et suivantes de l'édition de Venise, 1606. Nous avons cru devoir conserver l'orthographe des noms propres.

fait part aussi de ce que nous espérions déconvrir. Après avoir dépêché des envoyés dans ce pays pour faire savoir que je venais en faire la conquête, et soumettre les provinces qui refuseraient de reconnaître la souveraineté de sa majesté, je demandai aide et protection à ceux dont je devais traverser le territoire puisqu'ils étaient vassaux de l'empereur; je leur dis qu'ils seraient protégés, que moi et tous les Espagnols nous les traiterions avec équité; que si au contraire ils s'y refusaient, je jurais de leur faire la guerre comme à des traîtres et à des rebelles insurgés contre l'empereur notre maître; que je les déclarais traîtres à sa majesté, et que tous ceux qui seraient pris vivants, seraient faits esclaves. Après avoir envoyé cette ambassade, dont étaient chargés des naturels de leur nation, je passai en revue toutes mes troupes à pied ou à cheval, et le lendemain matin je partis pour me rendre chez eux. Je marchai trois jours dans des montagnes désertes. Je ve-

mis d'établir mon camp, lorsque mes gens s'emparèrent de trois espions d'un village nommé Chiapotulan. Je leur demandai ce qu'ils venaient faire; ils me dirent qu'ils venaient chercher du miel, mais on reconnut par la suite que c'étaient des espions. Je ne voulus cependant pas les punir, et même je les recus fort bien, et je les renvoyai chargés d'un message semblable au premier pour les chefs de Chiapotulan. Je n'en reçus aucune réponse; je me rendis donc chez eux. Je trouvai les rues ouvertes: toutes étaient trèslarges: la grande rue et celles qui y aboutissaient n'étaient point embarrassées, mais les autres qui se rendaient dans les principales rues étaient barricadées. Je me doutai de suite de leurs mauvaises intentions, et je pensai qu'ils avaient pris ces dispositions afin de nous combattre. Des Indiens qui étaient envoyés vers moi sortirent de ces rues. Ils me dirent de loin d'entrer dans ces habitations et de m'y loger, et cela afin

## CONQUETE

110

de nous attaquer avec plus d'avantage, comme ils en avaient l'intention. Je m'établis ce jour-là hors des maisons, voulant observer le terrain et découvrir leurs projets : mais étant arrivés ils ne purent cacher leurs perfides projets; ils tuèrent et blessèrent des Indiens qui faisaient partie de mon corps d'armée. Aussitôt que j'en fus instruit, j'envoyai des cavaliers pour battre l'estrade; ils rencontrèrent un grand nombre de guerriers: on se battit, et nous eûmes plusieurs chevaux de blessés. Le lendemain j'allai explorer la route que je devais tenir. Je vis des gens de guerre, et que le pays était si montueux, si couvert de buissons et d'arbres qu'il paraissait beaucoup plus avantageux pour eux que pour nous. Je regagnai mes quartiers que je quittai le lendemain à la tête de toutes mes troupes pour entrer dans les habitations. La route était traversée par un fleuve difficile à passer : les Indiens en occupaient les bords; nous les attaquames et nous

emportames leurs positions. J'allai attendre le reste de mes gens sur le bord supérieur du fleuve dans une plaine, car le passage était très-difficile. Bien que je fisse cette ma-. nœuvre avec tout l'ordre possible, je courus de grands dangers dans ce mauvais pas. Les Indiens descendirent des montagnes par troupes nombreuses, et m'attaquèrent de nouveau. Nous soutinmes le choc jusqu'à ce que les bagages fussent passés. Nous entrames dans les maisons, nous poursuivimes les naturels pendant l'espace d'une demi-lieue au delà de la place, et nous revinmes nous y loger. Nous employames deux jours à battre le pays, puis je partis pour un village nommé Quecialtenago. Dans la journée je passai deux rivières dangereuses qui sortent d'un rocher coupé; je les franchis avec bien de la peine, et je commencai à monter à travers un défilé de six lieues de longueur. Le soir je campai à moitié chemin; car ce passage était si difficile et si fatigant, que nous eûmes la

plus grande peine à le faire franchir aux chevaux. Le lendemain matin je poursuivis mon voyage, et j'atteignis une petite hauteur trèsescarpée; j'y vis une femme sacrifiée et une chienne: ce qui, d'après les interprètes, indiquait un défi. Quand je fus parvenu plus avant, je reconnus un passage étroit, barré par une forte palissade; mais il n'y avait personne pour la défendre. Étant arrivé au sommet du défilé, je fis marcher en avant les arbaletriers et l'infanterie, la route étant trop rapide pour que les chevaux pussent s'y rendre. Aussitôt trois ou quatre mille hommes se montrèrent sur une hauteur; ils attaquèrent nos alliés, leur lancèrent des flèches de la hauteur; mais nous allames les secourir sur-le-champ. Pendant que j'étais sur une élévation pour réunir mes troupes et les ranger en bataille, j'apercus plus de trente mille hommes qui s'avançaient de notre côté. Dieu permit que nous découvrimes des terrains plats; nos chevaux étaient très-fatigués

de la route, cependant nous attendimes les ennemis jusqu'à ce qu'ils fussent à portée des flèches, et nous les attaquames. Jamais ils n'avaient vu de chevaux; ils en furent épouvantés, se débandèrent de tous côtés, et nous les poursuivîmes assez longtemps: un grand nombre perdirent la vie. J'attendis que mes gens se fussent rassemblés, je les rangeai en bon ordre et nous allàmes loger à une lieue de là auprès de certaines sources, car nous n'avions pas trouvé d'eau dans le premier endroit. Nous souffrious extrêmement de la soif, et nous étions si fatigués que tout endroit nous semblait bon pour y prendre du repos. En ma qualité de commandant je marchai à l'avant-garde à la tête de trente cavaliers; un grand nombre des nôtres avaient pris des montures fraiches, tout le reste s'avança en bataille: je mis pied à terre pour prendre de l'eau. Pendant que nous ctions descendus pour boire nous aperçumes un nombre considérable de guerriers qui s'a-10.

vançaient. Nous les laissames s'approcher, attendu qu'ils venaient du côté de la plaine. Nous commençames l'attaque; nous les forcâmes de prendre la fuite, et nous les poursuivimes fort longtemps. Il y avait parmi ces Indiens des combattants qui tenaient tête à deux cavaliers: nous les poursuivimes pendant environ une lieue, jusqu'à une montagne où ils firent volte-face dans l'intention de se défendre. Je tournai bride avec quelques cavaliers pour les attirer dans la plaine, ils nous suivirent de si près qu'ils se trouvèrent bientôt à le queue des chevaux. Alors ayant réuni mes cavaliers, nous simes demi-tour, et nous en tuâmes un grand nombre : la victoire s'ensuivit. Un des quatre chefs de la, ville de Vilatan fut tué; il était à la tête de toutes les troupes du pays, je regagnai les sources, et nous y campames, les Espagnols étant très-fatigués et quelques chevaux blessés. Le lendemain matin je partis pour me rendre au village de Quecialtenago, éloigné

d'une lieue de là. La désaite de la veille fut cause que je ne trouvai aucun habitant. Je m'y reposai avec l'armée, j'explorai le pays qui n'est pas moins habité que Tlaxcala: le territoire est aussi bien cultivé, mais il est froid à l'excès. Il y avait six jours que j'y étais, lorsqu'un jeudi à midi on apercut un nombre considérable de naturels qui s'avancaient de tous côtés. On m'apprit que c'étaient des habitants de la ville, réunis au nombre de douze mille, et qu'il y en avait un nombre infini des villages voisins. Aussitôt que je les eus aperçus, je rangeai mes troupes en bataille, et j'allai les attaquer dans une plaine de trois lieues de large. Je n'avais avec moi que quatre-vingt-dix chevaux. ayant laissé le reste de mes troupes pour garder nos logements dont nous pouvions être éloignés d'une portée d'arbalète. Nous les mîmes en déroute et les poursuivimes deux lieues et demie : nous les eûmes bientôt dépassés, et nous ne vîmes plus de

fuyards devant nous. Nos allies et l'infanterie ayant attaqué ceux qui se sauvaient à la débandade. les resoulèrent dans un torrent où il en périt beaucoup. Les nôtres entourèrent ensuite une montagne sans arbres où s'étaient réfugiés un certain nombre d'ennemis, l'emportèrent et firent prisonniers tous ceux qu'ils y trouvèrent. Une multitude considérable de naturels parmi lesquels on comptait beaucoup de chefs, de nobles et de gens de distinction perdirent la vie dans cette journée, ou furent faits prisonniers. Aussitôt que les chefs de la ville eurent appris leur défaite, ils rassemblèrent tout le pays, convoquèrent des provinces étrangères, et allèrent même jusqu'à donner des otages à leurs ennemis. Tous convinrent de s'unir pour nous massacrer; il fut arrêté qu'ils me proposeraient de reconnaître de nouveau la puissance de l'empereur, notre maître, qu'on me ferait dire de me rendre à Vilatan, qu'on m'y logerait, et que pendant la nuit on mettrait le feu à la ville pour nous brûler tous sans que nous pussions nous défendre; et ils auraient exécuté cet affreux projet si Dieu avait permis que nous fussions vaincus.

La ville est très-sorte, on n'y pénètre que par deux entrées, l'une par un escalier de plus de trente marches de pierres, trèsélevé, l'autre par une route saite de main d'homme et pavée. Ils l'avaient coupée dans plusieurs endroits, et ils voulaient achever de la rendre impraticable dans la nuit afin d'empêcher les chevaux d'y passer. Comme les habitations de cette ville sont très-rapprochées, et les rues fort étroites, nous aurions indubitablement été tous brûlés ou forcés de nous précipiter des rochers en bas. Aussitôt que je fus entré dans la ville, que j'eus remarqué qu'elle était très-forte. que les rues étaient trop étroites et trop irrégulières pour que les chevaux pussent nous être utiles, je pris le parti de regagner la cam pagne. Cependant les chefs me dissuadaient de

le faire, ils me disaient d'attendre, qu'ils allaient m'apporter des vivres, et qu'ensuite je pourrais partir. Ils agissaient ainsì afin de gagner du temps pour exécuter leurs mauvaises intentions. Voyant dans quel danger nous nous trouvions, j'ordonnai à l'instant à mes troupes de descendre dans la plaine par la rue pavée et le pont. A peine si l'on pouvait faire passer un cheval par cette rue; tous les environs de la ville étaient remplis de gens de guerre. Aussitôt qu'ils me virent dans la campagne, ils se retirèrent, mais non pas sans me faire éprouver quelques pertes; cependant j'eus l'air de ne pas m'en apercevoir. Voulant prendre les chefs qui avaient disparu, j'employai l'adresse et je leur distribuai des présents pour les tranquilliser. Je m'emparai d'eux et je les gardai prisonniers chez moi. Cependant leurs sujets ne cessaient de combattre; ils tuaient et blessaient un grand nombre de mes Indiens qui allaient chercher de l'herbe pour nos chevaux. Ils

tuèrent d'un coup de flèche un Espagnol qui fourrageait sur une hauteur à une portée d'arbalète du camp. Le pays est si avantageux pour la défense, à cause des ravins qui s'y trouvent, et qui souvent ont plus de cent toises de profondeur, que nous ne pûmes avoir une action générale, ni les châtier comme ils le méritaient. Persuadé qu'en le ravageant et en y portant l'incendie, je pourrais le soumettre à la puissance de sa majesté, je résolus de faire brûler les chefs. Au moment d'être brûlés, ils avouèrent, ainsi qu'on le voit par leurs confessions, leur projet de nous brûler dans la ville et les mesures qu'ils avaient prises à cet effet; ils dirent qu'ils nous y avaient conduits pour cela, qu'ils avaient défendu à leurs sujets de reconnaître la puissance de l'empereur notre maître, et de rien faire qui pût nous être utile. Ayant appris leur mauvaise volonté relativement au service de sa majesté, et pensant que cela pouvait être utile à la tranquillité du pays, j'ordonnai de les brûler, d'incendier la ville et de la ruiner de fond en comble. Elle était si forte et si dangereuse qu'elle ressemblait plutôt à un repaire de bandits qu'à une ville de citoyens.

Je voulus achever la conquête de la province; j'envoyai à la ville de Guatemala qui en est à dix lieues, demander des gens de guerre au nom de sa majesté : je voulais aussi connaître les dispositions des habitants, et répandre l'épouvante dans le pays. Cette ville accueillit ma demande, et m'envoya quatre mille hommes. Avec ces auxiliaires et mes troupes je pénétrai dans l'intérieur; je fis des battues, et je chassai tous les habitants. Les derniers, voyant le tort que je leur faisais, m'envoyèrent des parlementaires, me firent savoir qu'ils étaient disposés à bien agir avec nous; que s'ils s'étaient mal conduits, cela avait été à l'instigation de leurs chefs, que tant que ceux-ci vivaient, ils n'auraient pas osé agir autrement; mais que puisqu'ils étaient morts, ils me priaient de eur pardonner. Je leur accordai la vie, et je eur dis de regagner leur demeure, d'habiter a ville comme d'abord, et de se soumettre à sa majesté. Pour tranquilliser davantage le pays, j'accordai la liberté à deux fils des chefs morts, et je les mis en possession de la seigneurie de leurs pères : je pense qu'ils se conduiront comme il convient au service de sa majesté et au bien du pays. Je n'ai plus rien à dire relativement à cette guerre, si ce n'est que tous les prisonniers ont été marqués et réduits en esclavage. Le quint de sa majesté a été remis au trésorier Baltazar de Mendoza, et il a été vendu à l'encan pour assurer plus positivement le revenu de sa majesté.

Quant au pays, votre seigneurie saura qu'il est tempéré, sain, habité par des gens robustes. La ville est admirablement bien bâtie; il y a de très-grands champs pour la culture. Beaucoup de peuplades sont soumises à cette ville : toutes, ainsi que celles du voisinage, ont été subjuguées au nom de sa majesté. Il y a près de là une montagne d'alun, une de vitriol, et une autre de soufre le meilleur qu'on ait vu jusqu'aujour-d'hui. Avec un seul moreeau qu'on m'a remis sans être épuré, j'ai fait dix-sept livres de poudre excellente. J'ai expédié Arqueta; mais comme il n'a pas voulu attendre, je n'ai pu envoyer cinquante charges à votre seigneurie, je les lui enverrai plus tard par les meilleurs moyens possibles.

Je partirai d'ici, lundi, 11 d'avril, pour me rendre à la ville de Guatemala où je compte m'arrêter; car un village bâti sur le bord de l'eau, et nommé Atitlan est en guerre contre nous, et m'a tué quatre envoyés. J'espère, avec l'aide de Dieu, le soumettre bientôt à sa majesté; car d'après les informations que j'ai reçues, je trouverai beaucoup d'occupations plus avant. Je marcherai le plus vite possible afin de pouvoir hiverner

à cinquante ou soixante lieues de Guatemala, où l'on prétend (ce rapport m'est confirmé par les naturels du pays), que l'on trouve des édifices fort grands et magnifiques, ainsi que des villes importantes. On m'a dit aussi trèspositivement qu'à cinq jours au delà d'une ville très-grande, éloignée de vingt journées de marche d'ici, on trouve les frontières de ce pays. S'il en est ainsi, je suis certain que c'est là qu'est le détroit; Dieu veuille m'accorder la victoire contre ces infidèles, afin que je les soumette à son service et à celui de sa majesté. Je n'aurais pas voulu vous envoyer une relation aussi courte, et j'aurais désiré vous décrire tout ce que j'ai vu, je ne manquais pas de matière. Les Espagnols que j'ai avec moi, tant à pied qu'à cheval, se sont parfaitement comportés dans nos guerres, et tous se sont rendus dignes de grandes récompenses. Maintenant je n'ai plus rien à vous dire d'important, si ce n'est que nous nous trouvons

dans un pays dont les habitants sont les plus robustes que l'on ait jamais vus; et, pour que Dieu nous accorde la victoire, je supplie votre seigneurie de faire faire dans la ville des processions par les prêtres et par les religieux, et de prier Notre-Dame de nous protéger, n'espérant recevoir des secours de personne si ce n'est par son intercession. Que votre seigneurie veuille faire savoir à sa majesté que nous la servons de nos personnes et à nos frais, afin que votre seigneurie décharge sa conscience et que sa majesté nous récompense comme nous le méritons. Que Dieu conserve pendant longtemps votre seigneurie ainsi qu'elle le désire. — De Vilatan, le 11 d'avril (1).

Comme le voyage que je dois faire est

<sup>(1)</sup> On doit reconnaître ici la ville d'Ulatlan. Il n'y a peutêtre pas dans ces deux lettres un seul nom de pays qui soit écrit correctement: c'est ainsi qu'on lit Quecialtenago pour Quezaltenango; Tassisco pour Taxico; Paciaco pour l'acaco, etc.

long, je crois que j'aurai besoin de fers pour les chevaux; si votre seigneurie peut m'en procurer pour le printemps prochain, cela sera très-utile au service de sa majesté. Nous les payons cent quatre-vingt-dix ducats la douzaine, c'est-à-dire au poids de l'or. Je baise les mains de votre seigneurie.

PÉDRO DE ALVARADO.

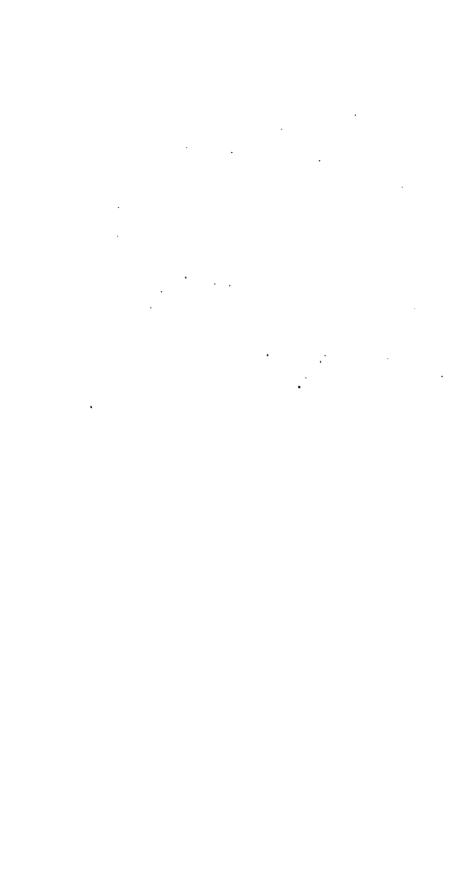

#### SECONDE LETTRE

# PÉDRO DE ALVARADO

#### PERMAND CORTES.

Conquêtes de plusieurs villes et provinces.—Guerre, trahison, révoltes qui eurent lieu. — Fondation d'une ville. — De deux montagnes, dont l'une jette du feu et l'autre de la fumée. — D'un fleuve froid et d'un autre chand.—Alvarado est estropié d'une flèche.

### SEIGNEUR,

J'ai rendu compte à votre altesse de tout ce qui m'était arrivé à Vilatan aussi bien pendant la guerre que pendant la paix; je vais lui parler maintenant de tous les pays que j'ai parcourus et conquis, ainsi que de ce qui m'est arrivé. Je suis parti de la ville de Vilatan pour celle de Guatemala, où je fus si bien reçu, que je ne l'aurais pas mieux été chez nos parents; on m'y a pourvu si bien de tout ce dont j'avais besoin, que je n'ai manqué de rien. Après huit jours de halte j'appris par les chess du pays qu'à sept lieues de là il y avait une très-grande ville bâtie sur le bord d'un lac qui faisait la guerre à Vilatan, et qu'il y en avait beaucoup d'autres dans le voisinage. Attendu la commodité de l'eau, les habitants possédent des barques, et la nuit ils viennent attaquer le territoire de ceux-ci. Considérant le dommage qu'ils leur causent, ces derniers me dirent, qu'étapt nos amis et soumis à sa majesté, ils ne voulaient pas entreprendre la guerre sans mon autorisation, et de la leur accorder. Je répondis que je ferais appeler ces naturels au nom de l'empereur notre maître, et que s'ils se présentaient je leur ordonnerais de cesser les hostilités, et que s'ils ne venaient pas je me rendrais en personne chez eux pour les combattre. Je leur expédiai aussitôt deux messagers du pays qui furent tués sans aucun respect. Aussitôt que j'eus appris cette triste résolution je m'avançai contre eux à la tête de soixante cavaliers, de cent cinquante santassins suivis des chefs et des habitants de cette ville. Je marchai avec tant de promptitude que le jour même j'arrivai sur le territoire ennemi. Personne ne vint au-devant de moi, pour me recevoir pacifiquement; j'entrai donc chez eux du côté du lac à la tête de trente chevaux. Aussitôt que nous fûmes arrivés près d'un rocher fortifié, non loin du village, nous aperçûmes un gros d'ennemis; je les chargeai avec mes cavaliers, nous les poursuivimes. Ils prirent une route pavée et étroite qui conduisait au rocher dont je viens de parler. Les chevaux ne pouvaient y aller. Nous mimes pied à terre, mes compagnons et moi nous nous rangeames en bataille et nous les poursuivîmes. Nous arrivames si promptement au rocher qu'ils n'eurent pas le temps de rompre les ponts, autrement nous

n'aurions pu y entrer. Pendant ce temps-là un grand nombre de mes soldats qui me suivaient nous rejoignirent, et nous nous emparâmes de la forteresse qui était bien habitée. Tous les naturels se jetèrent aussitôt à la nage et gagnèrent une autre île, beaucoup échappèrent, trojs cents barques de nos alliés qui venaient par le lac n'étant pas arrivés assez à temps. J'évacuai la forteresse, et j'allai loger dans un champ de mais, où je passai la nuit. Le lendemain matin, après nous être recommandés au Seigneur, nous entràmes dans la ville, que des rochers rendaient très-forte. Nous la trouvames abandonnée, car les habitants. ayant perdu la forteresse qu'ils avaient dans l'eau, n'avaient pas osé rester sur la terreferme; cependant quelques - uns allèrent nous attendre sur les limites du pays habité. Le pays est si montagneux, qu'on ne put pas leur tuer beaucoup de monde. Je m'établis à midi dans cette ville; nous battimes les environs, et nous primes quelques naturels; j'expédiai trois messagers aux chefs pour leur dire de se soumettre à sa majesté, de reconnaître sa puissance impériale et moi-même au nom de l'empereur; qu'autrement je continuerais la guerre, je les poursuivrais sans relache, et que j'irais les chercher dans les montagnes. Ils merépondirent que personne n'avait encore conquis leur pays, et même qu'aucune armée ennemie n'y était entrée de force, mais que, puisque je l'avais fait, ils consentaient à reconnaître l'empereur comme je le leur commandais, et ils vinrent sur-le-champ se mettre en mon pouvoir. Je leur dis quelle était la grandeur et la puissance de l'empereur notre maître, et qu'au nom de sa majesté je leur pardonnais leurs erreurs passées, à condition toutefois qu'ils se conduiraient bien à l'avenir, qu'ils ne feraient la guerre à aucun de leurs voisins qui s'étaient reconnus sujets de sa majesté, et cela pour faire cesser les querelles et les guerres qui existaient entre eux. Je leur fis bon accueil; je leur donnai des bijoux; je les renvoyai chez eux avec beaucoup de bonté: ce sont aujourd'hui les Indiens les plus pacifiques du pays.

Pendant que j'étais dans cette ville, un grand nombre de chefs d'autres provinces de la côte méridionale, nommée de la mer du Sud, vinrent se soumettre à sa majesté. Ils me dirent qu'ils voulaient être ses vassaux et ne faire la guerre à personne; en conséquence de les recevoir comme tels, de les protéger et de les gouverner avec justice. J'acceptai leur offre avec bonté, ainsi que je le devais, et je leur promis, au nom de sa majesté, aide et protection. Ils m'apprirent qu'une autre ville, nommée Cuititepech, qui était très-avant dans l'intérieur, ne voulait pas permettre qu'ils vinssent saire acte de soumission à sa majesté, et qu'ils n'étaient pas les seuls dans ce pays que l'on empêchât de prendre cette détermination; qu'il y en avait encore d'autres bien disposés pour les Espagnols et qui voudraient venir contracter une alliance avec

eux, mais que ces gens les empêchaient de venir, leur disant: Où allez-vous? vous êtes des sous : laissez-les venir dans ce pays et nous leur ferons la guerre. Quand je fus certain que c'était la vérité, désirant remplir les vœux de ces provinces et des chefs de la ville de Guatemala, je partis à la tête de toutes mes tronpes à pied et à cheval. Pendant trois jours nous couchâmes dans des endroits inhabités; le matin du quatrième jour je parvins sur le territoire de cette ville, qui est remplie d'arbres très-rapprochés les uns des autres. Toutes les routes étaient fermées, très-étroites; on n'y voyait que des sentiers, car les naturels n'avaient pas de rapports avec les étrangers. Il n'y avait pas de routes ouvertes, et les chevaux ne pouvaient point y combattre à cause de nombreux marais et des montagnes boisées. J'envoyai les arbalétriers en avant. · Comme il pleuvait excessivement, les éclaireurs et les sentinelles ennemies se réfugièrent chez cux, ne croyant pas que j'arriverais le même jour. Les espions manquèrent d'attention et n'apprirent mon arrivée que lorsque je fus entré dans la ville. Je trouvai les guerriers qui s'étaient mis à l'abri, et quand ils voulurent se réunir, ils ne trouvèrent point d'espace pour cela. Cependant quelques-uns qui étaient sur leurs gardes blessèrent des Espagnols et beaucoup d'Indiens alliés que j'avais avec moi. Profitant de l'avantage que leur donnaient les arbres et de la pluie qui tombait par torrents, ils s'enfuirent dans les bois sans que nous pussions leur faire d'autre mal que de brûler la ville. J'expédiai aussitôt des envoyés aux chess pour leur dire de venir se soumettre à sa majesté, et à moi en son nom, sinon que je ruinerais leurs habitations, et je ravagerais leurs champs de mais. Ils vinrent faire acte de soumission; je les reconnus comme sujets, et je leur recommandai de bien se conduire à l'avenir. Il y avait huit jours que j'étais dans cette ville lorsqu'il arriva d'autres peuplades et des habitants de provinces plus éloignées pour contracter amitié avec nous. Ils offrirent de reconnaître la puissance de l'empereur notre maître.

Je voulus pénétrer dans l'intérieur du pays et l'explorer afin de mieux servir sa majesté et d'étendre ses dominations. Je partis donc de cet endroit, et je me rendis à un village nommé Atiepar où je sus reçu par les chefs et les habitants qui parlent une autre langue. Au coucher du soleil tous s'ensuirent sans exception. Craignant que le fort de l'hiver ne me surprît et n'intercept à les chemins, je résolus de quitter ces Indiens, et je me rendis plus loin, mes troupes et mes bagages étant rangés bien en ordre. Mon intention était de faire cent lieues dans l'intérieur, et de voir ce qui m'arriverait en route; et après avoir exploré ce pays, de revenir aux premiers villages et de les pacifier. Je partis le jour suivant, et j'arrivai à un village nommé Tacuillala. Les habitants se conduisirent comme à Antiepar, c'est-à-dire qu'ils

me recurent en ami et qu'ils s'enfuirent une heure après. Je les quittai pour me rendre à un autre village nommé Tassisco; il est trèsfort et très-habité. Je sus recus comme dans les premiers et j'y passai la nuit. Le lendemain je partis pour me rendre à Nacindelan, village très-grand. Comme je me méfiais de ces gens, attendu que je ne les connaissais pas, je plaçai dix cavaliers à l'arrière-garde, dix au milieu du corps de bataille, et je m'acheminai dans cet ordre. Je n'avais pas fait deux ou trois lieues, depuis Tassisco, que j'appris que l'arrière-garde avait été attaquée par des guerriers qui avaient tué beaucoup d'Indiens alliés, enlevé une partie des bagages, toutes les cordes des arbalètes, et les fers que je portais pour les besoins de ma troupe, sans qu'on pût leur résister. Je donnai aussitôt l'ordre à don Georges d'Alvarado, mon frère, de partir avec quarante ou cinquante fantassins, de tacher de ravoir ce qu'on avait pris. Il rencontra un grand nombre de guerriers; il les attaqua.

mais il ne put rien avoir de ce que nous avions perdu, car ils s'étaient déjà partagé le butin, et chacun emportait sa part. Aussitôt que Georges d'Alvarado fut arrivé à Nacidelan, il revint sur ses pas, tous les Indiens s'étant enfuis dans les montagnes. J'expédiai aussitôt don Pédro à la tête d'un certain nombre de fantassins pour chercher dans la montagne et voir s'il ne pourrait pas soumettre les naturels à sa majesté; mais les bois épais l'empêchèrent de ne rien saire, et il battit en retraite. J'envoyai aux naturels des messagers indiens du même pays pour les menacer de les faire esclaves s'ils ne se présentaient pas. Malgré tout cela, je ne les vis ni eux ni les messagers. Il y avait huit jours que j'étais à Nacidelan, lorsqu'il arriva des habitants d'un village nommé Paciaco, qui se trouvait sur la route que je devais parcourir; ils voulaient contracter amitié avec nous; je les reçus avec bonté; je leur donnai différentes choses, je les engageai à nous être fidèles; et je partis le lendemain ma-

tin. En entrant chez les Indiens je trouvai les routes barrées, et je remarquai des flèches plantées dans divers endroits. M'étant avancé davantage, je vis des Indiens qui coupaient une chienne en quartiers comme pour en faire un sacrifice; et bientôt nous entendîmes de grands cris partir du village, et nous vîmes une multitude de guerriers s'avancer contre nous. Nous les attaquames, et nous combattîmes si bravement, que nous les chassames de la place. Nous les poursuivimes du plus près que nous pûmes, après quoi nous quittâmes ce village pour nous rendre à un autre nommé Mopicalco. J'y fus reçu comme dans les premiers; mais à mon arrivée je n'y vis personne; ce qui m'engagea à pousser jusqu'à Ocatepeque, que je trouvai tout à fait abandonné. Poursuivant toujours mon dessein de parcourir cent lieues de pays, je le quittai pour me rendre à un autre village nommé Acasual, bàti sur les bords de la mer du Sud. A une demi-lieue avant d'y arriver,

je vis la campagne remplie de gens de guerre, ornés de plumes de couleurs, munis d'armes offensives et défensives et qui nous attendaient au milieu d'une plaine. Lorsque je fus arrivé à une portée d'arbalète, j'attendis que le reste de ma troupe fût arrivée. Aussitôt qu'elle fut réunie, je la rangeai en bataille, et je m'approchai des ennemis jusqu'à une demi-portée d'arbalète. Je ne leur vis faire aucun mouvement hostile. M'étant aperçu qu'ils étaient assez près d'une montagne où ils pouvaient m'échapper, j'ordonnai à mon armée de s'y rendre; elle était composée de cent cavaliers, cent cinquante fantassins, et cinq ou six mille Indiens alliés; nous battimes donc en retraite, et je restai à l'arrière - garde pour la protéger. Les Indiens furent si contents de nous voir partir, qu'ils nous suivirent à la queue de nos chevaux. Leurs flèches arrivaient jusqu'aux premiers rangs; tout cela avait lieu dans une plaine où nous ne pouvions agir, ni

nous ni eux. Quand je me fus retiré pendant un quart de lieue dans un endroit où nous pouvions tous combattre, je fis faire face à mon armée; nous les attaquames, et nous nous battîmes si vigoureusement que nous en fimes un carnage affreux, et en peu de temps il n'y en eut pas un seul en vie : ils étaient si embarrassés de leurs armes qu'ils tombaient à terre sans pouvoir se relever. Ces armes sont des casaques de coton de trois doigts d'épaisseur, qui descendent jusqu'aux pieds; ils se servent de flèches et de longues lances. Tous ceux qui tombaient, étaient tués par les fantassins: beaucoup d'Espagnols furent blessés dans cette rencontre. Je reçus à la cuisse une flèche qui la traversa d'outre en outre et pénétra dans la selle; j'en suis estropié, et j'ai une jambe plus courte que l'autre de quatre bons doigts. Je sus forcé de rester cinq jours dans ce village pour me saire soigner; j'allai ensuite à Tacuscalco, je

donnai l'ordre à don Pédro de continuer la découverte avec d'autres chevau-légers. Ils s'emparèrent de deux espions, qui me dirent qu'il y avait plus loin un grand nombre de gens de ce village et des environs qui nous attendaient. Pour plus de certitude on screndit jusqu'à l'endroit où ils étaient, et l'on vit une armée considérable. Gonzalo d'Alvarado qui commandait l'artillerie arriva avec quarante cavaliers; comme je souffrais encore de ma blessure, ils se rangèrent en ordre en attendant mon arrivée. Quand tout le monde fut réuni, je montai à cheval le mieux que je pus, pour prendre le commandement comme si on avait voulu les attaquer. J'observai que l'ennemi formait un corps de bataille bien rangé; j'ordonnai à Gomez d'Alvarado d'attaquer la gauche avec vingt chevaux, et à Gonzalo d'Alvarado, la droite avec tous les chevaux : Georges d'Alvarado recut l'ordre de charger le centre avec le reste de nos gens. Les naturels vus de loin présentaient une con-

tenance effrayante; la plupart avaient des lances de la longueur de trente palmes et toutes droites. Je montai sur une colline pour observer la bataille : je vis les Espagnols s'approcher à la portée d'un dard des Indiens qui se maintinrent de pied ferme et recurent le choc de nos soldats sans s'épouvanter. Je sus stupéfait de voir cette hardiesse des Indiens. Les Espagnols n'avaient pas encore attaqué, croyant qu'une prairie qui était entre eux et l'ennemi était un marais; mais une fois qu'ils se furent assurés de la solidité du terrain, ils chargerent les Indiens, les mirent en déroute et les poursuivirent pendant plus d'une lieue au milieu des habitations : on en fit un grand carnage. Les Indiens des villages plus éloignés voyant que la résistance était inutile, résolurent d'abandonner leurs demeures. Nous restâmes deux jours dans ce village, afin de prendre du repos et de faire rafraîchir les troupes, et je partis pour Miguaclan, dont les habitants s'étaient enfuis comme les autres.

Je me dirigeai sur Atecuan. Les chess de Cuscaclan m'y envoyèrent des messagers pour saire acte de soumission à sa majesté et se reconnaître sujets. Ils prêtèrent serment d'obéissance entre mes mains, et j'acceptai leur offre, croyant qu'ils ne me tromperaient pas comme les autres. Quand je fus arrivé à Cuscaclan, je trouvai un grand nombre d'Indiens qui me recurent, mais tous les habitants étaient en insurrection. Pendant que nous prenions nos quartiers, les naturels s'enfuirent dans les montagnes. Aussitôt que je m'en fus aperçu, j'envoyai dire aux chess de ne pas montrer d'obstination et de retourner, puisqu'ils s'étaient soumis à sa majesté. Ils me répondirent qu'ils ne nous connaissaient pas, qu'ils ne voulaient pas venir, et que si nous avions quelque chose à leur donner ils nous attendaient les armes à la main. Aussitot que je vis leur mauvaise intention, je leur fis signifier, au nom de l'empereur notre maître, de ne pas rompre la paix et de ne pas s'insur-

ger, puisqu'ils l'avaient reconnu pour maître. Je leur fis dire que s'ils y manquaient j'agirais avec eux comme avec des traîtres, des séditieux et des rebelles à l'obeissance qu'ils devaient à l'empereur. Les envoyés ne revinrent pas, et je ne recus aucune réponse. Aussitôt que je vis leur obstination perfide, je ne voulus pas quitter le pays sans les châtier. J'envoyai des troupes pour les chercher dans la montagne; on les trouva sous les armes; on se battit; quelques Espagnols furent blessés ainsi que des Indiens alliés, et l'on prit un des chefs de cette ville. Pour leur faciliter de rentrer dans le devoir, je renvoyai cet homme avec une autre sommation; mais ils ne répondirent pas plus que la première fois. Aussitôt que je vis cela, j'instruisis un procès contre eux et contre ceux qui m'avaient sait la guerre, je les déclarai en état d'insurrection; mais ils s'obstinèrent toujours à ne pas venir. Voyant donc leur rebellion ouverte, et l'enquête ayant été achevée, je condamnai comme traîtres les

chefs à la peine de mort et à l'esclavage tous les autres qui seraient pris pendant la guerre après qu'elle serait terminée, et jusqu'à ce qu'ils fussent soumis à sa majesté. Je dis que ce qu'ils possédaient servirait à payer les médecins, les chevaux qu'ils avaient tués dans la guerre, tous ceux qu'ils tueraient à l'avenir, les armes et tous les objets nécessaires à la conquête. J'employai dix-sept jours à cette affaire des Indiens de Cuscaclan; et jamais, soit qu'on les attaquat, soit que je les fisse sommer par des parlementaires comme je l'ai dit, je n'ai pu obtenir qu'ils vinssent. Ils étaient protégés par des bois épais, de hautes montagnes, des ravins, et beaucoup d'autres fortifications naturelles.

Nous sûmes dans cet endroit qu'il y avait dans l'intérieur de grandes villes et des villages bâtis en pierre et en chaux; j'appris des naturels du pays qu'il s'étend beaucoup plus loin, qu'il est très-grand, bien peuplé, et qu'il faudrait beaucoup de temps pour le subju-

guer; mais comme nous étions à la moitié de l'hiver, je ne poussai pas plus loin mes conquêtes; je pris le parti de retourner à la ville de Guatemala, et de pacifier en revenant les villes laissées en arrière. Mais malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu les soumettre à sa majesté, parce que toute la côte de la mer du Sud dans laquelle j'ai pénétré est couverte de montagnes dans lesquelles les habitants se réfugièrent. Les pluies abondantes ont été cause que j'ai battu en retraite vers cette ville. Dans l'intention de pacifier ce vaste pays, et de soumettre tant de nations belliqueuses, j'ai bati au nom de sa majesté, et sous le nom de Santiago, une ville habitée par des Espagnols. J'ai choisi le centre du pays, parce que cet endroit est pourvu de tout ce qui est nécessaire pour conquérir, maintenir, et coloniser l'intérieur. J'ai nommé des juges ordinaires pour exercer la justice, et quatre gouverneurs, dont j'envoie les noms à votre seigneurie.

Aussitôt que les deux mois d'hiver qui restent encore, et qui sont les plus rudes, seront passés, je partirai de cette ville pour aller reconnaître le Tapalan, qui est dans l'intérieur. à quinze jours de marche d'ici. On prétend que la capitale est aussi grande que Mexico: on y voit de grands édifices en chaux et en pierre dont les toits sont en terrasses; il y a encore beaucoup d'autres villes. Les habitants de quatre ou cinq sont venus faire acte de soumission à sa majesté. On prétend que l'une d'elles compte trente mille maisons, ce qui ne me parait pas surprenant; les villes de la côte étant grandes, il n'est pas impossible que celles de l'intérieur soient bien peuplées. Au printemps prochain, s'il plaît à Dieu, j'ai l'intention de faire deux cents lieues dans l'intérieur. Je crois que sa majesté y trouvera de l'avantage, que ses domaines seront augmentés, et que votre altesse apprendra quelque chose de nouveau.

Depuis la ville de Mexico jusqu'au pays

où j'ai poussé mes conquêtes, on compte quêtre cents lieues. Votre altesse peut croiré que ce pays est mieux habité et plus populeux que celui qu'elle gouverne.

Nous avons vu dans cette province un volcan plus épouvantable que tous ceux que l'on connaît jusqu'à présent; il lance des pierres enflammées, grosses comme une maison, qui se brisent en tombant et couvrent de feu toute la montagne.

A soixante lieues plus loin; nous avons vu un autre volcan qui jette une fumée épouvantable qui s'élève jusqu'au ciel; cette fumée embrasse l'espace d'une demi-lieue; personne ne boit de l'eau des ruisseaux qui descendent de ce volcan, parce qu'elle porte une odeur de soufre; il en sort particulièrement une très-belle rivière, mais qui est si chaude, que plusieurs de mes gens, qui avaient été battre la campagne, ne purent pas la traverser. En cherchant un gué, ils trouvèrent une autre rivière froide qui se jette dans la première. Comme l'eau est tiède au confluent, ils purent la traverser. Je n'ai plus rien à dire à votre altesse sur ce pays, si ce n'est que les Indiens m'assurent que, pour se rendre de la mer du Sud à celle du Nord, on emploie un été et un hiver.

Votre seigneurie m'a fait la grâce de m'accorder le gouvernement de cette ville. J'ai aidé à en faire la conquête; pendant que j'y résidais je l'ai défendue avec bien de la peine et en courant bien des dangers, comme cela est manifeste. Si j'avais été en Espagne, sa majesté aurait confirmé ma nomination, et elle m'aurait accordé d'autres grâces si elle avait connu mes services. Je viens d'apprendre que sa majesté l'a donné à un autre; je n'en suis pas surpris, car elle ne me connaît pas, et personne n'a de tort en cela, si ce n'est votre seigneurie, qui n'a pas fait connaître à l'empereur qui je suis, les services que j'ai rendus dans ce pays que je viens de conquérir, le bou désir que j'ai de le servir dorénavant, et que les Indiens m'ont estropié une jambe. Elle ne connaît pas non plus la faible solde que moi, et les nobles qui m'accompagnent, nous avons touchée, et le peu d'avantages que nous avons retirés de nos travaux. Que le Seigneur augmente heureusement vos jours et votre magnifique fortune pendant de longues années. — De cette ville de Santiago, le 28 de juillet 1524.

PEDRO D'ALVARADO.

# RELATION

# DIÉGO DE GODOI,

Adressée

A FERRAND CORTÉS (1).

Décenverée et conquête de phusieurs villes et provinces. — Guerres faites à cette occasion. — Armes offensives et défensives des naturels de la province de Chamula. — De plusieurs routes, très-peu praticables et dangereuses. — Conduite du commandant, et division des biens qui a eu lieu dans estte province.

### Très-magnifique seigneur,

J'AI écrit à votre altesse de Cenacantean tout ce que je devais lui faire savoir. Cette lettre a pour but de lui apprendre ce qui est

(1) Suivant Herrera, décade II, lib. 5, cap 7, Diégo de Godoi fut nommé alcalde major et secrétaire du gouvernement (escrivano del ajuntamento) à la fondation de la Vera-

arrivé depuis, et dont je crois qu'il est convenable de l'instruire. Mardi matin, 29 mars, deux jours après Paques (1524), le lieutenant partit d'ici avec la troupe pour Guegueistean, car avant son arrivée, Francisco de Médina, qui avait été expédié de Chiapa, s'était rendu de Guegueiztean à Cenacantean sans éprouver d'opposition. Le lieutenant m'envoya avec six chevaux et sept arbalétriers par une autre route pour visiter une province nommée Chamula (1). J'avais pareillement rejoint le lieutenant à Chiapa sans trouver de résistance, et de là je devais me rendre où il allait, ces deux villes n'étant pas bien éloignées l'une de l'autre. La route, par

Cruz. Le même historien a donné le récit de cette expédition, décad. III, lib. 5, cap. 8 et 9 : an la trouve aussi dans Gemara, f<sup>o</sup> 93, Medina del campo, 1553. Nous avons suivi Herrera pour la rectification de plusieurs noms propres, en ayant soin de conserver entre parenthèses l'orthographe de la traduction italieune qui fait partie de la collection de Ramusio, Venise, 1606, t. 11I, p. 251.

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui San-Juan de Chamula, dans le district de Chapa.

laquelle me conduisaient mes guides. iusqu'aux cinq petits villages de la même province, et qui sont en vue les uns des autres, comprend trois lieues de chemin si mauvais, que nous ne pûmes en faire qu'une petite partie à cheval. Étant arrivés au premier village, nous vîmes qu'il était abandonné, et qu'il n'y avait aucune espèce de vivres, ni pot, ni même une seule pierre. Ce village était bàti sur une hauteur, nous en descendimes, et nous nous trouvâmes dans une vallée étroite qui conduit aux autres villages que l'on apercevait parfaitement de cet endroit. Ils étaient sur le penchant d'ane autre montagne fort élevée, et très-près l'un de l'autre. Pour s'y rendre il fallait gravir une longue côte, si escarpée que les chevaux tenus par la bride, n'avançaient qu'avec bien de la peine. Comme nous commencions à monter, nous vîmes au sommet et sur la même route que nous suivions, une troupe de gens de guerre, tenant en arrêt des

lances de la longueur de nos lances à la ginette. Tandis que nous continuions à monter, nous apercûmes de petites troupes d'Indiens armés qui allaient rejoindre les premiers. Ils s'encourageaient et s'appelaient l'un l'autre par leurs noms. Considérant cette circonstance et que le pays que j'avais laissé en arrière était très-dangereux dans le cas où nous serions forcés de nous retirer en combattant ¿ je pensai que nous courrions de grands dangers s'ils nous attaquaient, et que les Espagnols qui étaient avec le lieutenant seraient aussi fort exposés. Je crus donc qu'il valait mieux abandonner cette hauteur et retourner au village que j'avais laissé en arrière et sans habitants. De cet endroit je sis faire des reproches aux Indiens par un naturel de Cenacantean, et je leur fis dire qu'ils s'étaient mal conduits en ne préparant pas la route, et qu'il était impossible que nos chevaux pussent y monter, qu'en conséquence les chess et quelques personnes no-

tables vissent me voir, que je leur dirais tout ce que le lieutenant m'avait ordonné de leur faire savoir. Ils répondirent qu'ils ne voulaient pas venir, qu'ils ignoraient ce que nous leur voulions, d'aller les trouver, qu'autrement ils avaient leurs armes toutes prêtes et qu'ils viendraient nous chercher. Voyant leurs intentions, je me rappelai l'affaire d'Almesia qui me parut semblable à cello-ci. Pour éviter un malheur qui aurait pu arriver, comme le prouva ce qui eut lieu par la suite, nous nous décidames à revenir sur nos pas, car il cût été vraiment miraculeux que quelqu'un des nôtres échappât, ne pouvant combattre à cheval ni battre en retraite. Nous retournames donc en arrière pour que le lieutenant revint les charger avec le gros de la troupe et les punir plus sivèrement. En regagnant notre camp, notre guide nous fit prendre un chemin de traverse qui abrégea la route, de sorte qu'au coucher du soleil, nous rejoignimes le lieutenant. Les

milieu d'une grande plaine près d'une rivière dans un endroit environné d'un grand nombre de beaux pins, en vue de trois villages de Cenacantean, bâtis dans la montagne qui commence au premier village, à deux lieues et demie de Canatan. Aussitôt que nous fûmes arrivés je fis savoir au lieutenant ce que nous avions vu, et je lui dis que je pensais qu'il ne fallait pas laisser ces Indiens impunis; il fut de mon avis.

Le lendemain matin, mercredi 30 mars, nous partimes pour aller attaquer les habitants de Chamula. Les bagages étaient arrivés dans le camp, et avec eux Francisco de Ledema, majordome, qui devait garder les logements. On nous fit prendre une autre route qui conduisait sur le territoire de cette province où nous arrivâmes à dix heures du matin. Avant d'y entrer, on passe une montagne élevée dont la descente est très-difficile, si bien que beaucoup de chevaux tom-

bérent d'une grande hauteur, sans cependant se faire du mai, parce qu'il se trouva dans l'endroit de grandes touffes d'herbes élevées.

Après avoir descendu la hauteur que domine le village, on trouve une vallée étroite. Croyant que nous pourrions nous en emparer de suite, nous divisâmes les cavaliers en trois petits corps, afin de l'entourer et de tomber sur les fuyards. Nous avions avec nous des Indiens et les alliés; le lieutepant commandait l'infanterie : comme il était absolument impossible d'y monter à cheval à cause du danger, je gravis adroitement la hauteur par un chemin étroit et souvent taillé dáns le roc. Quand je fus en haut, un peu avant d'arriver au village, l'ennemi me recut à coups de pierres, de lances et de flèches: ce sont les armes dont ils se servent pour combattre. Ils portent aussi des boucliers ou pavois qui les couvrent de la tête aux pieds: quand ils veulent fuir, ils les plient, les mettent sous leurs bras, et s'ils

veulent faire face à l'ennemi, ils les étens dent. Le lieutenant combattit avec eux pendant assez longtemps, et finit par les resouler dans un bastion très-fort, et construit de cette manière: il était élevé deux fois comme un homme; les murs de quatre pieds d'épaisseur étaient bâtis en pierres et en terre. sontenus par beaucoup d'arbres; et construits de façon à durer longtemps : il y avait dans la partie la plus escarpée un escalier étroit qui montait jusqu'au sommet, et par lequel ils entrèrent. Au sommet de ce bastion, ils avaient établi des planches très-épaisses, placées en longueur les unes sur les autres, jusqu'à la hauteur d'un homme, bien jointes, avec du bois en dedans et en dehors, et fixées par des racines torques et des cordes. Avant d'arriver à ce bastion, on voyait une palissade de pieux enfoncés en terre, et si fortement lies, que nous en fûmes épouvantes. Ce bastion de pierres était bâti sur une petite colline couverte de buissons. Les Indiens

combattaient si valeureusement, et nous lancaient tant de pierres, qu'on ne pouvait s'en approcher d'aucun côté. Les Espagnols essayèrent de monter par l'escalier, croyant entrer dans le bastion; mais ils ne furent pas arrivés au sommet, que les ennemis, les repoussant avec-leurs lances, les firent rou-'ler du haut en bas de l'escalier. Cela eut lieu deux ou trois fois quand on voulut leur donner l'assaut; ce qui était impossible, ce bastion étant très-fort. Les Indiens se défendaient bravement; ils blessaient beaucoup d'Espagnols et d'alliés, quoique l'artillerie et les arquebuses leur fissent beaucoup de mal; car, pour combattre, ils étaient obligés de se découvrir. On tirait fort peu de coups sans leur faire beaucoup de mal.

Nous étions à cheval au bas de la colline; voyant que les ennemis tenaient toujours tête, nous primes le parti de mettre pied à terre, et de laisser les chevaux. Nous gravimes la hauteur, et nous combattimes jus-

qu'au soir. Toute la journée fut employée à renverser la palissade qui était devant le bastion. Le lieutenant envoya au camp pour chercher des haches, des pioches et des pics de ser pour abattre le bastion de pierre; c'était le seul moyen d'y entrer, car personne des nôtres ne s'y présentait sans trouver vingt lances tournées contre lui. Le soir étant arrivée, nous nous retirames dans deux ou trois maisons où l'on combattit, et où l'on fit bonne garde. Les assiégés en firent autant de leur côté. Toute la nuit ils firent un bruit épouvantable, jetèrent de grands cris, battirent du tambour, nous lancèrent souvent des pierres, quelquefois des flèches : l'on entendait continuellement le bruit des pierres qu'ils jetaient. Aussitôt qu'il fit jour, nous commencàmes à attaquer le bastion. Les haches, les pioches et les pics de fer que nous avions envoyés chercher arrivèrent au point du jour. Aussitôt qu'on eut commencé à ouvrir la brèche, les Indiens nos alliés vinrent avec des bottes

de paille allumée qu'ils lancèrent sur les planches du bastion pour, les brûler; mais à peine commencèrent-elles à s'enflammer, que les assiégés survinrent avec des vases d'eau pour les éteindre. Ils s'étaient d'abord défendus en nous jetant de l'eau bouillante, de la cendre et de la chaux. En combattant ils nous lancèrent un lingot d'or, en disant qu'ils en avaient deux gros morceaux, de venir les prendre, et cela pour témoigner le peu de cas qu'ils faisaient de nous. Vers le soir nous avions déjà pratiqué deux grandes brèches par où nous entrâmes. Nous fûmes si près d'eux, que nous combattimes corps à corps. Ils résistaient toujours de pied ferme, de sorte que les arbalétriers, sans les mettre en joue, leur appliquaient leur arme sur la poitrine et les tuaient. - Pendant cette action, il survint une forte pluie et un brouillard si épais, que nous ne nous voyions pas les uns les autres; nous fûmes forcés de regagner les maisons. La pluie dura trois heures; quand elle eut cessé, nous re-

tournames au bastion; mais nous fumes bien surpris, car les assiégés, s'étant vus pressés de si près la nuit d'avant et pendant la journée, s'étaient occupés avec ardeur à emporter tout ce qu'ils possédaient, à mettre leurs femmes en sûreté, et à prendre eux-mêmes la fuite. Quand nous fûmes montés sur le bastion, nous ne trouvames personne: pour faire croire qu'ils y étaient encore, ils avaient planté leurs lances toutes droites sur le bastion, de manière qu'on les vît du dehors. Nous pénétrames dans l'intérieur de la ville, mais avec bien de la peine, car il y avait une forteresse toutes les cinq ou six maisons, et les torrents étaient grossis à cause de la forte pluie qui était tombée; on ne pouvait pas avancer sans faire des chutes fréquentes. Nos Indiens poursuivirent l'ennemi jusqu'au bas de la hauteur, prirent des femmes, des ensants et quelques hommes. Les habitants de la ville avaient pareillement planté leurs lances sur leurs maisons pour nous faire croire qu'ils y étaient.

Nous restames toute la journée dans cet endroit, et nous y passames la nuit. Nous trouvames beaucoup de provisions dont nous avions besoin, car nous n'avions pas mangé les jours précédents, n'ayant rien trouvé ni pour nous ni pour les chevaux; mais nous ne pûmes découvrir que des vivres. Indépen damment des prisonniers et de deux cents hommes que l'on avait tués la veille, on en tua tant ce jour-là, qu'il fut impossible de les compter: on nous dit qu'il y avait avec eux des habitants de la province de Guegueistean.

Vendredi i" d'avril, nous retournames à nos quartiers pour faire prendre du repos aux Espagnols, dont plusieurs étaient blessés, et pour nous pourvoir des munitions nécessaires, car on en avait consommé une grande partie. Nous y restames aussi le samedi.

Dimanche 3 d'avril, après la messe, nous partîmes pour nous rendre à Guegueiztean. Le chemin qui conduit à ce village, capitale de la province, est excellent et plat, bordé de pins:

on y trouve aussi une montagne sans arbres. Avant d'arriver à la province, on descend une grande côte qui va jusqu'au bas de la montagne. Le village est sur une hauteur : nous aperçûmes beaucoup de naturels d'un autre village qui descendaient une colline, en courant avec leurs armes pour se rendre dans la capitale. Aussitôt que nous arrivâmes, nous vimes que les fortifications étaient très-grandes, mais non pas aussi fortes que celles de Chamula. Cependant, comme les habitants savaient ce qui était arrivé dans cette ville, et que les naturels avaient abandonné la place et les fortifications, un grand nombre s'enfuirent sur le flanc de certaines collines, et la plupart gagnèrent une vallée basse. Comme nous n'avions pas bien pris nos précautions, on ne put pas en tuer; et l'on ne prit que cinquante hommes. Le lieutenant n'ayant pas voulu attendre que toutes nos troupes fussent réunies, s'avança avec cinq ou six cavaliers dont je fis partie. Nous

poursuivimes ceux qui se rendaient sur la colline; mais comme nous étions sur une hauteur, et que le chemin était très-difficile, nous n'en atteignîmes qu'un petit nombre que nous tuâmes: nous primes beaucoup de femmes. Ceux qui s'étaient enfuis dans la vallée l'avaient tellement remplie, qu'ils ne marchaient qu'avec peine; mais nos troupes tardèrent si longtemps à venir, que tous purent s'échapper. Ils abandonnèrent leurs armes comme des gens qui se croyaient perdus. Les cinq ou six cavaliers qui accompagnaient le lieutenant poussèrent plus avant, et parvinrent à un petit village très-fort éloigné d'une demi - lieue. Nous attendimes le reste de l'armée, et nous y établimes nos quartiers, d'après les ordres du lieutenant.

Le lendemain, c'est-à-dire le lundi, le lieutenant envoya Alonso de Grado avec des soldats à un village que l'on apercevait de cet endroit; il était éloigné de deux lieues, et l'on remarquait une maison blanche. Des gens qui y avaient été nous rapportèrent qu'il s'y était réuni beaucoup d'Indiens. Ce village, bâti sur la crête de la montagne, lui parut très-fort. Il revint la nuit suivante dire qu'il n'avait rien trouvé. De ce village, qui est la capitale du Guegueiztean, on en aperçoit dix ou douze autres sur la montagne, et qui dépendent du premier. La vallée est trèsbelle et bien cultivée; une petite rivière la partage.

Tous les villages de ce pays sont en guerre les uns contre les autres. Le lieutenant envoya un de ses Indiens pour dire aux chefs de venir traiter de la paix. Il les attendit le lundi et le mardi, mais personne ne parut.

Le mercredi, 6 d'avril, nous partimes de ce village pour retourner à Cenacantean. Nous suivimes la route de Chematan, car tous les villages se soumettaient; cependant ils ne tardèrent pas à se révolter. Les Espagnols se découragèrent; mais, voyant que beaucoup de villages habités venaient faire la paix avec nous, ils

reprirent de l'espoir, et voulaient absolument se fixer dans ce pays. Ils changèrent ensuite d'avis, pensant qu'il valait mieux pousser plus avant, attendu que le pays était tel qu'on n'osait prendre un seul Indien. Le lieutenant ayant considéré ces circonstances sut de la même opinion, et personne ne se prononça pour l'avis contraire. Nous retournames donc à Genacantean; de là, Alonso de Grado se rendit à Chiapa, où il sut bien recu par des Espagnols que le lieutenant avait envoyés visiter d'autres pays. Pendant que l'on était à Cenacantean, on apprit que Francisco de Medina avait été cause de la révolte de ces deux provinces. On informa contre lui; il fut arrêté, et on lui retira son commandement. Si on l'avait puni à Cenacantean, les Indiens n'en auraient rien su, car ils ne s'étaient jamais présentés à nous pacifiquement. Comme nous devions partir, je le mis sous bonne garde, dans l'intention de procéder contre lui lorsque nous serions arrivés dans le village où

il s'était rendu coupable. Je le garde en prison, et il sera puni. Afin que votre seigneurie sache comment il a poussé les naturels à s'insurger, je lui envoie la copie de l'instruction, elle fera connaître toute cette l'affaire; je n'en parlerai donc pas davantage.

Lundi, 11 d'avril, nous partimes de Cenacanteau; le chef, à la tête de quelques Indiens,
vint avec le lieutenant, et nous accompagna
jusqu'à Chematan. Nos alliés nous suivirent
constamment, et de bon cœur, jusqu'à ce que
nous eussions gagné les hauteurs. Le soir
nous allàmes passer la nuit à trois lieues de
là, au milieu de pins, et en vue d'un village
soumis à Cenacantean. Les habitants nous recurent très-bien; ils avaient aplani la route,
ils nous fournirent abondamment des vivres.

Le mardi nous poussames à trois lieues plus avant vers d'autres cabanes, où des naturels nous portèrent des provisions. Ils firent savoir beaucoup de choses au lieutenant qui interrogeait tous les Indiens qu'il rencoutrait: je n'en parle pas à votre seigneurie, ne les ayant pas entendus.

Le mardi nous sîmes trois lieues et demie, et nous arrivâmes à des cabanes. Il y vint des Nagatutes de la province d'Apanasclan, qui déjà s'étaient présentés pour faire la paix avec nous: ils étaient suivis par des Indiens de Michiampa, envoyés par le lieutenant avec ces Nagatutès. Ils nous portèrent un peu d'or, des carquois, des pointes de flèches, et dirent que l'Espagnol qui gouvernait à Sancomisco (Soconusco) leur avait commandé de les faire pour Pedro Alvarado: je ne sais si cette province, et les villages qui sont autour de Soconusco lui sont soumis. Les Indiens qui vinrent étaient très-bien disposés à l'égard des Espagnols: nous pensons tous que cela doit ètre très-avantageux. Ils nous dirent que Pedro Alvarado était entré à Velatan, qu'il avait fait la guerre et tué beaucoup de monde. Ils affirmèrent, en outre, que de leur village à Velatan il n'y avait que sept journées de marche, et de Chiapia chez eux trois journées. De sorte que, d'après le rapport de ces Indiens, il peut y avoir cent lieues de leur village à Velatan. Des naturels d'autres villages vinrent offrir leur amitié au lieutenant; il en arriva aussi d'un village nommé Guzitempan, et d'un autre nommé Tesistepec; ils nous apportèrent un peu d'or. Le lieutenant les renvoya avec deux Espagnols qui avaient ordre d'examiner le pays.

Le jeudi suivant nous partimes de ces cabanes, et nous allames coucher à trois lieues
de là, dans un endroit où il y en avait d'autres
plus petites; la route était aplanie. Un personnage d'un aspect respectable se présenta à
nous, en disant qu'il était seigneur de Catepilula (Catipula), qu'il avait ordonné de faire
ces cabanes, et de nous apporter beaucoup de
vivres. Il nous dit qu'il avait fait aplanir la
route jusqu'à son village, et qu'il attendait
nos ordres : le lieutenant l'en remercia beaucoup.

Le vendredi nous quittàmes ces cabanes pour nous rendre à Catipula, qui paraissait éloigné de trois lieues. La route était la plus mauvaise que l'on cut jamais vue; et si les Indiens ne l'avaient pas arrangée, il aurait été impossible de la parcourir, et nous aurions été forces de revenir sur nos pas. Elle traversait de hautes montagnes escarpées, et il y avait une descente d'une lieue et demie, si difficile, qu'aucun passage n'était plus dangereux. D'un côté on voyait de profonds précipices, et de l'autre côté le rocher était si raboteux, que les chevaux ne pouvaient y poser le pied : mais ces Indiens avaient trèsbien arrangé cette route avec des branches d'arbres. Du côté du précipice, ils avaient établi des garde-fous avec de gros morceaux de bois fortement attachés, et ils y avaient jeté une grande quantité de terre, de sorte qu'ils en avaient fait un travail parfait; ils avaient même coupé le roc, et un nombre infini d'arbres qui embarrassaient le chemin. Quelques-uns avaient neuf palmes de diamètre; d'autres étaient d'une grosseur énorme, ce, qui faisait voir le zèle qu'ils avaient mis à ce travail, et que beaucoup de gens y avaient été employés. Quand bien même les Espagnols l'eussent fait, il n'aurait pas été mieux exécuté. Aussitôt après avoir franchi ce passage difficile, ils nous menèrent dans des cabanes qu'ils avaient construites hors du village. Le chef y arriva avec un présent d'or, des plumes et des oiseaux morts que lui fournissent un grand nombre de ses sujets. Ils nous donnèrent une quantité de vivres, de l'eau, du bois et tout ce dont nous avions besoin.

Ce village et ceux qui en dépendent sont dans une belle vallée, arrosée par une rivière et tout entourée de montagnes. D'autres peuplades vinrent pour faire la paix avec nous; ils nous apportèrent des vivres et un peu d'or qu'ils donnèrent au lieutenant. Nous restàmes quatre jours dans cet endroit pour attendre les Espagnols que le lieutenant avait

envoyés à Guitempan. Des Indiens arrivèrent avec un bonnet de ces Espagnols, et nous dirent qu'ils suivaient une autre route pour gagner un village où nous devions nous rendre. Il vint aussi des Indiens Zapothèques qui avaient quitté Chiapa pour se rendre à Quicula, qui est voisin de ce village. Ils vinrent nous faire présent de vivres et recevoir nos ordres.

Le mercredi 20 d'avril, nous partimes d'Apilula pour continuer notre route. Après
avoir fait deux lieues, nous arrivames à un
village bâti sur le bord de la rivière de Chapilula, entre des montagnes; il est soumis à un
autre qui est situé avant d'arriver à Silusinchiapa, et à deux lieues de l'endroit où nous
nous arrêtâmes ce jour-là. Avant d'avoir fait
ces deux lieues, on trouve d'autres petits villages qui en dépendent, et qui tous sont entre
les montagnes, sur le bord de la rivière.
La route qui conduit à Silusinchiapa est si difficile, qu'il est impossible de la décrire. Cepen-

dant les habitants l'ont aplanie et arrangée le mieux possible, eu égard à la disposition du sol. Nous la franchimes, mais avec bien du mal. Les habitants nous reçurent en bons amis; ils nous fournirent beaucoup de vivres; et le soir ils nous logèrent ches eux. Le jeudi et le vendredi la pluie ne cessa pas: il tomba tant d'eau, et la rivière grossit à un tal point, qu'elle se répandit avec fureur sur la route; et comme le village était entre les montagnes, nous ne pûmes ni avancer ni reculer. Pendant ce temps, tous les Indiens s'enfuirent et ne revinrent plus: je ne saurais en dire la raison, car ils nous avaient reçus avec bonté, et ils avaient pris la peine d'aplanir la route.

Le dimanche la pluie ayant cessé, le lieutenant ordonna à des fantassins de chercher des habitants, mais ils revinrent sans en avoir vu un seul. Pendant le séjour que nous fimes dans cet endroit, nous profitâmes des moments où il ne pleuvait pas, pour voir si nous trouverions de l'or dans le Reuve, car nous crûmes aux apparences qu'il présentait qu'il devait y en avoir. Nous en recueillimes quelques petites paillettes presque sans valeur; mais on fit ces recherches comme pour se distraire, car nous n'avions pas les instruments nécessaires. De cet endroit le lieutenant envoya un ordre aux habitants d'un village nommé Clapa, qui est plus éloigné que l'endroit où nous étions, et qui dépendait de Cematan.

Le lundi nous partimes; nous fimes deux lieues et demie, et nous parvinmes à un village dépendant de Cematan, nommé Estapaguajoia (Paguayoyo); il était composé de cinq cents maisons. Nous suivimes constamment le fleuve pendant cette route; on dut le traverser plusieurs fois avec bien du mal. Quelques Espagnols coururent de grands dangers, car la route est pleine de rochers, et le fleuve qui coule avec beaucoup de rapidité est rempli de grosses pierres : je crois en vérité que dans le monde entier les chevaux n'auraient

pas trouvé un plus mauvais chemin. Comme la journée était déjà avancée lorsque nous nous mimes en route, nous eûmes bien de la peine à arriver au coucher du soleil. Nous ne primes pas le moindre repos; tous les chevaux étaient déferrés et harassés de fatigue; plusieurs tombèrent dans l'eau, et on manqua de les perdre.

Ce village est important et très-agréable; il y a une belle place, de bons logements, auprès d'une belle vallée cultivée qui borde le fleuve: elle est bornée par des montagnes, mais qui sont moins hautes que les précédentes. Le lendemain, c'est-à-dire le mardi, le village fut abandonné, car lorsque l'homme pense qu'on ne peut plus rien lui donner, c'est alors qu'il mord, et qu'il fait des dégàts. Quiconque, dans de telles circonstances, entretient des rapports avec lui, doit bien faire attention; car s'il a tort une fois, il aura tort une autre. En vérité, la nature de l'homme est bien mauvaise; quand il parle,

c'est pour feindre et tromper : il semble se conduire pour vous faire du bien; et quand vous est bien persuadé et certain de son affection, c'est alors qu'il cherche par certaines actions à vous mettre dans une position douteuse; de sorte que vous ne savez si vous devez interpréter sa conduite en bien ou en mal; et je crois veritablement qu'il est impossible de vivre en paix où l'on trouve un pareil homme. Cet homme ne pourrait rester qu'où est votre seigneurie, car alors il n'oserait bouger, et nous croyons tous que, s'il n'était pas dans ce village, nous y vivrions en paix : nous n'y serions pas venus s'il n'avait voulu s'y rendre. Votre altesse peut me croire, l'homme ne doit pas être éloigné de sa présence, quelle que soit son envie; je vous écris cela, parce qu'il en est ainsi, et que votre seigneurie le connaît très-bien.

Je partis du village ou capitale de Compilco, et je passai plus avant, parce que j'étais malade. Je voulais visiter plusieurs petits

villages qui en dépendent, et dont votre seigneurie a disposé en faveur de Pédro Castillo et de moi. Nous ne vimes personne dans deux de ces villages, et nous trouvames environ trente Indieus dans chacun des deux autres; ils nous donnèrent cent mille amande d'une masse de composition métallique que l'on appelle cacao (1), et environ quarante ducats d'or et de cuivre : ils nous dirent que tous les autres habitants étaient morts. Je poussai plus avant, et je revins ici. Une de mes juments tomba morte devant un puits, ainsi qu'un cheval que j'avais emmené pour me servir à la guerre. Ce cheval m'appartenait, et était un des bons du pays (d'Espagne). Quand je partis de ce village il était à la mort. Cette maladie était le résultat des fatigues que je lui avais fait supporter pendant la route. Votre altesse saura que, lorsque nous partimes, tous les cavaliers convinrent,

<sup>(1)</sup> Mandorle di massa di mistura di metalli, che chiamano Cacao.

devant le lieutenant, l'alcalde et les régidors. que si quelque bête mourait ou était estropiée, comme ils ne pouvaient pas en payer le prix avec leur solde, ils l'acquitteraient en contribuant tous ensemble; mais, comme le lieutenantavait partagé l'or, il n'y avait plus de quoi me payer ce cheval. Je demandai que l'on en retint le prix sur l'or que sa seigneurie avait eu, on que tous payassent leur quote part, ainsi qu'ils s'étaient obligés. Cet animal m'avait coûté deux cent trente ducats : j'aurais pu le vendre deux cent cinquante; cependant on l'estima deux cents, et même plusieurs commencèrent à dire que, si on le leur faisait payer, ils abandonneraient le village. Je leur dis: Dieu préserve que pour un cheval vous vous en alliez, j'abandonnerai mes prétentions. » Je me suis exprimé ainsi, persuadé que votre seigneurie me le ferait payer si c'était juste. Je supplie donc votre altesse de prendre en considération le zèle avec lequel i'ai entrepris de la servir au prix de mon cheval, que j'ai emmené presque mort, d'un poulain qui est tombé d'un rocher, et qui s'est cassé une cuisse, et d'un autre poulain que j'ai perdu: car le bénéfice que nous faisons avec les Indiens ne me permet pus de supporter ces pertes. Veuillez donc ordonner qu'il me soit payé sur l'or que l'on a gagné, ou du moins par contribution, comme ils s'y sont obligés. J'écris ceci à votre altesse, afin qu'elle en soit informée aujourd'hui; mais je lui enverrai une enquête sur le tout, de laquelle il résulte qu'ils se sont tous obligés en personne, car j'ai eu soin de faire faire cet acte pour que votre seigneurie me fasse la grâce de donner des ordres à cet égard.

Puisque nous sommes parvenus dans ce village, il me semble qu'il serait bon qu'un procureur, qui fût au courant de tout ce qui s'est passé, se rendît auprès de votre seigneurie pour l'en instruire, et pour lui apprendre comment on a fait le partage; celui qui a et celui qui n'a pas, et demander

à votre seigneurie de nous accorder les objets dont ce village a besoin. J'en ai parlé au lieutenant et au régidor, qui tous ont convenu que cette démarche était sage. Il fut arrêté que le lendemain nous nous réunirions pour en causer. Quand nous sûmes assemblés, Juan de Limpias et Bustamante se trouvèrent d'un avis tout différent. Il est bon que votre seigneurie soit informée des mesures à prendre, car rien n'a pu les faire changer d'opinion. Ils voulaient que l'on attendit Mormoleo, qui, d'après ce que l'on dit ici, a été rejoindre Pédro d'Alvarado. Je ne sais à quoi attribuer cela, si ce n'est au peu d'intérêt qu'ils prennent au bien public. Ils sont plus riches en Indiens que tout autre habitant de ce village. Juan Limpias et son frère ont le commencement ou la frontière du pays de Quachula, qui est le meilleur territoire du pays, et une autre capitale nommée Anaclansiquipia, exlcellent village; Quenchula et d'autres villages qui en dépendent;

non loin de là Cateclesiguata et Sabion, nommé aussi Anazancian, ce sont des villages qui valent Caltiva. Bustamante par une seule cédule a eu en don de votre seigneurie la moitié d'Ultapeche et des habitants; avec Tapia, la moitié de Tilcecapan, qui est un excellent endroit très-près de ce village. Non loin de là, Quenchula, Teapa, et plus haut huit ou dix villages dont votre altesse n'en connaît pas un seul, car lorsque vous lui accordates Ultapeche et Tilcecoapan, vous le fites parce que l'on vous avait dit qu'il n'avait pas d'Indien. Aujourd'hui il en possède un nombre si considérable, que cela suffirait à deux de nos colons comme le dit tout le monde. Aussitôt que j'en eus connaissance je compris pourquoi il ne leur plaisait pas que l'on écrivit à votre seigneurie ce qu'il sallait lui saire savoir, c'est pour cela que s'ai pris le parti d'écrire moi-même. Je supplie votre seigneurie de croire à l'assurance du zèle que j'ai apporté en tout ce qui concerna le bien de sa majesté, de votre eltesse et de l'état.

Quant aux Indiens et aux partages, votre seigneurie saura qu'il y a longtemps que des colons de ce village possèdent des Indiens sans aucun titre, et je crois même que le magistrat supérieur ne les leur a pas donnés en votre nom. Il y en a qui ont une multitude de naturels et d'autres qui abandonnent ce village, parce qu'ils n'en ont pas Je dis des multitudes de naturels, parce que c'est la vérité, et plusieurs de ceux qui n'en ont pas méritent autent d'en avoir, et peut-être plus que ceux qui en possèdent. Cependant je ne prétends parler que des gens qui en ont de trop, et de ceux qui par leurs bons services méritent plus qu'eux. Enfin, seigneur, je ne comprends rien à la façon dont on traite l'affaire des Indiens, ni à la manière dont ils servent; je vois bien que l'on retire d'eux peu d'avantages, muis ceux qui n'en ont pas du tout en retirent encore moins; aussi ils quittent ce pays, ce qu'ils ne feraient pas si on leur donnait ceux des gens qui en ont de trop, en se conformant au partage fait à chaque personne, œ que votre seigneurie veut rétablir. Plusieurs en ont de trop; il est bien que tous en aient, puisqu'il y a moyen de leur en donner et de les contenter. Il est impossible de savoir le nombre que chacun en possède en saisant des visites ou en consultant les partages qui en ont été faits. Il faut que votre seigneurie donne des ordres positifs pour que l'on s'informe clairement de ce que chacun possède dans ce pays et à quel titre, autremeut elle ne pourra être assez bien informée pour pouvoir donner à tout le monde comme elle le désire. Elle doit rechercher le mérite de chacun pour savoir la récompense à laquelle il a droit. Votre seigneurie sera à ce sujet toutœ qu'elle jugera à propos; mais quant à moi, je pense qu'il serait utile au bien de l'état qu'elle confirmat ou fit les partages le plus tôt possible, car si l'on agit autrement, ceux qui n'ont pas ici ce qu'ils doivent avoir, s'en iront comme le fait le prouvera, et il y en a déjà qui commencent à quitter le pays.

Ne voulant dire de mal de personne, je ne rapporterai pas ici de certains faits, mais je vois avec peine que des ingrats oublient les biensaits qu'ils ont recus de votre seigneurie. Elle saura qu'il y a parmi les colons de ce village des gens qui sont reconnaissants, et d'autres qui ne le sont pas. Je vous ferai savoir que, pendant les voyages derniers, Bustamante le régidor, à ce que l'on rapporte, a dit plusieurs fois qu'il aimerait mieux être une punaise (cimice) que régidor de ce village. Que votre seigneurie ne croie pas que je l'aie entendu, cela ne se serait pas passé aussi légèrement; mais, comme il l'a dit devant le lieutenant, je me suis tu pour ne pas manquer de respect à cet officier. J'ai acquis la certitude qu'il l'a dit, car un jour Juan de Salamanque s'étant pris de querelle avec lui, et lui soutenant qu'il avait mal parlé, Bustamante lui repondit qu'il s'était exprimé ainsi pour connaitre la pensée des autres. Votre seigneurie peut juger, d'après cela, quel intérêt il prendra à remplir sa charge. Il a en outre beaucoup d'autres mauvaises qualités dont pourront vous parler ceux qui se rendent près de vous; je vous le fais connaître, parce que je crois que votre seigneurie est mal informée, et qu'elle se trompe sur son compte, ue connaissant pas les ruses qu'il met en pratique.

Je ne nie pas qu'il soit gentilhomme, et que votre seigneurie doive lui accorder des grâces; mais je dis qu'en l'investissant d'un emploiaussi important sans être bien informée sur son compte, votre altesse charge beaucoup sa conscience. Que votre seigneurie ne croie pas que je dise cela parce que j'ai de la haine contre lui; je suis au contraire trèsbien disposé en sa faveur; mais, comme je souffre de ne pas voir réussir ce qui intéresse votre altesse, j'ai cru devoir lui écrire la pure vérité, et je passe sous silence

tout ce que l'on pourrait dire à ce sujet. Le quatrième jour que nous étions dans ce village, le chef de Vluisponal et celui de Tititepaque vinrent m'apporter une lettre de votre seigneurie, par laquelle elle me commande de faire construire sa maison, à laquelle on n'a pas travaillé encore, parce que je n'étais pas ici. Je crois que la personne à qui j'avais donné l'ordre de chercher du bois de construction ne s'en est point occupée; mais je le lui pardonne, car elle a été gravement malade, et je l'avais déjà laissée mal portante. ainsi que je crois l'avoir écrit à votre seigneurie. Ce gentilhomme resta cinq jours ici: il fit appeler les chess du village qui appartient à Pédro de Castellar et à moi, et il resta avec eux pendant deux jours pour chercher du bois dans les villages qui bordent la rivière en remontant. A leur retour ils me dirent qu'ils avaient trouvé tout ce qui était nécessaire, et que le monde arriverait quand je voudrais. Je leur dis de se présenter après la Saint-Jean; et, à cette époque, je ferai commencer le travail le mieux que je pourrai. Les pierres pour bâtir sont bien avancées et sur la rivière.

Votre seigneurie m'écrit aussi qu'un Indien lui avait rapporté que j'avais demandé de l'or à Luis Marino. Votre seigneurie m'avait défendu d'en demander, et je me suis conformé à ses ordres. J'ai dit au cacique ce que contenait la lettre de votre seigneurie; il a paru surpris, et il a répondu que l'Indien ne savait ce qu'il disait. Ce chef m'avertit qu'il avait rassemblé beaucoup de monnaie en alliage pour la donner à votre seigneurie, et qu'il ne voulait pas l'envoyer jusqu'à ce que je l'eusse vue. Obligé de m'occuper de vos affaires; je retardai de passer le fleuve pour la voir et l'expédier: j'irai après la Saint-Jean, et je l'enverrai à Horrera de Tustebeque, avec la plus grande quantité de haches que je pourrai. Les Indiens en ont quelques-unes que l'on transporte de

leur village à Uluta Titiquipaque : j'en ai demandé au cacique et à Christoval, et ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas; on croit généralement qu'ils en ont. Juan Limpias dit publiquement, comme les Indiens le répètent, que lorsque Marino est venu il a mis un impôt ou contribution sur les villages des Espagnols; chaque maison devait payer quarante amandes par jour, et qu'il dit de ne pas nous donner de l'or ni de l'alliage, mais seulement des vivres, parce que nous n'étions ici que pour garder cette rivière, et que l'or était pour votre seigneurie, et l'alliage pour lui. Il est vrai que Juan de Limpias l'a répété plusieurs fois devant moi, devant le lieutenant et beaucoup d'autres témoins. Les esclaves de votre seigneurie que j'ai amenés -sont au nombre de trente-quatre; mais comme ce sont des femmes et des enfants, si on les conduisait à la ville (à Mexico) ils mourraient tous en chemin : je crois donc qu'il vaudrait mieux, en attendant, les mener à Oluta; et si votre altesse le trouve mieux, à Corusca ou à la ville riche (villa ricca), vous y avez du bien et des maisons où l'on pourra les loger. Comme il fait très-chaud, ils y seront plus sainement, à moins que vous ne vouliez qu'on les vende. Je vous prie de me faire savoir ce qui vous conviendra le mieux, afin qu'on se conforme à vos désirs. Si votre seigneurie donne l'ordre de les vendre, je la prie d'autoriser que ce soit à crédit, car il n'y a pas dans le village un seul homme qui ait un denier.

Je n'ai plus rien à écrire à votre altesse, je la prie seulement de s'opposer au partage des villages, jusqu'à ce qu'elle ait pris des informations sur ce que je lui ait dit; ce village y trouvera de l'avantage; autrement le partage ne sera qu'un pillage, et chaque jour des personnes se rendront près de votre seigneurie pour l'ennuyer, comme on le fait toujours à ce sujet.

ŝ

Que Dieu notre Seigneur conserve la magnifique personne de votre altesse, et qu'elle augmente sa fortune comme elle désire.

## $n_{i_{1},M}(x_{i_{1},i_{1}})$

## The state of the s A idne ber einemer in gener ge

## LETTRE

DU FRÈRE

## PIERRE DE GAND,

AUTREMENT DIT DE MURA (1)

EN DATE DU 27 JUIN 1520.

Traduite de l'espagnol en latin pour la gloire de Jésus-Christ Notre Seigneur, et pour la satisfaction des âmes chrétiennes

Mes très-chers frères et mes très-chères sœurs,

Je voudrais vous écrire longuement au sujet du pays dans lequel nous vivons aujourd'hui; mais le temps et la mémoire me manquent; ce

(1) Frère Martin de Valence s'exprime ainsi au sujet de ce religieux dans une lettre adressée au révérend père Mathias Weynssen, général de son ordre, en date de 1531: « Au nombre des frères érudits dans la langue des Indiens, est 13 10.

qui surtout s'y oppose beaucoup, c'est que j'ai presque entièrement oublié ma langue maternelle, de sorte que je crains que cette lettre ne réponde pas tout à fait à mon intention; et si je vous écrivais dans la langue des Indiens, vous ne me comprendriez pas. Comme je n'ai jamais bien su l'espagnol, je ne m'exprime que difficilement dans cette langue. Vous saurez d'abord que ce pays, suivant moi, est le plus beau du monde; il n'est ni trop froid ni trop chaud: on y sème et on y récolte dans toutes les saisons; le sol est bien arrosé, et pendant six mois de l'année, c'est-à-dire depuis le commencement d'octobre jusqu'au mois de mai, il ne pleut pas, ce qui a lieu constamment, ainsi que vous le verrez dans plusieurs

un laïque nommé Pierre de Gand, il s'exprime dans cette langue avec beaucoup d'éloquence, et instruit avec le plus grand soin plus de six cents enfants. C'est lui qui a la direction des chœurs dans les jours de fête. Il marie avec les plus grandes solennités aux ludiens qui leur sont destinés pour époux les jeunes filles chrétiennes bien instruites. L'impératrice notre souveraine, a envoyé d'Espague six respectables et savantes religiouses pour élever ces jeunes filles.

ècrits. Les naturels de ce pays sont très-bien faits et propres à toutes espèces de travaux; ils sont bien disposés à accepter notre religion; mais ce qui est mal, c'est que leur caractère est servile; ils ne font rien s'ils n'y sont forcés; on ne peut rien obtenir d'eux par la douceur ou la persuasion. Cela ne vient pas de leur naturel, c'est le résultat de l'habitude. On les a accoutumés à ne rien faire pour l'amour du bien, mais seulement par crainte des châtiments. Tous leurs sacrifices, qui consistaient à tuer leurs propres enfants ou à les mutiler, étaient le résultat de la terreur et non pas de l'amour que leurs dieux leur inspiraient. Les démons, qui dans ce pays passaient pour des dieux, étaient si nombreux, qu'ils en ignoraient même le nombre. Ils pensaient que chaque objet avait un dieu; que l'un était préposé à la protection de tel objet; un autre à tel autre : celui-ci s'appelle le dieu du seu ; celui-là le dieu de l'air; un autre le dieu de la terre; un autre de la couleuvre, l'épouse de

### COMQUÉTE

la couleuvre, les sept couleuvres, les cinq lapins, et ainsi de beaucoup d'autres, chacun selon son emploi. En général ces dieux ont des noms de couleuvres ou de serpents. Il y a aussi les dieux des hommes, des femmes, des enfants, et de tout le monde. On sacrifiait aux uns des cœurs d'hommes, aux autres du sang humain, des enfants, des cailles, des moineaux, de l'encens, du papier, des boissons (cerevisiam), et beaucoup d'autres objets matériels, d'après les différents rites ou règles suivies dans les sacrifices qu'exigeaient ces démons, et suivant la classe des dieux. Il y en avait de noirs, de fauves, et d'autres peints de différentes couleurs. S'ils ne sacrifiaient point aux dieux œ que ceux-ci demandaient à leurs adorateurs, ces dieux les dévoraient corps et àme tout ensemble. Ils n'adoraient pasces dieux qui étaient de vrais démons par l'affection qu'ils leur portaient, mais seulement parce qu'ils en avaient peur; c'est pourquoi ils rivalisaient entre eux à qui ferait les plus grands sacrifices et les

plus riches présents afin d'évîter la mort. Ces dieux avaient un très-grand nombre de prêtres qui ne vivaient que de la chair des enfants et qui buvaient leur sang; ils passaient pour des saints. Un certain nombre de prêtres n'avaient point de femmes, sed eorum loco pueros quibus abutebantur. Ce péché était si commun dansce pays, que, jeunes ou vieux, tous en étaient infectés; ils y étaient si adonnés, que même des enfants de six ans s'y livraient. Mais Dieu soit loué, un grand nombre ont tout à fait changes ( aliam viam multi nunc cæperunt ingredi), en se convertissant à la foi. Ils demandent le baptême avec ardeur, et ils consessent leurs péchés. Moi, et le religieux qui m'accompagne, nous avons baptisé, dans la province du Mexique, plus de deux cent mille âmes, et même une telle multitude, que je n'ai pas pu les compter. Souvent, dans un jour, nous en avons baptisé huit mille, quelquesois dix mille, même quatorze mille. Aujourd'hui toutes les provinces, les villages et les paroisses, ont leurs

eglises ou leurs petites chapelles, avec des tableaux, des croix, des bannières, tout cela par amour de Dieu et par dévotion. Les églises sont très-grandes, quelques-unes out deux cents pieds de long, d'autres en ont trois cents. On observait dans ce pays la coutume de Salomon: et les chefs surtout épousaient plusieurs femmes; ils en avaient dix, cent, quatre cents, et même cinq cents; c'est ainsi que ces malheureux vivaient dans l'erreur. Priez donc, mes très-chers frères, pour le misérable état de ces Indiens.

Maintenant parlons un peu de nous-mêmes et de notre position, puisqu'après bien des maux et les affreux dangers auxquels nous avons été exposés sur terre et sur mer, nous sommes enfin arrivés dans ce port. Bien souvent j'ai été tenté de revenir en Flandre, mais le Seigneur lui-même m'a dirigé, et a écarté les dangers de ma personne. Qu'il soit béni dans les siècles des siècles. Amen.

Je désire donc que vous sachiez, mes très-

chers frères, que je suis parti de la ville de Gend en Flandre avec deux religieux du même ordre que moi : l'un était frère gardien à Gand, il s'appelait frère Jean du Toit, l'autre frère Jean de Aora; et moi frère Pierre de Mura, natifde la ville d'Yguen, dans la province de Budarde (Budardæ), j'étais le troisième. L'an 1522 de Notre Seigneur, au mois d'avril, pendant l'octave de Paques, nous partimes tous les trois de Gand pour nous rendre en Espagne, où nous sommes arrivés le 22 juin. Nous nous y sommes embarqués pour la seconde fois le 1º de mai 1523, et nous arrivames dans ce pays au port de Villenque (1) le 30 d'août. Nous nous rendîmes ensuite à Mexico, je veux dire dans l'endroit où était alers Mexico, qui est aujourd'hui au pouvoir des chrétiens. De là je me suis rendu dans une autre province nommée Techcucu (Tezcoco), où je restai trois ans et demi. Mes camarades

<sup>(1)</sup> Sens doute Filla-Rica, premier nom de la Vera-Cruz.

partirent avec le gouverneur pour un autre pays, et après y avoir souffert de grands maux ils y sont morts pour l'amour de Dieu. Je suis donc le seul qui sois resté, et qui habite ce pays avec quelques religieux d'Espagne. Nous nous sommes partagés en neuf couvents établis dans les maisons des naturels, et éloignés les uns des autres de sept, de dix milles et même de cinquante milles. Nous travaillons à convertir les Indiens à la foi, chacun suivant ses forces et son esprit.

Je suis chargé d'enseigner et de prêcher le jour et la nuit. Le jour je montre à lire, à écrire et à chanter, le soir je fais le catéchisme et je prêche. Comme ce pays est très-grand, que la population y est considérable, et qu'il y a peu de missionnaires pour instruire tant de monde, nous réunissons dans nos maisons les fils des chess et des principaux personnages du pays pour les instruire dans la foi, et ils instruisent ensuite leurs parents. Ces jeunes ensants ont appris à lire, à écrire, à chanter,

à faire des exhortations, et à célébrer l'office suivant les règles de l'église. Cinq cents enfants et plus sont confiés à mes soins dans cette villede Mexico, qui est la capitale du pays; cinquante jeunes gens environ sont doués de très-bonnes dispositions. Chaque semaine je leur enseigne en particulier ce qu'ils doivent dire ou prêcher le dimanche suivant, ce qui me donne beaucoup de peine. Je passe les jours et les nuits à composer, ou à faire concorder leurs sermons. Tous les dimanches ces jeunes gens sortent de la ville et vont prêcher dans tout le pays, à quatre, huit, dix, vingt et même trente milles pour propager la foi catholique, et préparer le peuple, par leurs instructions, à recevoir le baptême. Nous voyageons aussi avec eux pour renverser les idoles. Tandis que nous détruisons les temples dans un pays, ils les détruisent dans un autre, et nous élevons des églises au vrai Dieu. C'est dans ces occupations que nous employons notre temps; nous passons le jour et la nuit

à attirer ces infidèles à la religion de Jesus-Christ. Grace à la bonté de Dieu, et par son aide, j'ai construit plus de cent églises ou chapelles à l'honneur et à la gloire du Seigneur dans cette ville de Mexico que j'habite, et qui ressemble à Rome. Plusieurs de ces édifices sont magnifiques et très-dignes de servir au culte de Dieu; il y en a de deux cents et même de trois cents pieds de longueur. Chaque fois que je vais dans les provinces pour prêcher, tout mon temps est employé à détruire les idoles et à construire des temples au vrai Dieu, c'est pourquoi je vous prie, mes trèschers frères, de vouloir bien prier le Seigneur pour moi, afin que par la force de vos prières il daigne m'éclairer et m'apprendre ce que je dois faire, comment je dois le faire, et qu'il m'accorde de persévérer jusqu'à la fin dans son très-saint service.

Je désirerais vivement que quelqu'un de vous, pour l'amour de Dieu, voulût prendre la peine de traduire cette lettre en flamand ou en allemand, et la sit parvenir à mes parents, pour que du moins ils apprennent quelque bonne nouvelle de moi, comme par exemple que je suis encore en vie, et que je me porte bien, ce dont je rends grâce à Dieu.

Je ne vous écris rien de plus pour le moment : j'aurais cependant bien des choses à vous dire sur ce pays; mais j'ai presque entièrement oublié ma langue maternelle. Je n'ajouterai que ce peu de mots : j'ai grand besoin d'un certain livre que l'on appelle la Bible; si vous avez le soin de m'en faire parvenir un, vous me ferez une grande charité. Cayeix quichi mamotu neoa ytote oh ytotia tucauh y Jesu Christo. Ce qui veut dire : En vérité, je vous le dis. Béni soit le Seigneur notre Dieu, béni soit son fils Jésus-Christ.

Au couvent de Saint-François Mexico le 27 juin 1529 (1).

<sup>(1)</sup> Cette lettre est imprimée à la fin de la Chronica compendiosissima ab exordio mundi, etc. per venerandum patrem F. Amandum Zierixcensem, ordines fratrum minorum, etc. Antuerpiæ apud Simonem Cocum 1533, in 8".

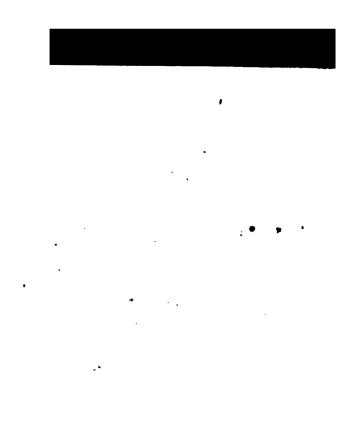

.

•

## LETTRE .

DU RÉVÉREND PÈRE

## FRANCESCO DE BOLOGNE,

ECRITE DE LA VILLE DE MEXICO DANS L'INDE OU LA NOUVELLE-ESPAGNE,

AU RÉVÉRERD PÈRE

#### CLÉMENT DE MONÉLIA,

PROVINCIAL DE BOLOGNE,

Et à tous les révérends pères de cette province,

Traduite en langue valgaire par un frère dudit ordre de l'Observance.

Dans laquelle on fait connaître la multitude des personnes qui ont été converties à la foi, le riche présent envoyé à notre pape, Paul III, la nature du climat du Nouveau-Monde; la grandeur du pays; l'or, l'argent; les pierres précieuses; la bonté des eaux; les usages; le vin; les montagnes; les bois; les animaux; la grande abondance de froment et d'autres grains; la constitution des hommes et des femmes; les armées; la religion; la ruine de leurs idoles et de leurs anciennes pratiques, et beaucoup d'autres choses fort agréables à connaître.

Mes très-chers frères en Jésus-Christ,

Comme je ne doute pas, et qu'au contraire je suis certain, mes très-chers et révérends

pères en Jésus-Christ, que vous auriez appris avec la plus grande joie ce que je vous ai déjà écrit par d'autres lettres qui sans doute ne vous sont pas parvenues, aujourd'hui que je suis persuadé d'avoir des messagers trèsfidèles, je vous apprendrai l'heureuse situation dans laquelle je me trouve, moi et le frère Michel, qui saluent mille fois vos révérences. Nous éprouvons les plus grandes consolations de voir un si grand nombre de créatures, dévouées au démon, délivrées aujourd'hui par les prédications des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire de nous, frères mineurs que Dieu a envoyés dans ce pays. Oh! oui, vos révérences peuvent en être assurées : je vous écris avec d'abondantes larmes, en pensant que notre très-doux Seigneur Jésus-Christ s'est manisesté à tout le monde par le moven de ses apotres; et qu'aujourd'hui il veut renouveler par l'entremise des enfants de son capitaine et serviteur, notre père Saint-François sa très-sainte foi, qui était presque éteinte. Mais avant de continuer j'entretiendrai vos révérences de plusieurs autres objets, afin qu'elles exhortent ses enfants, nos frères, à venir nous aider à délivrer tant de milliers d'àmes des mains infernales, les rendre à leur créateur et rédempteur Jésus-Christ. Je parlerai d'abord du climat.

Le climat est ici très tempéré, ni froid ni très-chaud; il pleut très-rarement l'hiver, mais souvent l'été, et presque toujours après midi. Il ne tombe jamais de neige, si ce n'est sur quatre montagnes très-elevées, où elle reste toute l'année. Nous sommes fermement persuadés que notre monde est bien plus grand que le vôtre, car il est composé d'un grand nombre de provinces, et celle que nous avons convertie à la foi de Jésus-Christ est plus grande que toute l'Italie, la France et l'Espagne. Nous avons ici beaucoup de mines d'or, d'argent, d'autres métaux et de pierres précieuses. Les eaux y sont excellentes, et presque tout le monde en boit. On fait le

vin avec des seuilles d'arbres. Un verre de vin comme le vôtre coûte un écu d'or, parce qu'il vient d'Espagne. On a planté des vignes comme celles d'Italie, elles donnent d'excellent vin. Presque tout ce pays, soit plaine, soit montagne, est habité, excepté les quatre dont j'ai parlé. Les bois sont composés de lauriers, de cèdres, de cyprès, de pins, de chênes. Les cèdres et les cyprès sont si élevés, que l'on peut à peine en apercevoir le sommet.

Les seuls animaux qu'avaient les Indiens étaient des cerfs, des ours, des lions, des tigres, des paons, des lièvres, des lapins, des loups, des renards, et d'autres très-beaux animaux, mais presque tous sauvages. On trouve dans les eaux beaucoup de serpents que l'on appelle crocodiles. Depuis que nous sommes arrivés, on a amené des chevaux, des ànes, des bœufs, des brebis, des cochons, des chiens, des poules, des oics, et d'autres animaux qui se sont si multipliés, qu'ils ont presque couvert la terre.

Leurs chairs sont plus savoureuses que celles des animaux d'Europe, à tel point que la viande de porc, que chez vous on désend presque aux gens qui se portent bien, n'est point défendue aux malades à l'article de la mort. On vend un cochon un denier, ce qui n'équivaut pas à trois bolognini (1) de votre monnaie, vous pourriez pour ce prix avoir un gros mouton ou vingt poules. Je n'ai jamais vu de plus beaux chevaux que dans ce pays. Ils ont en abondance du froment du pays, qui n'est pas moins bon que le vôtre; mais qui n'y ressemble pas; il est plus brun; on en apporté d'Espagne semblable à celui d'Europe, ainsi que des légumes. Ces produits se sont si multipliés, qu'une mesure qui équivaudrait à une corba (corbeille) des vôtres, en donne communément cent trente, et quelquesois même cent cinquante. On fait avec ce grain et le vôtre du

<sup>(1)</sup> Le bolognino est composé de six quatrini, la grandeur de cette monnoie répondait à peu près à celle de nos anciennes pièces de deux sous.

pain très-blanc. Il est inutile de quêter pour avoir du pain ou autre chose, ear on nous apporte tant de vivres au couvent, que souvent nous sommes obligés d'en renvoyer malgré les fidèles, et ils les remportent en pleurant.

De la constitution des hommes.

Ils sont aussi grands et aussi beaux que les Européens, mais plus forts. Les femmes, surtout celles qui sont nobles et de qualité, surpassent en pudeur et en bonté toutes les femmes du monde.

#### Du costume.

Dans l'origine, les hommes s'habillaient comme les Bohémiens. Les femmes ne se couvraient que de la ceinture en bas; mais toutes aujourd'hui ont des vêtements très-honnêtes. Les hommes se contentaient d'une femme légitime, excepté les grands seigneurs, qui avaient

berucoup de concubines; certains en possédaient plus de huit cents; mais aujourd'hui tous vivent en bons chrétiens et se contentent d'une seule épouse légitime. Ils n'étaient pas très-cruels dans les punitions qu'ils infligeaient au coupable, excepté toutefois à l'égard des adultères. Voici comment ils les punissaient:

La femme adultère était empalée; on liait les pieds et les mains à son complice, et on l'étendait sur une grosse pierre. L'époux arrivait ensuite, et il écrasait la tête au coupable avec une grosse pierre.

Ils n'avaient point de lettres, et ils ne savaient pas peindré, mais ils avaient une grande mémoire, et ils faisaient de beaux dessins avec des plumes de divers oiseaux, et avec des pierres. Aujourd'hui ils peignent mieux que nous, et avec leurs plumes ils font des figures de saints. J'en ai vu deux que les religieux qui sont passés ici portent à Rome à notre très-saint père Paul III. Elles sont plus belles que si elles étaient en or ou en argent. Ces Indiens envoient aussi trois caisses de pierres précieuses avec plusieurs figures faites avec ces pierres, ainsi que deux très-beaux coussins (spalere) destinés pour sa sainteté.

#### Des édifices.

Leurs maisons sont basses, mais bien construites; ils ont des villes plus grandes que celles d'Europe; d'autres sont de la grandeur des nôtres. Il y en a qui comptent cent quatrevingt mille feux; ordinairement leurs villes n'étaient pas fermées, mais les Espagnols leur ont appris à les entourer de murailles. Ils ne combattaient jamais qu'avec des arcs et des flèches. Leurs épées étaient en pierre.

Ils adoraient un grand nombre d'idoles, entre autres quatre principaux. Nos frères emportent la plus venérée pour la remettre à votre revérence. Ils vous expliqueront euxmêmes le culte dont il était l'objet, afin que vous en soyez mieux instruits.

Ainsi que je l'ai déjà dit à vos révérences, les chess de ce pays avaient une épouse légitime et beaucoup de concubines. Lorsque l'un d'eux était prêt de mourir, il instituait sa semme héritière, et il laissait de quoi vivre aux concubines. Il choisissait parmi ces dernières les deux qu'il aimait davantage, et leur disaient qu'il voulait qu'elles l'accompagnassent pour jouir avec lui d'une vie bien présérable à celle-ci, car ils croyaient qu'après la mort ils passaient dans un autre monde semblable à un paradis; puis il prenait un jeune ensant de ses concubines et lui disait la même ehose. Ces femmes et cet enfant en étaient très-joyeux, pensant que ce chef les préférait à tous les autres, et promettaient de le suivre. Aussitôt qu'il était mort on l'embaumait; on construisait une chapelle souterraine; on l'asseyait sur une chaise, paré de ses habillements, de pierres précieuses et de ses armes. On plaçait une concubine à sa droite, l'autre à sa gauche, et l'ensant sous ses pieds; on leur mettait avec eux d'excellents aliments, puis 'en fermait la sépulture, et bientôt ces femmes et cet enfant mouraient.

· On pratiqua les mêmes cérémonies à l'égard de l'idole que l'on transporte en Europe, et qui avait été un grand prince. Quarante ana et plus, après sa mort, on voulut voirce qu'il était devenu; on fouilla son tombeau, et l'on ne trouva plus que les os. On fit faire cette statue à son image, et l'on commença à l'adorer comme Dieu, et à élever beaucoup de temples à son honneur. Celui dans lequel était sa statue est plus grand que votre église de Saint-Pétrone. Ils avaient eu presque autant de respect pour lui que vous pouvez en avoir pour le saint-sacrement; on lui sacrifiait beaucoup d'hommes de la manière suivante : Les prêtres avaient un couteau de pierre, comme dans les anciens temps, le couteau de la circoncision. Ils conduisaient les hommes sur un endroit élevé, les étendaient sur une large pierre; les prêtres arrivaient avec ce couteau. leur fendeient la poitrine et en retireient le cour; ils frottaient avec le sang l'autel de l'idole, coupaient les pieds et les bras des victimes, les envoyaient aux principaux chefs qui les mangeaient avec beaucoup de respect et de joie, disent que c'étaient des reliques de saints. C'est ainsi qu'en a sacrifié à cette idole des milliers et des milliers de créatures raisonnables.

Dans les premiers temps que nous étions ici, ces prêtres, voyant que nous autres religieux nous étions venus prêcher l'Évangile de notre très doux seigneur et maître, Jésus-Christ, tiprent conseil et se dirent : Si ces religieux, nouvellement arrivés pour prêcher et introduire une loi nouvelle, veulent nous faire changer de croyance, ils feront détruire nos idoles par leurs prédications, comme ils l'ont fait autre part et dans les villes voisines. Faisons à notre Dieu une chapelle ou oratoire souterrain, bien caché, nous planterons une eroix au-dessus, nous feindrons de l'adorer,

Jusqu'à présent ils l'avaient tales sectet; du le non religieux étant venus à passer dans l'en droit, ces prêtres repillants out event leur malice et leur ignorance, et ils out livré cette idole, qui se nomme, dans leur langue, Tescatipoeli, ce qui veut dire mireir de fuinéel C'est ainsi que les religieux ent pu le partir à vos révérences.

Voici comment nous nous y comment pris
pour instruire les Indiens dans la fui : Nous
avons des écoles de garçons, qui presque tous
sont des fils de grands seigneurs qui nous les
envoient pour les instruire, ceux-ci instruisent ensuite leurs pères et les autres Indiens.
Dans bien des endroits nous en avens mille,
et dans d'autres deux mille, c'est ainsi que
nous leur enseignons à lire, à écrire, à chanter, et à jouer des instruments. Nous les faisons
étudier, car ils ont beaucoup de mémoire et
de facilité; toutes les nuits ils se lèvent avec
les religieux pour chanter matines, et le jour

ils célèbrent tous les offices avec nous. Bien que nous soyons fort peu de religieux, car il y en a ici tout au plus deux cents, et nous ne sommes guère réunis que trois ou quatre dans chaque endroit, nous chantons la messe ainsi tous les jours. Le prêtre entonne la messe, puis ces jeunes gens chantent le reste en musique, et s'accompagnent avec des orgues, des harpes, des flûtes et d'autres instruments; de telle saçon, mon révérend père, que je crois qu'aucun chrétien n'a jamais entendu une si belle harmonie: en entendant ces instruments nous croyons être en paradis à écouter les anges. Tous les jours, quand on célèbre l'office divin, il y a constamment plus de quatrevingt mille personnes, hommes ou femmes, qui y assistent; les hommes sont séparés des semmes. S'ils entendent nommer le doux nom de Jésus ils se mettent à genoux, et lorsque l'on dit Gloria patri, ils se prosternent jusqu'à terre, et se donnent la discipline comme les religieux. Lorsque nous les voyons s'humilier

ainsi, tions no pouvous nous-dagatibles dipleurer de joie, et de schille des graces inflanies au Seigneur miséries distait; et à nouve rédempteur Jésus-Christ, qui a daigné relever ta sainte foi par le moyen de tant d'immes perdues, et nous désirons sans outre que vous soyes témoin de cette dévotion.

Quant à l'instruction des files, nons avens fait venir d'Espagne un grand nombre de religieuses presque toutes de notre tiens-entre; elles tiennent des écoles de filies samblebles aux nôtres, et récitent l'office de la glorieuse Vierge Marie, comme font les religieux. Elles enseignent aux Indiennes à filer, à coudre, à tisser, et beaucoup d'autres ouvrages qui conviennent aux femmes. Ce sont presque toutes des filles de grands seigneurs. Il y a parmi elles les deux filles du premier chef de cette province; elles disent qu'elles veulent conserver une chasteté perpétuelle et sans tache. Lorsque quelques-unes veulent se marier, on leur fait épouser les jeunes gens que nous avons in-

struits dans la sainte foi, et de cette manière ils deviennent de vrais chrétiens.

Du baptême.

Ces gens ont tant de confiance en nous, qu'il n'y a plus besoin de miracles. Quelquefois les chess se présentent à la tête de trente on de quarante mille hommes pour se faire beptiser. Ils nous apportent seurs idoles; ils pleurent sur leurs péchés avec tant d'amertume, qu'ils attendriraient les pierres. Trèssouvent ils nous forcent d'aller dans leurs villes, et leur dévotion est si grande que nous sommes obligés de laisser les plus proches pour aller chez les plus éloignés, afin de les satisfaire. Avant de venir nous chercher ils construisent des couvents dans leurs villes, pour que nous puissions y être plus à notre aise; et lorsque nous ne pouvons pas nous y rendre, ils nous demandent un de

nos frocs comme un témoignage que nous irons leur prêcher l'Évangile quand nous serons un plus grand nombre de religieux. Aussitot qu'ils sont arrivés chez eux, ils remplissent cet habit de paille ou d'étoupes, et ils le placent sur l'autel dans leur église, comme preuve qu'un jour nous viendrons les convertir. Ils viennent de cent lieues, c'est-à-dire de trois cents milles pour nous voir prêcher. Souvent quatre-vingts et même cent mille personnes assistent à nos sermons, quoiqu'il y en ait beaucoup qui ne peuvent pas entendre nos discours; et tous, soit homme soit femme de distinction, riches ou pauvres, portent au cou une croix, et nous confessent leurs péchés avec d'abondantes larmes; ils ont confiance en nous comme dans les saints, et ne veulent pas d'autres religieux. Les chess de ce pays écrivent au saint-père par l'entremise des religieux, de ne pas leur envoyer des prêtres séculiers, ni de moines s'ils ne sont pas de

notre erdre. Ils voudraient surtout des Italiens, parce qu'ils nous présèrent aux autres.

C'est pourquoi, mes très-chers pères et mes très-chères mères, je prie vos révérences de-venir en aide à ces âmes, dont un grand nombre qui seront damnées, auraient été sauvés si vous les aviez aidées. Nous prions vos révérences de faire nos excuses à nos parents de ce que nous ne leur écrivons pas; car nous avons presque tout à fait oublié notre langue maternelle. Nous vous prions aussi de montrer cette lettre à tous les frères de votre province, afin qu'ils soient encouragés à venir nous trouver. Je me recommande toujours à leurs ardentes prières. De Mexico dans la Nouvelle-Espagne.

De votre révérence, le fils en Jésus-Christ, frère Francesco de Bologne.

Venise, de l'imprimerie de Paulo Danza.

The trial of the American property and an analysis 

.

# DE L'ORDRE DE SUCCESSION

OBSERVÉ PAR LES INDIENS

RELATIVEMENT A LEURS TERRES ET DE LEURS TERRITOIDES
GOMMUNAUX.

On saura qu'il y avait trois espèces de terres dans les Indes: les unes se nommaient yococlali, qui veut dire terres de la guerre; d'autres clatocacali, ou terre de la seigneurie, et les dernières, calpulali, ou terres particulières au village ou à l'arrondissement (barrio). Les terres de la guerre n'apparte-

naient à personne, et personne n'en héritait. Quant à celles de la seigneurie, il ne s'élève aucune difficulté, car le seigneur les donnait et le retirait comme bon lui semblait, et il les partageait entre ses fils et ses parents. Relativement aux terres de la troisième classe, et que l'on nommait calpulali, on suivait des règles particulières : c'étaient comme nous l'avons déjà dit, des territoires qui faisaient pactie des villages ou des arrondissements. D'ordinaire les fils en héritaient. et l'on ne les en dépouillait que pour les punir d'un délit. Ce n'est pas qu'ils eussent ces terres en propre; car, comme les seigneurs exercaient un pouvoir tyrannique, ils disposaient des terrains et des vassaux suivant leur bon plaisir. Les Indiens n'étaient donc, proprement dit, ni propriétaires ni maîtres de ces villages; ils n'étaient que les laboureurs ou les amodiateurs des seigneurs terriers (solariegos), de telle façon que l'on pourrait dire que tout le territoire,

soit des plaines, soit des montagnes, dépendait du caprice des seigneurs et qu'il leur appartenait, puisqu'ils y exercaient un pouvoir tyrannique, et que les Indiens vivaient au jour le jour; les seigneurs partageant entre eux tous leurs produits.

Quant au mode adopté pour régler la juridiction et l'élection des alcades et des régidors des villages; ils nommaient des personnes notables qui portaient le titre de achcacaulitin qui est un nom de charge, comme l'est aujourd'hui celui d'alguazils. Les tribunaux de ces officiers étaient établis dans la capitale. Ils devaient arrêter les délinquants, les conduire à la prison ou aux endroits de punition destinés aux maceuales et aux gens du peuple. Lorsque les nobles se rendaient coupables d'un délit, on les gardait chez eux en charte privée, et on les jugeait dans leur maison. Il n'y avait pas d'autres élections d'officiers. Pour ce qui avait rapport à la guerre et au gouvernement, le souverain choisissait 15 10.

les nobles les plus distingués et les plus expérimentés; c'était toujours lui qui nommait l'alguazil major: cet officier choisissait les alguazils inférieurs; de sorte que l'on peut dire que les offices se donnaient par nomination, et qu'on les ôtait suivant la volonté des seigneurs qui possédaient tout.

Les châtiments qu'ils infligeaient étaient pour la plupart la mort ou l'esclavage; ils punissaient sans pitié l'adultère, le crime de haute trahison, l'homicide et l'espionnage. Ils avaient différentes sortes de mort : les gens du peuple étaient pendus après avoir été exposés un certain temps au pilori; ils étaient ensuite mis à mort en public. D'ordinaire les nobles étaient exécutés chez eux : certains coupables avaient la tête tranchée; on l'écrasait à d'autres. Ils appliquaient aux grands crimes les punitions les plus sévères. Les conspirateurs contre le prince étaient coupés en morceaux, en commençant par les doigts, phalange par phalange; puis on coupait les mains, les

pieds, les poignets, les coudes, et ainsi de suite. On en faisait de même à celui qui s'était rendu coupable d'adultère avec la femme du souverain; on rasait leur maison comme on le voit aujourd'hui à Tezcuco. L'avant-dernier souverain de cette ville, qui mourut quatre ans avant l'arrivée des Espagnols, fit mettre à mort dans un seul jour quatre cents principaux nobles, hommes ou femmes, complices de l'adultère dont la reine s'élait rendue coupable. Elle était fille du souverain de Mexico. nommé Avicotzin, prédécesseur de Montenzuma. Toutes les maisons de ces gens furent rasées, et les Mexicains vinrent pour mettre à mort cette princesse. Il y avait au nombre des condamnés des gens de haute distinction, dont les maisons et les enclos sont aujourd'hui abattus. Tous leurs biens et leurs vassaux furent confisqués au profit du souverain. Il avait seul le droit de condamner à mort; les autres officiers et les alguazils n'infligeaient que des peines moindres. Ces achcacaulitis,

c'est ainsi qu'on les nommait, remplissaient les fonctions d'alcade. Pour le moindre petit vol, c'est-à-dire pour avoir dérobé seulement du mais, ils condamnaient à la potence; aussi n'avait-on aucune crainte de voleurs dans toute l'étendue du pays découvert. Les trésors des souverains n'étaient pas même fermés à cless; on plaçait seulement des gens pour les garder. Il n'y avait point d'autres officiers de justice que ceux que nous venons de nommer; les emplois du gouvernement étaient réglés différemment.

Des conseillers étaient chargés des affaires d'état; c'étaient pour la plupart des gens de distinction et des tecuclis ou chevaliers comme nous les appelons. On choisissait toujours des personnes âgées, pour lesquelles le souverain avait beaucoup de vénération et de respect, et qu'il honorait comme ses pères. Il leur communiquait les affaires difficiles et importantes. Ces conseillers nommaient eux-mêmes le souverain. Pour les affaires moins sérieuses,

et qui regardaient l'administration courante de l'état, il existait des régidors majors appelés calpixques, chargés des affaires de finance dans les arrondissements dont ils étaient cal-.pixques. Le mot veut dire dans notre langue, gardien d'une chose que l'on a confiée à leur charge, répond à celle de nos majordomes. Ces gens avaient dans chaque quartier et sous leurs ordres des régidors inférieurs nommés macuilte panpixques, ce qui veut dire centurion, parce qu'ils avaient autorité sur cent hommes ou cent familles, qui leur obéissaient et se rendaient à leurs ordres quand ils les faiseient appeler. Ces centurions avaient au-dessous d'eux cinq régidors inférieurs nommés centes parpixques, ce qui signifie officier qui commande à vingt hommes; en effet, chacun était chargé de vingt familles. Decette manière, lorsqu'on avait besoin d'exécuter quelque travail public ou quelque chose qui concernait l'état ou le service du prince, les ordres se

transmettaient des supérieurs aux inférieurs, des gouverneurs ou conseillers, aux calpixques qui étaient les régidors majors, de ceux-ci aux centurions, des centurions aux officiers de vingt hommes, et de cette manière on rassemblait tout le peuple s'il était nécessaire; cet usage existe encore aujourd'hui. Les souverains nommaient les majordomes ou régidors majors; et ces derniers les régidors inférieurs. Cette administration était si bien organisée, qu'en une heure on rassemblait tout un village. Il existait dans leur gouvernement beaucoup d'autres charges auxquelles le souverain nommait; mais elles étaient moins importantes; enfin, pour le dire en peu de mots, tous, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, étaient les serviteurs du souverain. Il employait dans l'administration de sa maison et dans son palais les seigneurs de la province qui de leur côté se faisaient servir par des seigneurs moins puissants et par les tecuclis.

Ces derniers étaient servis par d'autres seigneurs et par des jeunes gens qui remplissaient des emplois, et tous obéissaient au souverain qui avait une autorité universelle; lui, seul exerçait la juridiction. Chaque province conquise était soumise à un travail dans la capitale et dans le palais du souverain. Il y avait jusqu'à des charbonniers: c'étaient des habitants de Tullanicinco qui étaient chargés d'aller faire le charbon dans la capitale ou d'en apporter. D'autres Indiens devaient entretenir les bâtiments : les uns soignaient les bains, les autres les maisons de plaisance; certains fournissaient le poisson, d'autres des fruits, des étoffes, du coton, enfin ce que produisait chaque pays, et tous étaient obligés d'acquitter les tributs depuis le plus grand seigneur jusqu'au plus pauvre laboureur; car tous se reconnaissaient sujets et vassaux, et si l'on admet un gouvernement tyrannique, il est cer232 conquête du mexique.

tain que leur république était bien administrée (1).

## SIMANCAS.

(1) Cette pièce et les deux suivantes proviennent de la collection des manuscrits d'Uguina. Privés d'autorités suffisantes, nous avons conservé l'orthographe des noms propres tout irrégulière qu'elle est.

# DES CÉRÉMONIES

QBSERVERS AUTREFOIS PAR LES INDIENS LORSQU'ILS FAISAIENT.
UN TECLE.

Crevi que l'on nommait tecle, devait d'abord posséder de grands biens, qu'il pût donner aux prêtres et aux autres nobles. Par ce moyen, quand bien même il n'eût pas été noble de race, mais simplement marchand, on le faisait tecle: tel était du moins l'usage à Cholula. A Mexico, à Tlascala, celui qui n'était pas d'une origine noble avérée, ne pouvait être tecle; mais cette règle finit par tomber en désuétude, et l'usage contraire prévalut.

Comme il serait trop long de raconter toutes les cérémonies que l'on pratiquait dans les diverses provinces, nous ne parlerons que des principales en usage presque partout.

D'abord, les parents de l'aspirant tecle se concertaient avec les prêtres et les tlama pazes de la maison du diable (1), et ils arrêtaient avec eux le jour où le néophite se présenterait au temple. Les anciens tecles allaient le chercher, le conduisaient au grand temple de Tetezcatepuca et de Camaxtle. Les prêtres des cinq temples s'y réunissaient; c'étaient ceux de Camaxtle, Tezcatepucla, Topantecutle, Amoxhutle et Chipe. Ils apportaient les manteaux avec lesquels ces cinq diables étaient babillés. Le tecle futur, ac-

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire du temple, en langage de moine.

compagné des anciens tecles, se rendait dans la cour du temple. Il se plaçait devant un grand brasier que l'on y avait allumé; il saluait Xautecle, qui était le dieu du feu, et lui offrait du copal. Les prêtres qui s'étaient réunis près de là venaient ensuite, et chacun le couvrait des manteaux de l'idole qu'ils avaient apportés. On avait commencé par le dépouiller entièrement avant de le couvrir de ces manteaux. Aussitôt qu'il était ainsi habillé, ils jouaient de leurs trompes et de leurs trompettes; ils approchaient des marches du Qu (temple). Deux nobles choisis pour cela, se plaçaient devant le néophite : on les nommait Autle coatepurute. Chacun d'eux tenait un os effilé en poicon, l'un d'aigle et l'autre de tigre. On lui perçait la narine droite avec le poinçon d'os d'aigle, et la gauche avec celui de tigre. Ils sacrifiaient une caille dont ils coupaient la tête; puis ils offraient le copal, et le reconduisaient dans la salle des prêtres qui étaient dans la cour. L'on célébrait ensuite un sestin général, et l'aspirant passait quatre jours en prières, en jeûnes et sans dormir, après quoi il se rendait à un petit autel construit au milieu de la cour. Un brasier v était allumé; on v brûlait des parfums, et on offrait du sang de ses oreilles. On enduisait de ce sang quatre épines de maguey que l'on plantait devant l'idole, et l'on faisait d'autres sacrifices de cailles. Pendant tout ce temps le néophite restait entre deux nobles. Quand ces quatre jours étaient passés, on lui noircissait tout le corps et le visage, et on lui faisait de petits habits trèscourts et des ameras de papier. On lui donnait deux noms, l'un était celui de motecuçauque, et l'autre naxiclte, qui veut dire homme qui jeune et figure de calcoatle. Après l'avoir ainsi habillé et noirci, on l'emmenait au son des trompes et des trompettes; on le faisait passer devant l'hôtel du Qu, et tous le suivaient en procession. On brulait des parfums, puis on le recondui-

sait chez lui. Le nouveau tecle donnait un grand festin à tous ceux qui avaient pris part à la cérémonie : il leur distribuait beaucoup de manteaux, d'ornements en plumes, et tout ce qu'il possédait; on le laissait seul chez lui. On lui prescrivait le jeûne quotidien au pain et à l'eau, jusqu'à ce qu'il ait rassemblé un plus grand nombre d'étoffes et de richesses pour être distribuées et pour donner des fêtes. Tant qu'il ne se les était pas procurées ou qu'il ne les avait pas volées ou extorquées à ses mazeguales, il ne devait pas cesser de jeûner. Un grand nombre ne pouvait pas se procurer en si peu de temps la quantité suffisante; alors il fallait qu'ils observassent le jeûne un an entier sans exemption. Aussitôt qu'il avait réuni la quantité suffisante pour être distribuée aux prêtres et pour donner les fêtes, il le leur faisait savoir ainsi qu'aux tecles. Les prêtres prescrivaient un nouveau jeûne de trente jours au néophite qui donnait un grand festin et y assistait, afin de prendre des

forces pour les trente jours de jeune. Pendant ce temps d'abstinence, il devait allumer le nouveau seu que l'on retirait d'un certain bois qui sert à cet usage, et prendre soin de ne pas le laisser éteindre. Tous ses parents, hommes et semmes, étaient obligés de jeûner avec lui. Quand les trente jours étaient écoulés, les prétres le faisaient prévenir de se préparer pour la fête qui devait avoir lieu cinq jours après. Cette époque étant arrivée, les tecles se réunissaient chez lui avant la pointe du jour; les prêtres ornaient Camastel et Tescuteputla, qui étaient adorés dans ce temple; et, avant le lever du soleil, on portait l'idole au milieu d'une procession nombreuse au son des trompettes et des trompes, dans la ville habitée par celui qui devait se faire tecle, et on le placait dans le tebcal, s'il y en avait; autrement on construisait un autel. Le novice arrivait, accompagné de tous ses parents, ses amis, ses ennemis, et tous les tecles. On se livrait à des danses nombreuses: ils adoraient l'idole qui

était venue les honorer: ils faisaient des offrandes et brûlaient des parfums. On célébrait ensuite de grands festins, après lesquels celui qui voulait être tacle distribuait tout ce qu'il avait ramassé et tout ce qu'il avait volé à ses mazeguales. Le repas terminé on retournait au temple; on prenait les manteaux qui couvraient le démon, et on le revêtissait d'autres manteaux apportés pour lui être offerts. Le néophite donnait ensuite de grands festins. distribuait des présents, et on l'habillait avec ces manteaux. L'areito (1) venait ensuite danser. Pendant tout ce temps, le nouveau tecle ne s'était jamais ni lavé ni peigné. Quand toutes ces farces étaient terminées, on le menait à une eau courante, suivi de ses ancêtres et des antres tecles. Aussitôt qu'ils étaient arrivés au bord de l'eau, ils adoraient le dieu qui y présidait; c'était une femme nommée Chachitlilical; on sacrifiait dans l'eau même du sang

<sup>(1)</sup> Ce mot de la langue de îles répond à l'expression mexicaine milote, qui signifie la danse sacrée.

des oreilles et des cailles. Ils y jetaient les plusses belles émeraudes et culchuiles qu'ils avaient. des plumes, des manteaux et du copal. Si \_ c'était dans un fleuve, le courant entrainait tous ces objets; et si dans un ruisseau ils v pourrissaient, personne n'osait les en retirer, attendu le respect qu'ils avaient pour les dieux. Les parents du tecle sutur le saisissaient et le jetaient quatre fois dans l'eau, quand même il aurait gelé; on le frottait et on le lavait, puis on l'habillait tout en vert. Les anciens parents prenaient des vêtements de la mème couleur; tous le reconduisaient en triomphe au temple, où l'on faisait de riches offrandes; et, s'il lui était resté quelque chose, il donnait encore des festins et des manteaux aux prêtres et à tout le monde. On l'habillait avec les vêtements du dieu Ckipi, puis on le conduisait chez lui au milieu de danses et de réjouissances. Une fois arrivé dans sa maison, il perdait les noms qu'on lui avait donnés, et prenait celui de tecle. Les parents

pauvres et ses mazeguales, malgré tout ce qu'ils lui avaient déjà donné, lui offraient de nouveau ce qui leur restait, et cela, non-seulement par compassion pour lui, mais parce que le tecle le leur aurait pris si on ne le lui avait pas offert.

### SERMENT

PAONONCÉ PAR LES NATURELS DE LA NOUVELLE-ESPAGNE QUAND ON LES FAIT TECLES.

## Très-honoré seigneur,

Je jure devant Dieu, sur cette croix et les saints Évangiles, sur lesquels je mets ma main, que je serai bon chrétien, et qu'autant qu'il le

# 2.12 CONQUÊTE DU MÉXIQUE.

sera en mon pouvoir et de toptes mes forces, je poursuivrai l'abolition des sacrifices et de l'idolatrie. Je jure pareillement d'être fidèle et loyal sujet de l'empereur don Carlos, roi d'Espagne, et du prince don Philippe nos maitres, et que de toutes mes forces je tâcherai de travailler à leur bonheur et à écarter le mal de leur personne. Je ne prendrai part à aucune trahison ou insurrection contre sa majesté. Mais au contraire, aussitôt qu'il viendra à ma connaissance, par quelque moyen que ce soit, que l'on conspire contre leur autorité, je le ferai savoir à la personne chargée, au nom de sa majesté, du gouvernement de ce pays. - Moi, au nom de sa majesté, je vous fais tecles; j'ordonne que vos priviléges et vos honneurs vous soient conservés. Je vous autorise à porter sur vos manteaux et sur vos habillements les armes de sa majesté, et à les placer dans votre maison, dans votre habitation, et à les y conserver.

## LETTRE

DE

# RAMIREZ DE FUENLEAL,

ÉVÊQUE DE SAINT-DOMINGUE,

### SA MAJESTÉ CHARLES V (1).

Nouvelle-Espagne, Mexico, 3 novembre 1532.

It faut conserver les charges de corrégidors telles qu'elles sont jusqu'à ce que l'on ait reçu d'autres nouvelles. C'est Dieu qui a inspiré d'affranchir les Indiens et de les remettre sous les ordres de votre majesté. C'est aux na-

<sup>(1)</sup> Voyez la traduction que nous avons donnée des Cruautés horribles des conquérants du Mexique, etc. Appendice, nº 3, p. 261.

turels à coloniser et à peupler le pays. Ils reconnaissent combien il leur est avantageux d'être sous la protection de votre majesté, de ne pas dépendre des commanderies, d'être affranchis des tyrannies et des homicides que l'on exerçait sur eux. Il sera bien d'attendre ce que l'on doit décider pour l'avenir à l'égard de ce pays, car chaque jour on recueille des informations, et l'on s'en procure encore de meilleures.

Il existe dans ces contrées un grand nombre de classes de contribuables; d'abord le marquis a composé un arrondissement (repartimento) de deux ou trois capitales; les Espagnols prélèvent les tributs dans chacune d'elles. On ne doit prendre en aucune considération ce mode de classification, qui n'a rapport qu'au tribut qu'ils payent à l'Espagnol, et à ses intérêts particuliers. Les Indiens sont restés divisés entre eux, aussi bien relativement à leurs limites particulières que pour leurs impôts. La seconde espèce de di-

vision portait du temps de Mutizuma le nom de Calpiscazgo. Leur origine vient de ce que dans chaque province ce souverain plaçait un calpisque, que nous nommerions majordome, et qui était chargé de percevoir tous les tributs; il résidait dans la ville principale, et les autres officiers versaient les tributs entre ses mains; c'est seulement en cela qu'ils étaient soumis à la capitale, et même ces villes tributaires formaient des capitales à part, ayant leurs souverains particuliers. Il existe une troisième espèce de division; de cette sorte : un souverain possède une ville capitale où il réside, il en a d'autres sous sa domination qui ont des chess qui lui sont soumis, lui doivent des prestations et des tributs; mais ces villes ont des limites distinctes de la capitale du souverain; les habitants font entre eux la répartition des impôts, ils ont des officiers à eux, qui cependant dépendent du souverain de la capitale. Voici quelle est la quatrième espèce de division: la capitale, résidence du souverain, a des villes qui lui sont soumises, dont les limites et les impôts sont communs, et cette ville, ou capitale, a d'autres capitales qui ont elles-mêmes des villes qui en dépendent, et qui répartissent les tributs entre elles, et les villes qui en dépendent ressortissent de la ville principale où réside le souverain, et elles portent le titre de capitales; et les autres chess-lieux, ainsi que les villes qui leur sont soumises, se nomment villes sujettes. Il existe une cinquième espèce de division; c'est la suivante: Il y a cinquante ans environ, quelques villes soumises à un souverain, ou à une capitale, furent prises par les Mexicains qui se les divisèrent, mais elles sont libres aujourd'hui. Plusieurs prétendent que ces villes sont sujettes, puisqu'elles l'ont été autrefois. Voici comment se compose la sixième espèce de division: La capitale possède des faubourgs ou des fermes plus ou moins éloignés; ils sont disséminés et plus réunis dans certains endroits que dans d'autres, néanmoins ils font partie de son territoire. Ils divisent les impôts en commun; et lorsque plusieurs fermes sont réunies elles payent en bloc. Ces contribuables ont un chef et des commandants. Il paraît qu'on peut les nommer sujets, ou du moins qu'ils doivent l'être, puisque les Espagnols leur ont donné ce nom de sujets; d'autres les nomment campagnes sujettes, mais c'est pour faire croire qu'ils ne sont pas riches. On donne aux villes ou villages, qui font partie de ces arrondissements, le nom de campagnes, bien que ce soient des capitales : c'est ce que je viens d'apprendre.

Quant à ce qui a rapport aux impôts, aux contribuables, à la nature des objets qui servent à acquitter ces impôts, aux personnes qui en sont exemptes, voici ce que je viens d'apprendre: il existe parmi eux une espèce de chef à qui ils donnent le nom de tacatecle ou tetuan. Mutizuma portait le nom de tacatecli tetuan jutlacal, et c'est ainsi qu'ils nomment votre majesté, cela veut dire seigneur,

grand et sage. Ce souverain a au-dessous de lui un chef que les Espagnols nomment gouverneur, et que les naturels désignent sous le nom de tecuxcalcaltecli, il est chargé de l'administration de l'état, dont il rend compte au seigneur; il lui transmet les plaintes et les dispositions qu'il prend, il répartit les impôts, et donne les ordres pour la perception. D'autres officiers rendent justice, et punissent les coupables après avoir pris l'avis du gouverneur. Un capitaine général, nommé tacatecal, dirige les affaires de la guerre, il a sous ses ordres des chess de quartiers à qui doivent recourir les habitants: d'autres veillent aux travaux que l'on doit exécuter, et commandent les gens qu'on y emploie. Un officier, nommé Guaumuchil, remplit les fonctions d'alguazil major; ils ont des juges du marché (jueces del mercado) qui connaissent de toutes les discussions qui s'élèvent entre les acheteurs et les vendeurs dans les tianguez ou marchés, et qui sont chargés de percevoir les droits et les

impôts que doivent payer ceux qui y viennent vendre. Ils ont parmi eux des officiers que nous appelons principales (chefs); il y en a deux dans chaque quartier qui portent aujourd'hui le nom de paroisses. Ces officiers réunissent leurs paroisses ou quartiers pour répartir les tributs, ou pour exécuter les ordres que le gouverneur ou les autres officiers dont j'ai parlé leur transmettent. Ces derniers sont les plus respectés; chacun d'eux à des gens qui le servent; tous sont exempts de tributs et de redevances, et au moyen de l'administration des terres qui leur sont soumises, ils font peser ces tributs sur d'autres. Ils ont sous leurs ordres des chess inférieurs qu'ils commandent, qui leur obéissent, et que les Espagnols nomment mandones; enfin il y a d'autres officiers appelés viejos (vieillards), qui sont revêtus d'emplois particuliers.

Sont pareillement exempts de contributions et de prestations quelconques, dans plusieurs endroits, les peintres, que l'on nomme tlacu-

passé et tout ce qui se passe, et comme ils savent peindre, ils prétendent qu'ils sont exempts de tributs. Sont aussi exemptés les chanteurs et les joueurs d'instruments, parce qu'ils jouissent d'une grande estime chez ces peuples, attendu qu'ils chantent les événements passés et présents, et les faits qui se rattachent aux croyances des naturels. C'est par ces deux moyens, par les peintures et par lès chants, qu'ils conservent le souvenir de leur histoire et leurs rites. Ces artistes sont très-savants dans ces matières, et fort estimés, ce qui fait qu'ils ne payent ni tribut ni capitation.

Les gens qui se signalaient à la guerre étaient affranchis d'impôts; on les honorait par certains signes qu'il était défendu aux autres de porter; on ne faisait peser sur eux aucune charge, et même ils étaient exempts de toute prestation personnelle ou réelle.

Les pauvres, et tous ceux que les officiers dont je viens de parler exemptaient, ne payent pas d'impôts. Les jeunes gens, et les gouverneurs qui les instruisent, ne contribuent pas non plus. Aussitôt qu'un jeune homme a dix ou douze ans, il ne loge plus et ne vit plus avec ses parents; il habite une maison séparée, et porte le nom d'ispuchiles; il est soumis aux prestations personnelles, sans contribuer d'une autre manière.

Les contribuables, tant en prestations personnelles qu'en tributs, se nomment mazeguales. Ils étaient et sont encore si soumis, qu'on les tuait, et on les vendait sans qu'ils se plaignissent, et ceux que le souverain mettait en esclavage restaient esclaves.

La contribution la plus ordinaire est de fournir dans chaque famille un lez de manteaux de coton tous les quatre-vingts jours, dans certains endroits. Quatre lez font un manteau, ceux de Cuernavaca, qui sont les meilleurs du pays, valent quatre réaux; de sorte que, dans l'espace d'une année, le contribuable fournit un manteau en quatre

payements de quatre-vingts en quatre-vingts jours, outre le service personnel. Cette contribution se pave si régulièrement, que j'espère qu'en peu de temps ils pourront en fournir la valeur en or ou en argent. Pour se procurer les objets pour payer ce tribut, pour se pourvoir de vivres et de vêtements, les femmes vont vendre au tianguez, au marché, et tirent un profit de ce qu'elles y débitent; d'autres apportent du bois, de l'eau, da charbon, se mettent en service ou sont le commerce. Il y en a qui cultivent la terre ou des vergers, qui extraient le fil d'une plante nommée magueiz, que l'on cultive. Ilsont beaucoup de ressources pour vivre. Il y a un grand nombre de maçons, de charpentiers, de sculpteurs et d'autres artisans.

On trouve dans les villages fort peu de gens qui possèdent des terres en propre; à moins que ce ne soient des seigneurs ou des descendants de seigneurs, aucun mazeguale ou contribuable n'en possède, ou du moins s'il y en

a, ils ne doivent être qu'en très-petit nombre. Les terres sont en commun et se cultivent en commun. Elles fournissaient à l'entretien des chess, des temples, et à célébrer les sêtes. Aujourd'hui leur produit sert à payer votre majesté et les Espagnols. Dans certains endroits, le seigneur a des terres qui font partie de son domaine; les mazeguales les cultivent; elles appartiennent aux seigneurs à titre de seigneur et reviennent à son héritier. Il en est de même des autres nobles et chefs, ils ont des terres patrimoniales qu'ils font cultiver mais fort peu de mazeguales en possèdent. Cependant dans quelques villages ces mazeguales ou contribuables sont propriétaires; ils ont leurs petites cases construites dans le voisinage; ils vivent de leurs récoltes et payent les tributs, d'autres louent des terres dont ils payent les revenus; leurs cases de briques crues, dans lesquelles ils habitent, sont baties près des terrains qu'ils afferment.

Mutizuma possédait dans la plupart des vil-

lages de cette province, et surtout dans ceux qu'il avait conquis, des fless qu'il distribuait à ceux que l'on nommait les braves de Mexico (valientes hombres de Mexico); c'étaient des personnes qui s'étaient signalées à la guerre : elles retiraient de ces terres des revenus dont elles vivaient. Comme cette ville est située au milieu du lac, qu'elle est très-peuplée, et n'a qu'un territoire fort borné, il était nécessaire que les habitants eussent ces fiess pour pouvoir subsister. Depuis l'arrivée des Espagnols, ces terrains sont retournés aux villages à qui Mutizuma les avait pris, et les naturels les cultivent pour payer les tributs que l'on divise, ainsi que je l'ai dit. Les souverains de Tezcoco, de Tacuba, qui étaient très-puissants dans cette contrée, agissaient de même que Mutizuma. Ils partageaient entre eux et ce souverain le fruit de leurs conquêtes; cependant les souverains de Mexico étaient les plus puissants, et ils eurent toujours une plus grande différence.

Comme l'on a découvert un grand nombre de mines d'or ou d'argent, tout le monde cherche à avoir des esclaves; on les paye quarante pesos. Il est bon d'empêcher qu'aucun Indien ne soit réduit en esclavage, car ce sont eux qui doivent saire valoir le territoire, et tant qu'il y en aura un grand nombre les Espagnols ne manqueront de rien. Il serait bon d'envoyer un affineur pour épurer l'argent, car on a trouvé des mines fort riches et l'on fait des pertes considérables. Il existe pareillement beaucoup d'alun, de drogues et de naphte. Pour tirer parti de tout cela il faudrait se procurer des personnes habiles, leur donner des charges de corrégidor dans des endroits favorables, et surtout que ce soient des hommes mariés, car les célibataires ne conviennent pas.

Tout le pays est en paix, et je ne sache pas que depuis le gouvernement de Nuño de Guzman jusqu'à celui d'Alvarado, un scul Indien se soit soulevé. Ils connaissent parfaiCONQUETE

majesté, et ils viennent se plaindre du moindre tort qu'on leur fait. Il n'y a pas dix jours qu'il est arrivé des chefs du Mechoacan avec les fils du Cazonci (1), ils ont tenn un discours si long et si bien raisonné, que votre majesté sera satisfaite d'en prendre connaissance, tel que l'interprète l'a traduit pour être envoyé à votre majesté : elle pourra en conclure quelles sont les bonnes dispositions de ce chef, etc.

Il y a toujours cinquante mille pesos d'or dans la caisse fermée à trois cless. Il devrait y avoir ici constamment un navire pour envoyer l'or quand le temps serait favorable: les dépenses se compenseraient par les nolis.

J'ai peu de santé, beaucoup d'années et je suis prêtre, ce qui né-convient pas à un président d'audience; enfin, je remplirai le de-

<sup>(1)</sup> Voyez Cruautés horribles des conquérants du Mexique, etc., page 113 (note).

voir qui m'a été imposé. Je prie votre majesté de m'accorder la permission d'aller baiser ses mains ou de fixer le temps que je dois rester ici.

i

:

.\*

--

.

## RAPPORT

## DE DON ANTONIO DE MENDOZA,

VICE-ROI DE LA MOUVELLE-ESPAGNE;

SUR LES SEPT VILLES ET LES ILES DU COUCHANT DE 1539 A 1543.

ADRESSÉ A

#### JUAN DE AGUILAR,

Pour être transmis à sa majesté et à messieurs du conseil.

J'AI appris par des lettres que j'ai reçues d'Espagne, que des Portugais avaient dit que les bàtiments que j'ai envoyé découvrir les îles du couchant, ont abordé à une île, et

(1) Don Antonio de Mendoza, comte de Tendilla, frère du marquis de Mondejar, et vice-roi de la Nouvelle-Espagne, qu'il gouverna dix-sept ans, pendant lesquelles il fit la conquête de la province de Xalisco et de la Nouvelle-Galice, fut promu en 1549 à la royauté du Pérou, où il mourut en 1552.

que les Espagnols qui les montaient, se trouvaient sur une des îles sur lesquelles les Portugais prétendent avoir des droits, en vertu des traités avec sa majesté. Or, comme il pourrait se faire que l'empereur crût à ce rapport, je désire l'informer de ce qui se passe à cet égard. L'empereur, notre maître, a ordonné de traiter avec l'adelantade don Pédro Alvarado, pour decouvrir avec deux gaillons et un petit navire les Hes du couchant, et ponr explorer avec deux navires dans sa partie nord la côte de la Nouvelle-Espagne, que j'appellerai de la mer du Sud. Par la convention que je viens de citer, sa majesté m'a accordé la grâce de prendre part à cette expédition pour une moitié. Pendant que l'adelantade d'Alvarado revenait d'Espagne avec ladite convention, j'avais envoyé du côté de la Nouvelle-Galice, pour découvrir l'intérieur du pays, un religieux de l'ordre de Saint-François, des Indiens et un nègre qui étaient arrivés de la Floride avec Cabeça de

Vaca et ses compagnons. Ces gens étant retournes, m'apporterent des nouvelles des sept villes dont j'avais entendu parler. Aussitôt que j'eus reçu cette relation, je donnai commission au nom de sa majesté à Francisco Vasquez Coronado, que je mis à la tête d'excellentes troupes bien équipées, attendu l'importance de la découverte. L'adelantade Alvarado arma douze navires le mieux qu'il put, il embarqua quatre cents hommes, soixante chevaux, disant qu'en vertu de son contrat, il lui appartenait de faire cette conquête. Il arriva à un port de la Nouvelle-Espagne où nous nous entendîmes. Nous stipulàmes une convention par laquelle il me donna la moitié de tous ses navires. Pendant que l'adelantade expédiait la flotte pour les îles, les Indiens de la Nouvelle-Galice s'insurgèrent. Alvarado se trouvait dans ces parages; le lieutenant du gouverneur lui demanda un secours. Celui-ci voulut le lui conduire en personne; mais il mourut en route

comme vous l'avez sans doute appris. Peu de... jours après sa femme expira aussi malheureusement que lui s'il l'avait instituée héritière. Personne ne voulut accepter la succession à cause des dettes, et jusqu'à présent on ne lui a pas trouvé d'héritiers. Comme ses navires me restaient, ainsi que la part que sa majesté m'avait accordée par le contrat; je me déterminai à continuer l'entreprise. Dans cette intention j'ai envoyé trois fois des navires pour découvrir cette côte : ils l'ont exploré jusqu'à quarante degrés de latitude. Ces voyages m'ont occasionné de grandes dépenses. D'après la convention passée avec sa majesté, je n'étais obligé qu'à envoyer trois bâtiments aux îles du couchant ; ayant su l'importance que leur accordaient les auteurs anciens et modernes, j'en expédiai six bien équipés et bien pourvus d'armes, d'artillerie, de munitions et de tout ce qui était nécessaire pour un semblable voyage: Jenvoyai quatre cents hommes d'élite sous les ordres du capitaine Rui-

Lopes de Villalobos; je lui donnai l'ordre de batir une bonne forteresse dans l'endroit qui lui paraîtrait le plus avantageux au service de sa majesté. Je me procurai pour cela les ouvriers et les outils nécessaires, et lui donnai ès instructions à ce sujet. Dans la crainte que sa majesté ne croie que ces gens n'aient pénétré sur des terres qui appartiennent au roi de Portugal, je certifie que je leur ai recommandé dans mes instructions de respecter les conventions de sa majesté à ce sujet, et je pourrai le prouver s'il est nécessaire par acte notarié. Outre les ordres par écrit, j'ai dit de vive voix au capitaine qu'il ne fallait en aucune façon que ni lui ni ses gens allassent où étaient les Portugais; qu'il ne fallait nullement s'occuper d'eux, parce que j'ignorais si l'empereur notre maître en serait satisfait, et qu'ils devaient éviter de s'exposer à ce que les Portugais prissent les armes contre eux, et abimassent nos navires; car, sans ces bâtiments, ou s'ils étaient en mauvais état, on

ne pourrait pas envoyer à la Nouvelle-Espagne des avis sur la réussite du voyage. Beaucoup d'autres raisons doivent empêcher de croire que les gens de cette expédition se trouvent dans les limites des possessions portugaises. Ce gouvernement veut s'emparer de tout sous quelque prétexte que ce soit, et priver sa majesté de ce qu'elle possède dans ce pays, parce qu'il a appris les richesses considérables et l'importance de cette île et de cette contrée. Il ne serait donc pas juste que, sans nous entendre, sa majesté abandonnât la possession de domaines aussi importants sur le seul dire de ses ennemis, et que moi je fusse dépossédé de ma propriété sans être entendu, et sans que l'on s'informat où est cette partie habitée qui, je le sais positivement, est fort éloignée de l'endroit en question. Si sa majesté et les auditeurs du conseil royal des Indes m'avaient soutenu, ces quatre cents hommes seraient aujourd'hui réunis aux autres qui se trouvent dans cette con-

trée. Le jour où ils mirent à la mer, c'està-dire au commencement de 1543, j'avais sur les chantiers les deux meilleurs gaillons que l'on n'eût jamais vus dans ces mers. Ils avaient été construits exprès, et se trouvaient presque finis à l'arrivée de l'inspecteur (visitador). La première chose qu'il publia dans le port fut qu'il était revêtu de tout le gouvernement du pays. Comme on lui demandait ce qu'était le vice-roi, il répondit : Je l'enverrai en Espagne à bord d'un navire quand il me fera plaisir. Aussitôt arrivé dans cette ville, sans avoir le moindre égard pour ma personne, il fit publier son arrivée comme inspecteur dans tous les villages du pays, et il le fit, non-seulement une, mais deux fois, et comme si j'étais le plus petit corrégidor ou alcalde de la contrée. Ces faits et la publication des nouvelles lois, dont une défend aux vice-rois de s'occuper de découvertes, m'ont fait perdre presque toute mon autorité, ainsi que la réputation que j'avais dans le public, et il m'a

été impossible de conduire l'entreprise en avant. Outre que ce retard me faisait perdre les objets dont j'ai parlé, je craignis surtout que l'on ne fournit des témoins qui déposassent que les troupes et la flotte que j'avais formés avaient été levées et armées pour. toute autre chose que pour le service de sa majesté. J'ai dépensé toute ma fortune; j'ai contracté des emprunts pour des sommes considérables, espérant rendre à sa majesté le plus grand service qui lui eût jamais été rendu dans ce pays, et j'en avais l'assurance, comme on peut le voir par les nouvelles qui viennent de parvenir. Sa majesté se trouve en position de pouvoir reculer les bornes de ses états de mille cinq cents lieues; elle peut espérer que l'on découvrira des pays et des îles très-riches, acquérir de grands trésors et des revenus considérables pour sa couronne royale. Outre la réputation éternelle qu'elle se méritera, si sous son régne bienheureux on achève de découvrir le reste du monde et de le sou-

mettre à sa puissance. Et moi comme son sujet et son serviteur, j'avoue que je voudrais qu'il ne laissat à son fils que la gloire d'en jouir pendant de longues années, et que les nôtres pussent le servir en cela. Je ne comprends pas comment de vils hypocrites, sous le prétexte de la religion, peuvent assez aveugler sa majesté pour lui faire croire que ceux qui jamais ne se sont occupés d'affaires les connaissent, et que nous, ses fidèles sujets, qui le servons dans ces contrées, nous soyons assez privés d'âme et de conscience pour présérer nos intérêts au service de Dieu et aux siens propres, sans qu'il ne se trouve personne que l'on puisse excepter de ce jugement. Plût à Dieu que de même que sa majesté a les yeux tournés sur son empire d'Orient, elle pût avoir aussi un œil derrière la tête pour regarder celui d'Occident, elle n'y verrait pas moins de grandeur, et qui ne serait pas moins digne de sa grande âme et de sa haute pensée. Suppliez sa majesté qu'elle permette que

je me rende près d'elle, ou que j'envoie un de mes fils, puisqu'il y a ici des personnes pour la servir. J'éclaircirai l'affaire qui est en question avec les Portugais, et j'aiderai à trouver cette ligne de démarcation, car bien que je n'aie que la cape et l'épée, grâce à la seule protection de sa majesté et à la persuasion de lui être utile, je traiterai cette affaire avec eux. Je ferai en sorte que sa majesté ne perde pas le territoire qui lui appartient, tout en laissant aux Portugais ce qui est à eux, et cela en suivant les ordres que sa majesté me transmettra. L'Espagne, tant en général qu'en particulier, y trouvera de l'avantage.

SIMARCAS.

## RELATION

DE CE QUI, D'APRÈS LA VOLONTÉ DE DIEU, EST ARRIVÉ LE SAMEDI 10 DU MOIS DE SEPTEMBRE 1541, A DEUX HEURES APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL, DANS LA VILLE DE SANTIAGO DE GUATIMALA.

CETTE année les pluies ont été très-abondantes; le jeudi et le vendredi il a tombé de l'eau; le samedi il n'a pas beaucoup plu, mais le vent a été très-fort. Le même jour, vers deux heures après le coucher du soleil, il est sorti une telle masse d'eau du volcan qui domine la ville, et elle a tombé si subitement, que l'on n'a pas eu le temps de prévenir les morts et les malheurs qui ont eu lieu. Les masses de pierres que l'eau entraînait avec soi les bois et les arbres qu'elle renversait étaient tels, que nous qui les vimes nous en étions épouvantés. L'eau pénétra dans la maison de l'adelantade, don Pédro d'Alvarado, dont Dieu veuille avoir l'ame: elle emporta tout ensemble les murailles et le toit, plus loin que la portée d'une arbalète. Le commandeur, son chapelain, et celui de doña Béatrix, étaient dans ce moment dans une chambre de derrière, et ils allaient se coucher, car les pierres n'étaient pas encore tombées; ils furent enlevés en l'air avec furie, jetés par une petite senêtre qui était restée ouverte à six pieds du sol, et transportés demi-morts à une grande distance sur la place. Comme la maison de l'évêque n'était pas éloignée, Dieu permit qu'on leur portat secours, mais ce fut avec bien de la peine.

Il n'y avait aucun hommedans cette maison, car la tourmente les avait déjà chasséspresque

sans vie; il ne s'y trouva que la malheureuse Béatrix de la Cueva avec ses suivantes et ses duegnes. Aussitôt qu'on eut entendu le bruit et le tumulte, on vint la prévenir que l'eau arrivait dans sa chambre à coucher; elle se leva en chemise, s'enveloppa d'une couverture, appela ses femmes, et leur dit d'entrer dans une petite chapelle qu'elle avait fait construire depuis peu; elles lui obéirent. Cette dame monta sur l'autel, se recommanda avec beaucoup de dévotion à Dieu et à sa sainte mère, embrassa une croix, et saisit dans ses bras une jeune fille de l'adélantade. Le torrent et les pierres assaillirent le derrière de cette chapelle. Du premier coup la muraille fut renversée, toutes furent englouties sous les décombres, et rendirent l'âme à leur Créateur, en se recommandantà sa miséricorde. Doña Leonora d'Alvarado, fille de l'adélantade, Juana d'Alvarado, doña Francisca, fille de Georges d'Alvarado, une de ses sœurs cadettes, doña Francisca de Molina, et deux autres demoiselles, se

trouvaient par hasard hors de la demeure de doña Béatrix; on alla les appeler, et pendant qu'elles arrivaient, le torrent les surprit en chemin, les emporta avec les murailles du jardin et les orangers; et comme il était extrèmement fort il les entraîna à plus de quatre portées d'arbalète hors de la ville. Le torrent ayant traverse toute la ville et gagné la campagne, Dieu permit qu'il perdit de sa force. Doña Leonora put alors poser le pied sur des herbes et du bois; un jeune homme qui se trouvait en ce moment dans une cabane du voisinage apercut cette demoiselle, et reconnut à ses discours qu'elle était fille de l'adélantade; il fut assez brave garçon pour la sauver de cette position difficile, malgré le danger qu'il courait lui-même; ce qui nous parut une chose surprenante et presque impossible, tant il était petit. Il la porta sur ses épaules pendant une longue distance jusqu'à une maison où ille déposa. De toutes les autres demoiselles, quatre échappèrent, les unes furent portées dans les

maisons par la force de l'eau, et s'y résugièrent, et l'on jeta des cordes aux autres. Outre la samille de l'adélantade, le nombre des Indiens qui périrent sut considérable; onze semmes moururent avec dona Béatrix; toutes surent enterrées dans une seule sosse; telles qu'on les trouva le matin. Mais la malheureuse dona Béatrix reçut les honneurs dus à son rang, et sur ensevelie auprès du grand autel. Une semme disparut sans qu'on pût jamais la retrouver.

La demeure de l'adélantade est située au milieu de la place, sur la hauteur, la plus grande partie de la ville est bâtie au sud de cette maison. Presque toutes les maisons furent renversées de fond en comble, submergées ou remplies de terre et de sable; quelques-unes furent emportées dans leur entier à de grandes distances; et que personne ne dise que c'est impossible, car c'est la vérité. Plus de six cents Indiens ont péri, un grand nombre de familles sont restées sans héritiers; père, mère, enfant, tous

sont morts: en sait de personnes connues, l'on a à regretter Anton de Morales, notaire, qui, voyant la sorce de l'éruption, prit sa semme et ses ensants, les jeta par les senètres, et se précipita après eux. Il plut à Dieu que la semme sut sauvée.

Il est arrivé une chose miraculeuse : un enfant de six semaines, un de deux ans, et un autre de cinq, furent emportés fort loin par le torrent, et l'on ne sait comment il arriva que le lendemain on les trouva vivants; le plus grand, qui avait cinq ans, fut retrouvé dans la maison d'un nommé Espinax, sur un balcon où il fut sauvé, il semble qu'il soit arrivé là par miracle. Il y resta jusqu'au lendemain; un Espagnol qui entra l'aperçut, on le monta dans la maison de Juan de Chaves, au moyen de cordes; à peine eut-on sauvé cet enfant que la maison où il était s'écroula.

Alonso de Velasco, sa femme, son fils, toute sa famille, moururent sans avoir le temps de pousser une scule plainte, et l'on n'a pas même pu retrouver leurs cadavres.

L'épouse de Bozaraez, et toutes les filles qu'il avait eues de femmes espagnoles, moururent, sa maison s'écroula sans qu'il restât une pierre debout; cent personnes y périrent; lui seul se sauva avec un Espagnol. La maison de Bartholomé Sanchez fut emportée, son gendre Pédro d'Oponte, sa femme, Hernand d'Alvarez. le procureur et son épouse Francisco Flores, le manchot, Bartholomé Sanchez lui-même, et les personnes qui habitaient dans la maison. périrent toutes, sans qu'on pût les retrouver ni vives ni mortes. Le lendemain, vers midi, en cherchant dans cette maison, on apercut sous une porte un jeune enfant, presque enfoui sous terre. Blas Hernandez l'aveugle, Atienza et toute sa famille, perdirent la vie sans exception; Robles, le tailleur, sa maitresse, un enfant et toute sa famille, moururent sans que personne échappât.

La femme de Francisco Lopez le régidor,

toute sa maison, sept nègres, deux frères de sa femme, moururent; lui seul se sauva avec bien de la peine. Il affirme que pendant qu'il portait une poutre avec sa femme, il vit un nègre très-grand qui vint à lui et lui demanda s'il se nommait Morales : ce nègre le pria de laisser la poutre qu'il portait avec sa femme, arriva près de lui, et, au moyen d'une perche, il enleva la poutre sans effort et la laissa tomber sur la femme, qui en fut tuée. Il prétend qu'il a vu ce nègre s'en aller par les rues comme s'il se promenait, ce qui était impossible, car il y avait plus de deux toises de boue.

La femme d'Alonso Martin Granado, ses petits-fils, dont le père se nommait Juan Paez, moururent. Une de ses filles, qui habitait à Colima, expira en tenant ses fils dans ses bras. Le lendemain on les trouva sans vie, et ils furent tous enterrés dans le même tombeau. Quarante personnes périrent de la même manière sans qu'aucune survécût.

Aussitôt que don Francisco de la Cueva entendit le tumulte, il pensa que c'était une insurrection; il était prêt à se coucher; il s'habilla de nouveau, prit une lance, sortit de sa chambre, et trouva toute la cour couverte des décòmbres de la maison. La porte de la salle était barrée. Il se souvint de la malheureuse doña Beatrix, courut à la fenêtre de la rue, et apercut l'eau qui arrivait déjà à la fenêtre. Il n'osa sauter, persuade qu'il perdrait la vie; mais craignant que la maison ne vînt à crouler sur lui, il se dirigea vers la cour, sauta, s'enfonça dans la boue jusqu'à la ceinture, et ne put ni avancer ni reculer; enfin, avec bien de la peine, il parvint près d'une hutte; il voulut s'avancer davantage parce qu'il lui semblait apercevoir un autre objet. Quand il fut arrivé, il vit un cheval noyé; il monta dessus et aperçut des pieux fixés dans une muraille qui était encore sur pied; il s'y maintint avec bien de la peine jusqu'au lendemain matin, se croyant perdu sans ressources; alors il aperçut tous. les gens de sa maison, les chevaux, et un Espagnol nommé Cavañas.

L'inondation arriva si subitement, qu'on ne trouva pas le moment de se porter secours l'un l'autre. A l'instant où elle commencait, Juan Perez d'Ardon entra chez l'évêque et lui dit de quitter aussitôt la maison, car elle était extrêmement élevée; il répondit qu'il ne fallait s'occuper que de la malheureuse doña Beatrix et de sa famille, et il donna des ordres en conséquence à ses domestiques; il leur dit de se munir de flambeaux et de se rendre chez cette dame. L'évêque et Juan Perez étaient en pantoufles; le premier demanda des souliers; on alla les chercher, et il les attendit. Juan Perez, pensant qu'il devait se hâter pour porter secours à doña Beatrix, continua sa route, suivi de Rodriguez le forgeron; ils pénétrèrent dans l'intérieur de la maison avec beaucoup de mal. Au moment où ils dépassaient l'entrée, les murailles s'écroulèrent; ils se portèrent plus avant et virent les femmes

s'enfuir et l'eau les emporter. Croyant que c'était dona Beatrix, ils en saisirent une et la sauvèrent. Il survint un autre torrent qui les sépara et les entraîna jusqu'à la rivière, où Juan Perez courut les plus grands dangers. Il reçut de nombreuses contusions, et il était près d'expirer lorsqu'on le trouva le lendemain matin: on le croyait déjà mort.

La ville est si ruinée, elle a tant souffert, les propriétés ont supporté de si grands dommages, que tous, sans exception, nous sommes d'avis de la quitter, de renoncer à la colonisation, d'abandonner tous les objets perdus; et encore devrons - nous rendre grâce à Dieu de nous avoir laissé la vie.

Au premier tremblement de terre, on pense que les maisons qui sont restées sur pied s'écrouleront, et pour ne pas attendre un second châtiment de Dieu, on veut abandonner tout. Le désastre fut si épouvantable, que jamais les naturels n'ont rien vu de semblable, et ni entendu raconter qui fût aussi

effravant. La terre réduite en boue était entrainée avec tant de force avec le sable et les pierres, qu'elle formait des rivières énormes. Le torrent emportait des pierres grosses comme dix bœuss, et les élevait sur l'eau comme une écorce de liége, et cela en si grand nombre, que la ville en était remplie jusqu'à la hauteur d'une lance. Les rues sont restées dans un tel état, qu'il est impossible d'y circuler; la boue s'élève presque jusqu'aux fenêtres les plus hautes. Cet événenement fut si épouvantable, et l'inondation si rapide, qu'il fut impossible de se porter secours l'un l'autre jusqu'à ce que le jour sut arrivé. Tout homme qui se sauvait, croyait être le seul qui eût pu échapper, et que tout était perdu.

La même nuit, pendant que l'on songeait à secourir la malheureuse doña Beatrix, on apprit qu'Alvaro de Paz s'était rendu chez elle avec un autre Espagnol. Ils eurent la hardiesse de tenter avec bien du mal de la sauver

mais lorsqu'ils furent arrivés près des fenêtres, un tourbillon de pierres et d'eau les enleva et les porta loin de là, si bien qu'ils surent très-mal traités, et pensèrent perdre la vie. Francisco Cava voulut en même temps porter secours à cette dame et monta à cheval dans cette intention; mais n'ayant pu réussir, il mit pied à terre, et ne parvint qu'à minuit à la demeure de l'adélantade. Il trouva le lit tout chaud : si elle y était restée, elle aurait été sauvée ainsi que ses gens, car de toute la maison il n'y eut que cette pièce de conservée. Au moment où il entrait, il trouva une vache qui avait une corne brisée, et qui portait à l'autre corne une corde de jonc, elle se jeta sur lui et le renversa deux fois dans la boue : il crut en mourir. On pense que cette vache était un esprit malin, car elle jetait un mugissement si sort que tout le monde en était effrayé. Elle alla se placer au milieu de la place et empêcha de porter secours à qui que ce sût. D'autres vaches et beaucoup de moutons, frappés d'épouvante se répandirent dans la ville en jetant des mugissements affreux.

Vers l'est de la ville, à trois portées d'arquebuse des murailles, un autre torrent sortit du sommet du même volcan, et emporta tant de pierres et de bois, qu'il renversa tout ce qu'il rencontra, tua une quantité considérable de troupeaux et quelques Indiens. On pense que si ces deux éruptions avaient éclaté du même côté, il ne serait pas resté un seul homme vivant dans la ville.

Nous avons attribué tous ces malheurs à nos péchés, car nous ne pouvons pas comprendre ni comment ni d'où une éruption si violente a pu venir. Pour apaiser la colère de notre Seigneur dans le cas où ce fût une punition qu'il nous infligeat, monseigneur fit faire une procession, et l'on récita les litanies tout entières avec beaucoup de dévotion, devant le maître-autel. Il fit un ser-

mon, disant que le Seigneur avait enlevé les justes dans sa gloire, et que nous qui avions été épargnés, nous devions nous conduire de façon à ne craindre la mort dans aucune circonstance.

Au moment où l'éruption éclata, et où cette punition fut infligée sur la famille de cette dame, personne n'était avec elle, par un miracle de Dieu, qui seul en connaît la raison. La douleur qu'elle éprouva de la mort de son mari fut extrême; elle ne buvait ni ne mangeait; Dieu voulut la punir de quelques mauvaises pensées et paroles inconvenantes auxquelles elle s'était laissée aller. Dans la douleur qu'elle éprouvait, elle avait souvent dit que Dieu ne pouvait lui faire de plus grand chagrin. Sa bonté, son attachement à la religion chrétienne, et sa piété, doivent lui servir d'excuse. Peut-être Dieu a-t-il voulu martyriser son corps pour sauver son àme et saire voir ce que nous sommes dans ce monde.

L'évêque donna l'ordre de jeûner tous les

mercredis, vendredis et samedis, et de dire des prières. Pendant ces trois jours on fit une procession solennelle en récitant les litanies. L'église et toute la ville étaient en deuil; on rendait les derniers honneurs à l'adélantade; et, comme le nombre des morts et les pleurs étaient excessifs, l'évêque dit au peuple qu'il n'était pas temps de pleurer ceux qui avaient perdu la vie, mais de prier Dieu, ce que l'on fit. Il ordonna de quitter le deuil et de se réjouir, puisqu'il n'y avait pas de chagrin assez grand pour un aussi grand malheur, et il fit enlever de l'église les tentures noires. Il prit ce parti à cause des naturels, et, pour leur faire croire que la colonie n'était pas aussi affligée qu'elle l'était réellement, et qu'il ne leur vînt pas à l'idée de tirer parti de notre facheuse position. Malgré ces grands désastres, l'ordre fut donné de faire des gardes assidues dans la ville pour ne pas laisser croire que nous étions sans précautions. Jusqu'aujourd'hui l'on n'a aperçu aucun symptôme d'insurrection; au contraire, les chess de tout le pays sont arrivés et ont témoigné du chagrin de cet événement.

On est occupé à construire une grande barraque dans la campagne où nous y vivrons tous ensemble, jusqu'à ce que l'on recommence à construire la ville, personne n'osant habiter le petit nombre de maisons qui ont été épargnées. C'est un spectacle digne de pitié que de voir un si grand nombre de bonnes maisons en ruines, et tant d'autres qui tombent tous les jours. Notre cathédrale et les maisons de l'évêque étaient les plus riches et les plus belles de ces contrées, à l'exception des édifices du même genre que l'on voit à Mexico.

|   | , |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## LETTRE

## DON JUAN DE ZARATE,

ÉVÊQUE D'ANTEQUERA,

A PHILIPPE II.

Très-haut et très-puissant Seigneur,

Par une lettre de votre altesse, elle m'ordonne de rédiger un rapport sur le gouvernement spirituel et temporel de cet évêché de Guaxaca (1), rapport que je désirais saire de-

(1) Anjourd'hui Oaxaca, capitale de l'état du même nom. Juan Nunez de Mercado, envoyé dans cette province en 1522, fut le premier qui en fit la conquête. Cortès se la réserva comme domaine particulier, et fut autorisé par Charles V à prendre le titre de marquis del Valle de Oaxaca. Juan Nuñez, Ca-

puis bien longtemps. J'ai demandé la permission de me rendre à la cour de votre altesse, mais elle m'a été refusée, je ne sais pourquoi; si c'est à cause de mes péchés, ou si le démon y a mis des entraves, sachant que mon voyage aurait été fort utile à Dieu, à sa majesté, et à votre altesse. Ma conscience aurait été satisfaite, et j'aurais pourvu à bien des besoins spirituels et temporels du pays; aussi n'auraije pas l'àme tranquille jusqu'à ce que j'aie obtenu cette permission, et je supplie de nouveau votre altesse de me l'accorder. Voici, en attendant, ce que j'ai à répondre pour me conduire avec le zèle que je dois à mon roi, à mon souverain et maître légitime.

D'abord, quant au spirituel, on éprouve ici de grands besoins, car il n'y a pas le nombre

deño et Hernando de Badajos, fondèrent la ville d'Antequera sur l'emplacement de Oaxaca. Elle fut érigée en évêché le 24 janvier 1534. Ce siège fut donné par Cortès à Francisce de Ximénès, de l'ordre de Saint-François, qui eut pour successeur la même année, don Juan Lopez de Zarate, mort en 1554. Davila, Teatro eclesiastico de les Indias, t. 1, pag. 222.

de prêtres nécessaires pour convertir et instruire les naturels; cela par deux raisons : la première, parce que les habitants sont trèsnombreux, et l'évêché si étendu, que trois évêques ne pourraient l'administrer. Il est couvert de montagnes escarpées, et la population composée de nations différentes qui parlent des langues qui ne ressemblent nullement à celle de Mexico. La seconde raison, c'est que dans tout le diocèse, qui comprend plus de cent heues de pays, il n'y a que deux couvents del'ordre de Saint-Dominique, qui ne comptent pas même huit religieux. Il existe des provinces très-vastes, très-peuplées, où il pourrait y avoir plus de douze monastères qui ne manqueraient de rien, car on pourrait les établir dans un bon territoire, sain et riche, où la religion chrétienne n'a pas encore pénétré; ce pays étant très-montagneux ainsi que je l'ai dit. L'un des deux monastères dont j'ai parlé est dans la ville d'Antequera, et l'autre dans la province de Misteca. Les religieux sont en

trop petit nombre pour pouvoir réussir. Il est donc nécessaire que votre majesté en envoie encore d'autres, qu'elle sasse construire des couvents, et que l'évêché forme une province à part, car l'administration ne peut pas bien aller lorsque le gouvernement est à Mexico, éloigné de quatre-vingts, cent, et cent trente lieues. Comme la distance est très-grande, on veut que les monastères soient rapprochés, et dans la plaine près de Guaxaca; mais il est nécessaire de les fonder dans les endroits où la doctrine n'est pas parvenue, afin que l'on puisse prêcher l'Evangile dans tout le pays. et y introduire la foi. Si l'on fait une province de cet évêché, et si le provincial y réside, on en tirera de grands fruits; la correspondance s'établira convenablement, et l'on fera des visites continues, ce qui ne peut pas avoir lieu s'il n'y a qu'un provincial dans tout le Nouveau-Monde.

Si l'on envoie des religieux dans ces contrées, il faut pareillement choisir des prè-

tres zélés pour le service de Dieu, pour la conversion, l'enseignement des naturels, et capables de leur donner de bons exemples. On doit pour cela instituer des bénéfices perpétuels et de bonnes prébendes et émoluments, au moyen desquels ils puissent s'entretenir convenablement. Il est nécessaire qu'ils cherchent à être curés, à prendre de l'autorité dans les villages; qu'ils connaissent ceux qui sont baptisés et mariés, ceux qui persévèrent dans leur idolatrie, qui entretiennent des maîtresses, qui font des sacrifices, et qui commettent d'autres péchés abominables; car leur devoir de chrétiens leur prescrit de surveiller leurs ouailles pour se conformer aux ordres de l'Église. Cela ne se fera pas, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui soient forcés de prendre cette autorité, et qui transmettent leurs rapports aux prélats lorsqu'ils iront saire des visites. Ces curés devront engager les chrétiens à se présenter à une époque fixe; car les religieux disent, et c'est la vérité, qu'ils ne sont pas tenus de prendre cette autorité, et d'en rendre compte. Ils font cependant ce qu'ils peuvent pour convertir et instruire les naturels, et pour apprendre les langues. Ils ont composé deux glossaires: l'un en langue zapotèque, et l'autre en mistèque. Par ce moyen, et grace à leur savoir, ils ont recueillide grands fruits, quoiqu'ils n'ajent pas atteint le but principal, qui est de connaître ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont infidèles. Comme l'on ignore le nombre des brebis du Seigneur, et des animaux du démon, je ne puis remplir mon devoir, et les consciences de votre altesse et de sa majesté ne sont pas plus déchargées que la mienne. Je certifie qu'ils ne profiteront pas du remède que peut leur offrir le spirituel, si on ne leur offre pas comme il convient. Il existe en effet dans cet évêché beaucoup d'Indiens qui font encore des sacrifices aux idoles, comme ils le faisaient avant de connaître les chrétiens. Jusqu'à présent la religion chrétienne ne s'est introduite que dans le plat pays, c'est-à-dire dans la vallée de Guaxaca. Les religieux ont voulu y construire trois ou quatre monastères; mais la foi n'a pas pénétré dans les parties malsaines, stériles et montagneuses, à moins qu'elles ne soient pas éloignées. Quant à moi personnellement, je ne puis pas l'y introduire, car, ainsi que je l'ai dit, la contrée est trop vaste, et quoique chaque année je sasse toutes les visites qu'il me soit possible de faire, je ne puis passer dans chaque ville tout le temps qui serait nécessaire pour cela, et pour travailler à la conversion. Je baptise moi-même, et j'ai baptisé une infinité d'Indiens; mais il m'est impossible de faire tout ce que réclament de pareils sacrements, ne pouvant rester que peu de temps dans chaque ville. Je n'y puis passer qu'en courant, car les habitants sont pauvres, et ne peuvent pas pourvoir à mes besoins. Ils sont très-enclins au gain, et ne pensent qu'à garder ce qu'ils possèdent. Ce n'est plus comme autrefois, au temps où ils

donnaient des vivres et des présents. Je suis pauvre, et si pauvre, qu'il m'est impossible de nourrir ceux qui m'accompagnent; et les Indiens qui viennent me voir, si je ne les nourris pas, si je ne les garde pas quelque temps avec moi, s'en vont sans avoir mangé, et meurent de saiblesse en chemin. Je possède encore moins de quoi payer les visiteurs, que l'on ne trouve pas comme il les faudrait, et ceux que l'on trouve, ne veulent pour aucun prix se rendre dans les endroits où leur présence serait le plus nécessaire; d'abord, parce que ce sont des contrées malsaines, puis, parce qu'il leur est impossible de se rendre à cheval dans des pays où les naturels seuls peuvent pénétrer, parce qu'ils sont sans chaussure, tout nus, et qu'ils bravent les plus grands dangers.

Ici cinq cent mille maravédis n'équivalent pas à cinq cents ducats en Espagne, et si on les dépense en vin, en huile et en autres objets, sans lesquels nous ne pouvons vivre, et qu'en Espagne nous avons en profusion, on n'en a pas seulement pour cinq cents réaux. C'est pourquoi je répète qu'il m'est impossible de faire ce qu'il faudrait, et que je ne puis décharger la conscience de sa majesté; celle de votre altesse ni la mienne avec les moyens qu'on a mis jusqu'à présent à la disposition du spirituel.

Le temporel de cette ville d'Antequera est tellement perdu, qu'on n'éprouverait aucun dommage à l'abandonner entièrement. Comme on n'a pas réglé les propriétés du marquis del Valle, et que Guaxaca qui est la même chose qu'Antequera lui appartient, le viceroi n'a pas visité cette ville. Les habitants sont dans la plus grande pénurie, accablés de travaux et de fatigues, fort peu sont riches; il y en avait plusieurs, mais ils sont morts, et comme rien n'est bien établi dans ce pays, leurs biens se sont perdus; d'autres se rendent à Mexico. La ville est abandonnée; il n'y a plus d'habitants; et elle est fort exposée

parce qu'elle n'a ni forteresses ni ouvrages de défense. Les naturels ne pensent pas tant à se révolter qu'on le croit, qu'on l'écrit et qu'on le dit au dehors; enfin, ainsi que je l'ai dit et écrit, on ne doit pas souffrir qu'Antequera soit à votre altesse et Guaxaca au marquis: ce n'est qu'une seule et même ville, elle ne peut avoir deux selgneurs. Cela ne convient ni aux Espagnols ni aux naturels, car les premiers ne peuvent cultiver que des terres appartenant aux seconds. La ville ne possède ni terrains communaux, ni promenades extérieures, ni paturages publics, ce qui empêche que les naturels soient aussi bien traités qu'ils devraient l'être. Il est impossible en effet que les Espagnols ne leur fassent pas du tort avec leurs troupeaux qui ne peuvent séjourner que sur leurs territoires, aussi n'y a-t-il pas un champ de blé près de la ville qui n'appartienne au marquis, et toutes les provisions sont vendues par ses Indiens. Tout est à

un prix si élevé que personne ne peut vivre dans ce pays, qui ne sera plus habitable si on n'y apporte remède. La ville est si peu peuplée d'Espagnols, qu'il y en a à peine une trentaine qui y soient établis. encore cherchent-ils les moyens de la quitter, et ils partiront sans qu'il en reste aucun, si l'on n'y pourvoit pas bientôt, et si l'on n'ordonne, à tous ceux qui possèdent des Indiens dans le diocèse ou dans la province, de résider dans la ville, en n'accordant les charges de corrégidor qu'à ceux qui y demeureront, tandis qu'aujourd'hui on donne ces emplois et d'autres encore à des personnes qui habitent hors du diocèse. Il faut aussi assurer l'existence de 'cette ville, et pour qu'elle devienne une des plus importantes du pays, il est nécessaire qu'elle ait ses terrains communaux, et que les colons possèdent des habitations et des territoires où ils puissent semer et planter, puisque, pour nos péchés, la vigne ne vient pas dans ce pays, quoique l'on en

ait plantée à grands frais, avec beaucoup de soins, et que l'on ait eu à ce sujet de grandes querelles avec les naturels et les gens du marquis. On a établi cette ville dans cet endroit par malice et pour faire tort au marquis, mais cette mauvaise intention retombe sur les colons; le marquis en profitera, et ceux qui ont tendu le piége y seront pris, car le nombre des naturels a augmenté. Ils se sont établis autour de la ville, de sorte qu'ils n'ont laissé aux Espagnols aucun territoire communal, ni pâturages, ni prairies pour leurs troupeaux, ni terres où ils puissent planter.

Quant à ce qui a rapport à la justice, grace à la bonne administration du vice-roi et au concours de l'audience, tout, Dieu soit loué, marche très-bien; cependant il est fort urgent qu'un auditeur vienne tous les ans visiter le pays et la ville. Lorsque l'on saura qu'il doit y avoir une visite annuelle d'une personne d'autorité, les habitants feront plus attention à la manière dont ils se conduisent. Tout le

monde s'appliquera à l'exercice de la justice. à faire son devoir, à réparer les routes qui sont en très-mauvais état et à pourvoir au bsoin des pauvres. On connaîtra ce qui convient au pays; on verra les endroits qui ont besoin de corrégidors, on en nommera dans ceux où cela sera nécessaire; on épargnera de grandes dépenses; on préviendra les maladies, les décès et les accidents qui arrivent tous les jours à ceux qui vont chaque année. chercher leurs lettres de nomination, et les faire expédier aux officiers. Les employés épargneront les dépenses qu'ils font dans un voyage de cent lieues, où ils vont chercher leurs appointements; car il y en a fort peu qui ne dépensent plus de la somme que leur procure une charge de corregidor. Enfin, l'on verra combien ces emplois sont inutiles. Les personnes qui en sont revêtues ne faisant guangmenter les vexations des naturels et les meux qu'ils éprouvent pour la perception des tributs; car un corrégidor doit recevoir les

tributs à jour fixée pour les remettre aux autres employés qui les envoient à Mexico; et s'il ne les apporte pas ou s'il ne les envoie pas, on le casse. Pour rendre un bon compte de sa charge et en être revêtu l'année d'ensuite, il est obligé d'emprisonner les Indiens, et ne peut leur accorder de terme, ce qui n'arrive pas à ceux qui sont partie des commanderies, car on leur accorde du temps. On leur apprend à cultiver comme en Espagne; on les soutient dans les époques malheureuses; ils tirent quelques profits de leurs terres, et peuvent vivre. Un petit village, avec les bénéfices qu'il se procure, peut trèsbien entretenir un colon: et quatre villages de votre altesse qui ne cultivent pas ne peuvent payer un corrégidor, qui n'a d'autre but que d'encaisser ses émoluments, et d'employer le travail des Indiens, dont il tire le meilleur parti qu'il peut, sans s'occuper d'augmenter les revenus de votre altesse. On verra cela clairement si l'on met à exécution ce que je

propose. On finira par reconnaître que ce que votre altesse possède ici diminue tous les jours. Ce pays commençait à fleurir, et les habitants l'abandonnent depuis que l'on a publié les édits qui ont sait baisser considérablement le prix des propriétés; les travaux ont cessé; l'on ne sait plus de bénésices : tout le monde est mécontent; chacun ne pense qu'à se procurer de l'argent pour s'en aller.

Quant à moi, je sais ce que je peux, mais ce n'est rien en comparaison de ce que je devrais saire pour remplir mon devoir; tous mes esforts tendent à la conversion des naturels, à leur instruction, au service de l'église; je l'ai sait par l'aide de Dieu et de sa majesté. L'église possède tous les ornements nécessaires et d'une manière très-convenable. Que Dieu et votre majesté veuillent me pardonner ce que je n'ai pas sait; d'autres diront les maux que j'ai soufierts. Le clergé de cette église n'est que trop nombreux en raison du saible produit des dimes que l'on ne percoit que dans sort peu

d'endroits : on les partage suivent les règlements d'institution. On compte quatre dignitaires et quatre chanoines, car les émoluments sont médiocres, ainsi que les prébendes désignées dans les règlements. Plusieurs ecclésiastiques aiment mieux diriger des villages que de desservir l'Eglise; d'autres babitent à Mexico, comme, par exemple, un chanoine nommé Sanabria, qui a abandonné son canonicat pour être curé dans cette ville. Pour les remplacer, on en choisira d'autres jusqu'au nombre indiqué. L'église compte un curé sous-chantre, un sacristain, un organiste, et d'autres employés. Le service est assez bien sait, mais non pas comme il devrait l'être dans une cathédrale; enfin on le sait le mieux possible, en raison du petit nombre d'ecclésiastiques. Il est nécessaire que le service soit bien fait, car c'est un endroit de passage très-fréquenté pour se rendre dans le Guatémala, dans le nouveau royaume de Léon, au Pérou, aux ports de la mer du Sud, dans d'autres endroits, et l'on ne

peut officier convenablement si votre altesse ne pourvoit pas au payement des bénéfices indiqués dans les règlements; et si elle ne donne l'ordre à ses officiers de percevoir les dîmes au nom de votre altesse, de payer les émoluments et les gratifications suivant l'usage de l'Eglise de Mexico, car le service n'est pas moins pénible dans celle d'Antequera, et les dépenses y sont plus fortes, puisque les vivres sont plus chers qu'à Mexico, et que les marchandises d'Espagne y coûtent le double.

Relativement à la manière dont les naturels sont traités, la conscience de sa majesté et celle de votre altesse peuvent être tranquilles: on fait tout ce qu'il faut pour cela; on ne permet pas de lever des impôts excessifs, ni qu'on vexe les naturels, qu'on les maltraite, ou qu'on leur fasse porter des fardeaux contre leur volonté. On y apporte tant d'attention, qu'il n'y a pas d'Espagnol qui ose maltraiter un Indien; au contraire, les naturels sont si protégés, qu'ils osent maltraiter des Espagnols. Ils ne leur

donnent pas à manger sans argent, se font bien payer, et ne sournissent des vivres que quand cela leur fait plaisir, et non pas quand les Espagnols en demandent. Il y a parmi eux des alguazils qui osent arrêter un Espagnol, le garrotter, l'amener à cette audience ou à un autre tribunal. Ils savent bien venir se plaindre pour la moindre chose. Comme ils voient que l'on accorde plus de confiance aux naturels qu'aux Espagnols, quelquefois même injustement, et que pour un mauvais traitement de peu d'importance infligé à un Indien, on ruine le coupable; les anciens excès n'existent. plus, et tout le monde est si d'accord, qu'on ne pourrait l'être davantage. Les naturels sont vraiment maîtres de leurs propriétés; beaucoup d'eux sont riches, et tous possèdent des biens que leurs ancêtres n'ont jamais possédés, de sorte que tout l'argent du pays est entre leurs mains, parce qu'ils accaparent tous les vivres du pays, et les vendent à des prix si exorbitants, qu'il est impossible de

vivre ici. Une fanègue de blé vaut un pesos, encore on n'en trouve pas; et le mais coûte un demi-pesos. Les Indiens se sont mis à cultiver ·les fruits d'Espagne; presque tous en ont. Ils élèvent et vendent des bestiaux, récoltent de la soie en si grande quantité, qu'il y a un village dans la Misteca où les naturels seuls récoltent deux mille livres, et ne pavent de tribut que neuf cents pesos en poudre d'or. Enfin . les Indiens sont riches et bien traités, tandis que les Espagnols sont les plus pauvres et les plus misérables de toute la contrée : tout est renversé. Votre altesse peut être persuadée que c'est la vérité que lui écrit son serviteur et chapelain indigne, qui jamais ne cessera de supplier le Seigneur d'augmenter vos jours et votre haute renommée, d'accroître votre puissance de nouveaux domaines, de nouveaux royaumes et de domination pour la gloire de la sainte religion et de l'église.

A Mexico, le 30 de mai 1544. De votre al-

306 соности не спиности

tesso, l'indigne chapelain, et écustant sérviteur, qui baise vos mains royalis.

JUAN DE ZARATE,

Évêque d'Antequera.

SIMANCAS.

**v.** 

## LETTRE

DU CHAPPLAIN FRÈRE

## LORENZO DE BIENVENIDA (1)

A PHILIPPE II,

· Alors prince héréditaire.

Gracia et pax Deo Patri, et Domino nostro Jesu-Christo.

J'avais déjà écrit à votre altesse, mais comme dans ce pays il y a pour nos péchés peu de

(1) Le père Lorenzo de Bienvenida arriva en 1534 dans la province de Yucatan; il convertit et baptisa un grand nombre d'Indiens dans celle de Bakhalal. Il fut successivement gardien des couvents de Ythmal, Mérida et Campêche et fit trois fois le voyage d'Espagne pour les assaires de son ordre. Il fut ensuite

fidélité, et moins encore de religion et de franchise chez les Espagnols, je pense qu'aucune vous est parvenue; et puis la mer est incertaine et dangereuse. Je ne manquerai donc pas de vous faire savoir la vérité, et si je ne dis pas vrai, que le Seigneur me retire sa protection et me prive de sa gloire. J'écrirai à votre altesse jusqu'à ce que je sache que mes lettres, ou quelqu'une d'elles, soient parvenues entre ses mains; ma conscience me le prescrit, puisque le Seigneur a voulu me conduire au milieu de ces infidèles, et que je suis témoin de choses qui se passent contre le service de Dieu et de sa majesté. En prince très-chrétien elle a pourvu à tout dans ces contrées; mais les officiers chargés de la justice ne remplis-

employé aux missions de Costa-Rica , et revint au Yucatan , où il mourut vers 1560.

Quoique les rapports contenus dans cette lettre soient trèsexagérés, on ne peut nier cependant que le Yucatan ne soit une des provinces où les Espagnols aient commis les plus grandes cruautés. Presque tout ce qu'avance le père Bienvenida est confirmé par le rapport de Cogolludo et des autres historiens de ce pays.

sent pas leur devoir, et ne sont fidèles ni à Dieu ni à leur roi et maître. Comme ils sont fort éloignés de l'Espagne, ils pensent que leur conduite ne sera point connue, ou que si on en a connaissance ils ne seront pas punis, comptant sur ce proverbe : Quien pasa punto pasa mucho, qui pardonne un peu, pardonne beaucoup.

Votre altesse saura qu'il y a sept ou huit ans que l'on fit la conquête du Yucatan, et que ce fut la première partie de la terre ferme que l'on découvrit dans les Indes après l'île Espagnole, qui était la dernière que l'on avait conquise. Le Yucatan a été colonisé de nouveau par les Espagnols il ya douze ou quatorze ans; on n'y trouve ni or ni argent. Les nouvelles des richesses du Pérou, et les faibles moyens du gouverneur Montejo s'opposèrent à la prospérité de ce pays. Maintenant, grâce à Dieu, il est encore habité. Il existe trois villages et une ville. Un de ces villages a vingt colons, et se nomme la villa de San-Fran-

100

tisto frii clest un bort de inter bill l'endroit le plus pauves du suvet la ville ent à trente licues dans l'ititérieur : on le monne Mérida (a); elle récut ce nom à cause des édifices magnifiques qu'elle renferme, car, dans tonte l'étendue du pave que l'on a découvert dans les Indes, on n'en a pas trouvé d'aussi beaux: ils sont bien construits, en pierre de Laille fort grandes. On ignore qui les a bâtis; il paraît que ce fut avant la naissance de Jésus-Christ, car il y avait au dessus des arbres aussi gros que ceux qui croissaient au pied. Ces bâtiments ont cinq toises de hauteur, et sont construits en pierres seches; au sommet de ces édifices sont quatre appartements divivisés en cellules comme celles des moines : ils ont vingt pieds de long et dix de large; les

(1) Cette ville fut fondée dans la province que les indiens nommaient Acanul. Cogolludo, lib. III,.cap. 7.

<sup>(2)</sup> Mérida fut bâtie en 1541 dans la province que les Indiens nommaient Tihoo, par don Francisco de Montejo, après avoir gagné une victoire éclatante contre les Cocomes. Cogolhudo, lib. 111, cap. 7.

iambasses des portes sont d'un seul morceau. et le haut est voûté. Il y a dans le pays un grand nombre d'édifices semblables; les naturels ne les habitent pas, leurs maisons sont en paille et en bois, quoiqu'ils aient de la chaux et des pierres. Les religieux ont établi un couvent de Saint-François dans les édifices situés dans la partie qu'on a découverte. Il est juste que ce qui a servi au culte du démon soit transformé en temple pour le service de Dieu. C'est dans ce sanctuaire que l'on a célébré la première messe qui ait été entendue dans le pays. Nos péchés n'ont pas permis que l'on en trouvat autre part. L'autre village se nomme Valladolid (1). Quarante colons ou conquérants y résident. Cette année, 1547, les Indiens se sont soulevés, et ont tué quinze ou vingt. Espagnols qu'ils prirent dans leurs villages, chacun en particulier, et si l'on n'avait

<sup>(1)</sup> Valladolid fut fondée dans la province de Choaca, le 28 mai 1543 (Cog., lib. III, cap. 14), et transportée ensuite dans celle de Zaqui (lib. XVI, cap. 15).

envoyé promptement des secours de la ville, aucun Espagnol n'aurait survécu; ils tuèrent les esclaves (navorias), plus de cinq cents hommes ou femmes. La cause de cette révolte a été les mauvais traitements que les Espagnols exercent sur les Indiens, dont ils prennent les femmes, les enfants, les battent à coups de baton, leur cassent les bras et les jambes, et les tuent. Les tributs et les prestations personnelles excessives auxquels on les soumet, sont aussi un des motifs de cette insurrection. Si votre altesse n'y apporte promptement remède, il n'est pas possible d'occuper plus longtemps ce pays sans manquer à la justice. Dans les endroits où les enfants viennent à nos écoles, il n'y a pas eu d'insurrection, mais comme nous ne sommes qu'un petit nombre de religieux, nous ne pouvons pourvoir à tout. Nous avons déjà envoyé un de nos frères à votre altesse pour l'informer franchement de ce qui se passe dans ce pays, il se nomme frère Nicolas d'Alvalate, natif de la province de Tolède; mais la mer étant incertaine et dangereuse; nous ne savons s'il est arrivé à bon port.
C'était dans l'intention de prier votre altesse de
nous envoyer des personnes qui nous aidassent
à travailler à cette vigne pleine de l'idolàtrie
des démons, et pour qu'elle nous donne un
évêque pieux et instruit, ainsi qu'il convient
à cette nouvelle église; nous la prions aussi
de vouloir bien ordonner qu'on nous accorde
ce que l'on donne dans les pays nouvellement
découverts, c'est-à-dire une cloche pour chaque
couvent, un calice, du vin et de l'huile pour la
messe et pour la lampe du très-saint-sacrement.

Je seraiconnaître à votre altesse combien est saible le zèle des Espagnols qui sont à la tête du gouvernement, et celui du gouverneur le premier. Cette année, 1547, il est venu dans ce pays un prêtre nommé Villagomez, qui, suivant ce que l'on m'a rapporté, avait été religieux de l'ordre de Saint-Dominique. Aussitôt arrivé il demanda la signature des administrateurs, de l'adélantade, et tous lui donnèrent une

lettre revêtue de leur signature, et adressée à votre altesse, par laquelle ils vous supplient de le leur accorder pour évêque; et il ne sait pes lire. Dans le village de Valladolid, tous, à l'exception d'un seul, le demandent pour évêque, sans le connaître, et sous le seul prétexte qu'il descend des Goths. Ainsi il faut donc à cette nouvelle église un prêtre avare, imbécile et ambitieux, qui brigue l'épiscopat sans y être appelé. Il va partir pour l'Espagne. Il laisse le village sans prêtre, et il prétend que si l'évêché n'est pas déjà accordé, on le lui donnera, parce qu'il a à la cour des gens qui ont le bras long, comme si votre altesse ne considérait pas avec plus de soin ce qui convient à l'église. Je donne avis de cela à votre altesse, car le démon est fin, et les hommes avaricieux, ils ne tiennent pas compte de l'amour de Dieu, surtout dans les affaires de l'église, s'ils y ont du bénéfice.

Votre altesse saura que ce pays a été conquis par don Francisco Montejo, fils du gouver-

neur, et qui l'a divisé comme on a divisé toutes les autres contrées des Indes, c'est-à-dire non pas suivant Dieu, mais suivant la chair. La plupart du territoire a été donné à des gens qui ne l'ont pas conquis, et beaucoup de ceux qui ont eu la peine sont ici mourant de saim. Il fit un mémoire adressé à votre altesse pour prouver qu'il avait découvert ce pays à ses frais et à ceux du gouverneur; il aurait bien mieux fait de dire aux frais des naturels, comme toutes les autres parties des Indes, puisque c'est en réduisant les Indiens en esclavage, en s'emparant de vive force de leurs vivres, et en les pillant. Aussitôt que la conquête fut achevée, les conquérants lui payèrent jusqu'au dernier sou tout ce qu'il leur avait avancé en armes et en équipements; et si votre altesse avait été témoin de cette conquête, an lieu de récompenser les capitaines elle aurait dû les saire mettre à mort, parce qu'ils n'ont observé aucun des ordres qu'ils avaient recus. Voici comme s'est faite la répartition des

terres. Presque tout est entre les mains de cinq ou six personnes, qui sont : la première, le gouverneur; la seconde, la femme du gouverneur; la troisième, le frère de la femme du gouverneur, nommé Alonso Lopez; la quatrième, don Francisco de Montejo, fils du gouverneur; la cinquième, Francisco Montejo, neveu du gouverneur; et la sixième, Juan d'Esquibel, fils de la femme du gouverneur. Ce dernier qui n'a pas pris part à la conquête a la plus grosse portion. Ces personnes possedent plus que soixante autres colons qui habitent cette ville. Ils n'ont pas même donné une seule maison à votre altesse, et lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils ne donnaient pas au moins une part à sa majesté, sur quatre qu'ils avaient saites, ils répondirent que le pays était pauvre, et ils ont raison, car véritablement leur avarice l'a ruiné. Si ce n'est l'or ou l'argent qu'on n'y trouve pas, c'est la contrée la plus riche des Indes. L'or y est rare à la vérité, mais le climat est le plus sain que

l'on puisse trouver dans cette partie du monde. Il y a beaucoup de poules, de cochous, de cerfs, de lapins, des cailles, du miel, et de la cire en abondance. Les mûriers y viennent bien, et le bétail d'Espagne mieux qu'en Espagne. La population est plus nombreuse que dans tout autre pays conquis, excepté à Mexico; et ce qu'il y a de mieux, c'est que dans ce pays on ne parle qu'une langue, que le sol n'y est pas montagneux, et qu'il n'y a qu'une rivière à Champoton, où commence cette province. La température y est bonne, ni trop froide ni trop chaude. La vigne y vient très-bien, et le mûrier comme en Espagne. Les figues et les citrons y mûrissent fort bien. Le froment ne peut pas s'y cultiver, excepté à Champoton, où il est facile de faire des canaux d'irrigation, et ce territoire suffirait pour nourrir tous les Espagnols qui viendraient dans ce pays, car les Indiens ont de quoi pourvoir à leur subsistance; ils sont dévoués à sa majesté.

Votrealtesse saura que l'adélantade Montejo,

qui vint dans ce pays il y aura un an di Madi prochain de cette année 1547, était à peine arrivé que les naturels s'insurgèrent. Des que que cette révolte fut apsisée, il commençe à partager tous les béritages des gens qui étaient morts, non pas entre les conquénents qui étaient très-nombreux, et dant baqueoup n'avaient pas d'Indiens, mais entre sa femme, son beau-fils et son beau-foère. Les héritages de six ou sept colons qui moururent à Walladolid furent donnés tous ensemble à son beau-frère Alonzo Lopez, qui les échanges avec d'autres colons de cette ville qui allèrent s'établir à Valladolid; et il tint la place de sept ou huit colons, lorsqu'il était nécessaire qu'il y en eût un plus grand nombre; car les Indiens sont fort nombreux, et les Espagnols en très-petit nombre. Il donna ensuite à son beau-frère, Alonso Lopez, huit cents maisons situées à Cuzama, le meilleur endroit du pays, et dans chacune desquelles habitent quatre ou cinq naturels avec leurs familles. Il donna

pour épingles à sa femme ce qu'Alonzo Lopez avait à Tavasco. Une autre portion du territoire, que possédait don Francisco, fils de l'adélantade, fut reprise par le dernier, et donnée à sa femme. Bientôt deux ou trois autres parts de territoires restèrent vacantes à Tavasco; l'adélantade donna tout à sa femme, et de plus Xicalanco et Atasta. Il donna à un fils métis des Indiens de Tavasco. L'adélantade prit pour son domaine particulier à titre de profits et lucres la province de Mani (1), sans que les officiers de sa majesté l'eussent reconnue, ni plus ni moins que cinq lieues de pays carrés, sans que l'on puisse y établir de juridiction, ni civile ni criminelle. Non content de cela, il s'empara de Tecul, qui était à son beau-frère. Cet endroit est encore plus considérable que Mani : on y compte mille maisons de plus. Outre cela, il a à Tet-

<sup>(1)</sup> La province de Mani était la seule qui fût restée aux descendants des anciens rois de Mayapan après la révolte générale des caciques, qui eut lieu en 1520.

chac plus de quatre ou ciaq cents maisons avec les Indiens; plus l'alo; qu'il a pris à son cousin; Nicalzil, qu'il a enlevé de farce à son fils don Francisco; d'autres Indiens que l'on nomme Ixcucul; près de Valladolid un autre village; l'île de Cocumel, où il a plus de deux cents maisons (c'est un port de mer); dans la ville de San Francisco; Campèche, port de mer, le meilleur des Indes, et qui compte plus de deux cents maisons; à Champeton, port de mer, plus de deux cents maisons.

Il y a trois ans, lorsqu'il eut connaissance des nouvelles lois promulguées par sa majesté qui défendent aux gouverneurs d'avoir des Indiens; il fit prendre possession de Champoton et de Campèche par sa fille dona Catalina, femme du licencié Maldonade, président de Honduras. Il fait construire à Champoton une sucrerie, et s'empare des terres des Indiens; ceux-ei sont venus se plaindre aux religieux que le gouverneur venait de leur enlever les meilleures terres qu'ils possèdent

pour la culture. Elles bordent en effet la seule rivière qu'il y ait dans le pays, et sont les meilleures du Yucatan. Ces villages appartiennent à sa majesté. On peut en tirer parti et exempter les Indiens de tributs. Ils procureront plus qu'ils ne payent aujourd'hui par les profits considérables que l'on peut saire, soit en blé, soit en sucre. En toute justice, les naturels de Champoton ne devraient pas payer de tribut, ou du moins pendant quelque temps, et jusqu'à ce qu'ils soient tous chrétiens, car ce pays n'aurait pas été conquis sans eux. Pendant trois ou quatre ans ils ont nourri les Espagnols qui leur ont promis qu'ils seraient sujets de sa majesté, et qu'on ne leur imposerait aucune charge. Ils les ont accompagnés à la guerre; ce sont les seuls qui n'aient pas résisté. Ils nous ont été constamment fidèles, ont maintenu leurs promesses, et il serait juste, puisque nous sommes chrétiens, qu'ils trouvassent en nous des gens de parole. Si on ne veut pas les

exemptet de tributs pendant un certain temps, au moins il serait bien de faire de Champeton une grande ville, d'où sa majesté put tirer par la suite d'importants avantages.

Votre altesse saura qu'il existe une ville importante nommée Acalan, qui, il ya trente ans, était la capitale d'une province très-puissants; mais comme on n'y exerçait pas la justice, elle s'est ruinée et ne compte plus que deux cents maismes. Elle appartient à Gonzalo Lopes, procureur de Mexico, présentement en Espagne. Pendant qu'il y résidait, le gouverneur lui donna des Indiens. Deux autres habitants de San-Francisco en ont une autre partie. Cet endroit est peu considérable et diminue chaque jour d'importance; si cela continue encore dix ans il n'y aura pas une maison. Acalan est situé sur une pointe de terre assez éloignée de ce pays : les Indiens s'y rendent en cauots sur le lac; ils emploient dix jours pour ce voyage, s'exposent à de grands dangers; et doivent attendre un temps savorable, parce

qu'il y a des chutes considérables. Pour que ces gens soient sauvés et qu'ils puissent être convertis, le service de Dieu exige que sa majesté les prenne pour sujets; étant sous sa protection ils seront mieux traités. Il faudrait qu'ils ne payassent pas de tributs pendant dix ans; par ce moyen on leur fera quitter l'endroit qu'ils habitent, on les attirera à Champoton ou à Campêche, que l'on colonisera, qui deviendra une grande ville et les enfants apprendront notre langue. Il y a dans cette ville une école et un religieux qui connait celle du pays, et qui prêche dans cette langue : il n'y a pas chez ces Indiens de pretre qui ose baptiser les enfants, et encore moins les grandes personnes. Il n'y a qu'un village dans un lieu écarté, où les oiseaux seuls peuvent aller sans danger: il est donc impossible que l'on y entretienne constamment l'instruction. Si votre altesse prend ce parti, je suis persuadé qu'avec l'aide de Dieu j'engagerai ces Indiens à venir

cultiver dans ce pays, et votre altesse sera une bien belle œuvre. Un grand nombre s'instruirout et sauveront ce qui n'est pas possible aujourd'hui, à moins d'un miracle de Dieu. Lorsque le pays sera bien colonisé, ils pourront payer tribut ou procurer d'autres avantages dont sa majesté tirera profit. Sì l'on ne me croit pas, que votre altesse envoie quelqu'un pour le voir; et si ce que je lui ai dit est la vérité, je la prie de faire ce que je propose. Cela ne peut faire de tort à aucun Espagnol; ils peuvent bien faire leurs affaires sans cela: ces Indiens ne sont pas les seuls; ils en ont d'autres; et votre altesse verra par la suite quel avantage on peut trouver aussi bien au spirituel qu'au temporel, en attirant ces naturels dans ce pays-ci.

Votre altesse a envoyé au président et aux auditeurs de Honduras l'ordre de remettre sous l'autorité de sa majesté tous les Indiens que les gouverneurs, leurs femmes et leurs enfants possèdent. Cet ordre n'a pas été mis à

execution; bien plus, le président de Honduras, gendre du gouverneur Montejo, a sait prévenir son beau-père que votre altesse lui ordonnait d'affranchir les Indiens, et ceux que lui-même possédait à Honduras. Les naturels qu'il avait dans cette ville furent aussitôt remis sous l'autorité de sa majesté; mais ceux du Yucatan, de Chiapa et de Tabasco ne l'ont point été. Aussitôt l'arrivée de l'ordonnance on s'est occupé en toute hâte à construire une maison de quatre cents pas de long, à deux étages, et pour faire cette construction on a dépeuplé la province de Mani, car les prestations personnelles qu'elle fournit sont très-considérables, attendu qu'elle contient trois ou quatre cents Indiens. Cet établissement ne sera pas achevé dans deux ans; en y construit des fermes et une sucrerie comme à Champoton. On a commencé tout le travail depuis l'arrivée de l'ordonnance qui retire les Indiens au gouverneur. Il a pris mille moyens secrets à l'égard de ceux qu'il possédait; les à fait passer comme apparteaunt à d'autres personnes; il a préleyé des tributs sur cuz, et exigé des prestations personnelles.

. Votre altesse saura qu'Alonso Lopez, beaufrère de l'adélantade, en arrivant d'Espagne à Yucatan, fut nommé par l'adélautade régidor de cette ville, quoiqu'il sût qu'il ne pouvait pas remplir cet emploi puisqu'il avait été exilé de ce gouvernement pour trois ains, et qu'iliflevait résider à Honduras; il resta trois ou quatre mois ici, puis il partit pour Honduras, où il tomba de cheval et mourut. Aussitôt l'adélantade fit passer les Indiens d'Afonso Perez sur la tête de son beau-file, Juan d'Esquibel, quojqu'il fut publiquement reconnu pour un homme entaché du péché sans nom. Il s'était enfui de Honduras ici, parce qu'on avait sait des plaintes sur lui à ce sujet. Deux autres plaintes pour ce crime sont déposées ici; mais, comme il est fils de la semme du gouverneur, il n'v a pas de juge qui veuille le brûler. On dit généralement qu'il a tué deux

naturels dans la crainte qu'ils ne le dénoncassent. Il y a ici deux jeunes Indiens' qu'il attacha violemment à un escalier, et habuit rem pessimam cum illis. Ge sait est connu de tout le monde; si la justice s'exercait dans ce pays, il y a longtemps qu'il aurait été réduit en cendres. Les Indiens de ces villages ne le convaissent que sous le nom d'Ixpen, qui répond à la dénomination espagnole pesimo. On a déposé devant un alcade une accusation relative au même crime contre un nommé Aguilar, créature du gouverneur. Deux Indiens se sont plaints de lui à la justice: in ore habuit rem pessimam cum illis. L'on fait une enquête; mais on dit dans le public que le gouverneur a agi en dessous main pour que ces Indiens ne chargent pas son fils, et l'on prétend que tous les deux étaient entachés de ce vice abominable, et que c'est pour cela qu'il lui donna tout ce qui resta de la succession de l'oncle Alonso Lopez et qui s'élève à plus de mille cinq cents maisons, outre

quatre cents qu'il avait déjà reçues; comme si l'ordonnance qui vient de paraître, et qui prescrit aux gouverneurs et à leurs enfants d'abandonner la possession des Indiens, était non avenue, parce qu'il n'était que le fils de la femme du gouverneur. Ces gens ne se font pas scrupule de voler leur roi. Le gouverneur agit ainsi, parce qu'il désire aller en Espagne pour qu'on lui rende les Indiens qu'on lui a ordonné de mettre en liberté, afin, dit-il, de pouvoir laisser de quoi vivre à sa femme, lui qui n'a pas laissé une seule maison aux conquérants. Il a distribué tout à ses parents, à sa femme et à ses enfants; il n'est pas jusqu'à une de ses petites-filles, encore à la mamelle, qui n'ait ses Indiens. Un notaire, nommé Poras de Manga, qui n'est occupé qu'à faire et à défaire des ordonnances, a recu deux fois des Indiens et les a perdus au jeu. A peine un des enfants naturels du gouverneur, nommé don Juan, fut-il arrivé d'Espagne, que celui-ci lui donna des Indiens

qu'il prit pour cela à un conquérant, à ses ensants et à sa semme. Don Juan a tué un homme dans ce pays, et il n'a pas été condamné à la confiscation de ses biens, se prevalant d'une loi qui dit que, lorsqu'un homme aura fait partie d'une expédition de conquête avec sa samille, quelque crime que le père ait commis, les enfants ne perdront pas le bien qu'il leur laisse. Don Juan a quitté les Indes sans attendre son jugement, pour que sa fortune retombat à ses enfants. Lorsque le gouverneur arriva dans ce pays à l'époqué de l'insurrection, il convoqua les Indiens de Champoton et de Campêche, qui étaient ses vassaux, et leur dit d'accompagner à la guerre les Espagnols, leur permettant de saire esclaves tous ceux qu'ils prendraient, sans leur recommander d'épargner les femmes et les enfants, mais de les prendre tous en masse. Frère Luis de Villalpando (1) et moi

<sup>(1)</sup> Il sut le premier Espagnol qui apprit le maya, et qui

sions chions presents leraquili At cette proclamation; nous dimes au gouverneur : Nous prions votre seigneurie de prendre en considération ce qu'elle publie; elle outrepasse ses pouvoirs. Sa majesté l'a défendu par ses nouvelles lois, et il n'est pas juste de le faire. Il répondit que les alliés ne voudraient pas prendre part à la guerre si nous ne leur dennions permission de faire des esclaves. Ils partirent donc et réduisirent en esclavage une multitude innombrables de naturels. Je vis un seul Indien qui en conduisait dix ou douze et ils ne prenaient pas les grands qui avaient les pieds légers pour s'enfuir; mais seulement les femmes et les enfants. Ils les commenent tous au dehors et les vendent; ce qui diminue la population. Ce pays finire par être dépeuplé, si l'on n'y apporte remède. Il n'y a pas d'Espagnol qui ne parte d'ici sans emmener beaucoup d'Indiens. Le gouverneur

composa dans cette langue une grammaire et un vocabulaire. Cogolludo, lib. V, cap. 1. laisse faire ceux qui sont ses partisans et ses amis.

Un mal plus grand encore, qui existe dans cette contrée parmi les naturels, c'est que c'est à qui ferait l'autre esclave. Les chess et les caciques sont si portés à cela, qu'on ne les eu empêchera pas sans une punition sévère. Votre altesse doit savoir qu'il est bien rare ici de trouver une maison qui n'ait qu'un seul habitant; elles en ont toutes deux, trois, quatre, six, et même davantage. Parmi eux est un père de famille qui en est, le ches. Aussitôt que celui-ci meurt, le plus fort de ceux qui restent sait les autres esclaves, et ce qui est pis, ils se tuent les uns les autres. Lorsque le père meurt, les ensants qui survivent sont vendus comme esclaves, et dans l'espace d'un mois ils changent quatre fois de maitre. Nous avons dit au gouverneur de remédier à ce mal, mais cela n'a servi à rien, et il durera jusqu'à ce que l'on ait dépeuplé ce pays, comme c'est arrivé dans les autres parties des Indes où il n'y a déjà plus personne, excepté à Mexico. n'est donc bon que son altesse ordonne de pendre celui qui sera quelqu'un esclave, et quand on en aura pendu trois, le remède aura réussi; car ce sont des gens qui craignent de mourir. Si elle ne veut pas qu'il en soit ainsi, que l'on applique au moins la peine du talion, et que l'on sasse esclave celui qui réduit l'autre en esclavage, et qu'il soit esclave de votre altesse.

Le gouverneur est payé par votre altesse pour gouverner ces naturels et pour administrer, mais il ne s'occupe d'eux en aucune façon, parce qu'ils n'ont point d'argent. Il n'a pas visité le pays depuis un an qu'il y est arrivé. Il ne s'occupe qu'à faire construire des maisons, des fermes, par les Indiens de votre altesse, à se proeurer de l'argent pour pouvoir laisser deux majorats; et si tout le Yucatan était vacant, il le prendrait pour lui. Son avarice est telle, que chaque jour on ne lui entendrien dire, sinon qu'il n'y a pas dans l'Ind

d'homme plus pauvre que lui, quoiqu'il ait des Indiens à Honduras, à Chiapa, à Mexico, à Tabasco, et la moitié du Yucatan. Ce serait justice de Dieu que lui, qui en a un si grand nombre, il en eût moins que les autres, et de moins encore les émoluments que lui paye votre altesse. Tout lui réussit au mieux, et cependant il dit qu'il ne gagne pas un réal; que Dieu en soit le juge. La religion lui doit beaucoup en vérité; depuis qu'il est dans le pays on n'a pas baptisé une seule grande personne, si ce n'est à Paques dernières, où l'on en a baptisé trente ou quarante. Chaque jour, soit à Campêche, soit à Champoton, nous bartisons des Indiens; mais comme ils sont trèsoccupés dans ses plantations, ils ne peuvent s'instruire. Ils vont par cinquantaines et par centaines travailler à la sucrerie que l'on construit à Champoton, et ceux de Campêche vont à dix lieues de là ; ce qui leur fait beaucoup de tort. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il soit venu dans ce pays; son fils, lorsqu'il n'étrait que lieutenant du gouverneur, l'administrait beaucoup mieux; il nous aidait avec zèle dans nos travaux pour l'instruction. Je ne comprends rien à cette réputation de sainteté que l'on a faite à ce vieux gouverneur, je n'ai vu chez lui que de l'avarice; il ne se rassasie pas, et ne veut pas se souvenir qu'il doit mourir un jour.

Dieu sait un grand mal à un pays lorsqu'il veut que ce soit la semme qui gouverne; celle du gouverneur le réduit tout à sait à rien; il est le corps et elle est l'ame. Rien ne se sait si ce n'est par elle; on passe les jours et les nuits à lui saire sête, et il n'y a pas de bourgeois dans cette ville qui leur veuille du bien.

Il enlève aux Espagnols tous les profits des navorias, les garde pour lui, et si nous lui envoyons quelques esclaves mal faites, pour qu'il les affranchisse, il les garde pour servir dans sa cuisine, où elles sont plus esclaves que chez les Indiens; de telle sorte que nous n'osons en envoyer aucune, et lorsque nous en trouvons

de mal faites, nous autres religieux, nous leur donnons la liberté jusqu'à ce que votre altesse nous autorise à le faire légalement.

Votre altesse doit connaître aussi un autre abus bien grave. On a envoyé de Honduras le licencié auditeur Rogel pour informer sur la conduite du gouverneur dans ce pays, et il est allé faire son enquête à Chiapa, à cent vingt lieues d'ici. Que votre altesse voie un pen s'il est possible d'informer de cette manière. J'ai entendu dire au gouverneur don Francisco de Montejo, qu'il s'était entendu avec le président, son gendre, pour que Rogel ne vint pas ici, et pour qu'il sit son instruction à Chiapa. Qu'est-il arrivé? de cette ville il assigna le lieutenant du gouverneur, et d'autres qui avaient été capitaines dans le pays; personne ne vint pour déposer contre eux, et ils surent renvoyés absous. Il y avait cependant bien sujet de les condamner, mais ici aucun crime n'est puni. Que Dieu dans so miséricorde infinie veuille y apporter remède!

Il n'y a point ici de taxe pour les impôts, chacun est taxé comme il l'entend. Si votre altesse n'y remédie promptement, l'existence de ce pays est tout à fait compromise. Les Indiens sont poussés à bout, surtout à cause des prestations personnelles. Les Espagnols ont été le plus grand empêchement que nous ayons trouvé à la propagation de la foi; maintenant ils se conduisent mieux, mais ils grincent des dents. Il ya de par la ville un nombre infini de seigneurs qui disent à pleine bouche mes Indiens, comme si ce n'étaient pas les vassaux de votre altesse; plusieurs ont été jusqu'à ordonner à leurs Indiens de se retirer dans la forêt lorsque les religieux arriveraient. Quant à moi, je tiens ceux qui donnent ces ordres pour plus infidèles que les Indiens eux-mêmes. Je ferai savoir à votre altesse, qu'il y a trois ans et demi, l'adélantade a fait don d'une capitainerie à Gaspard Pacheco, bourgeois de cette ville, à condition qu'il irait conquérir des provinces du golfe d'eau douce (golfo dulce),

entre Honduras, Guatimala, et cette province. Par inconduite ce capitaine s'est arrêté dans une province amie, nommée Cochua, la plus considérable de cette contrée, et même la meilleure de trente lieues à la ronde. Il y ayait une population nombreuse qui était parțagée entre les habitants de cette ville. Ils ont mangé les vivres des naturels, les ont pillés et forcés de porter des fardeaux. Si les Indiens prenaient la fuite, ils chargeaient les semmes : aussi les naturels s'enfuyaient-ils dans les forets, de crainte des Espagnols. C'est ainsi que la plupart moururent de faim, et le capitaine manquant de porteurs ne put s'avancer davantage. Il revint donc, et la capitainerie fut donnée à un de ses neveux, nommé Alonso Pacheco. Néron ne fut pas plus cruel que ce dernier: il poussa plus avant et arriva dans une province tranquille nommée Chetemal; et sans que les naturels commissent aucune hostilité, il les pilla, mangea leurs vivres; et les Indiens de gagner les forêts de crainte des Es-10. 22

pagnols, car aussitôt que ceux-ci en prenaient un . ils le livraient aux chiens; aussi les Indiens s'enfairent, abandonnèrent leur culture, et tous moururent de saim. Je dis tous, car il y avait des villes de cinq cents, et même de mille maisons, qui aujourd'hui n'en ont pas plus de cent. Cette province est riche en cacao. Ce capitaine exerça ces violences en personne: il en tua un grand nombre avec une petite massue, et il disait: Ce baton est excellent pour châtier ces coquins; et quand il les avait tués : Oh! disait-il, que je leur en ai bien donné. Il coupa les seins à un grand nombre de femmes, et aux hommes, les mains. les narines, les oreilles. Il attachait des calebasses aux pieds des semmes, et liées de cette manière il les faisait jeter dans le lac pour les noyer par passe-temps. Il commit d'autres cruautés horribles que je ne raconterai pas dans la crainte d'être trop long; enfin il ruina toute la province. Les Espagnols bàtirent dans ce pays un village composé de huit habitations

qu'ils nommèrent Salamanque (Salamanca y bien manca) (1), et véritablement il y manque quelque chose, car il n'y a ni prêtre ni église, et les habitants ne s'y confessent pas, puisqu'ils sont à soixante lieues de cette ville. S'il ne l'avait pas détruite, elle aurait pu nourrir trente familles. En récompense de ces cruautés, on l'a renvoyé dans la province qu'il avait saccagée, on lui a donné les meilleurs Indiens qui y étaient restés, et il n'a pas même reçu une chiquenaude; voilà comme on rend la justice dans ce pays.

Votre altesse saura que cette année 1548, le gouverneur n'a pas nommé de nouveaux régidors, il s'est contenté de confirmer les mêmes qui avaient exercé l'année passée afin de les garder dans sa manche et qu'ils lui laissassent ses Indiens. Ce gouverneur a écrit au président de Honduras qu'il enverrait au

<sup>(1)</sup> Cet'e ville est située dans la province de Backhalal qui se nommait aussi Vaymil et Chetemal. Cogolludo, lib. II, cap. V.

corps municipal pour faire inscrire comme appartenant à sa majesté les Indiens qu'il avait, c'est pour cela qu'il a gardé les anciens régidors. Le président aurait mieux fait de dire: Vous laisserez les Indiens que vous avez, et ils passeront à votre beau fils et à votre neveu, ainsi qu'il a été fait, car il leur donna les Indiens d'Alonso Lopez qui était mort. Son neveu possède des Indiens à Honduras, et ici ils lui en ont donné d'autres par ruse, afin d'en jouir eux-mêmes.

On vend ici des villages comme des nègres en Espagne. La plus grande partie du territoire est entre les mains de gens qui l'ont acheté et qui l'administrent comme des acheteurs. On m'a même assuré qu'en secret ils traitaient à prix d'argent pour les Indiens. J'ai su d'un nommé Aranda, qui est mort aujourd'hui, que le gouverneur et Diégo de Aranda partagèrent ensemble un village qu'ils possédaient par moitié; et comme dans la part d'Aranda il v avait plus de maisons

que dans l'autre, il paya en compensation cinquante ou soixante pesos. J'ai appris par sa semme et par le courtier de cette affaire, que le payement s'était véritablement effectué. Cet homme s'appelle Juan d'Esquivel. J'ai enteudu dire à une autre personne : « Si j'ai de bons Indiens, ils m'ont coûté de beaux deniers. » Il serait nécessaire qu'il y eût une visite secrète dans ce pays pour connaître la vérité, car les Espagnols ont si peur du gouverneur, qu'ils feraient plutôt de faux serments si on les faisait jurer en public. Il serait bien aussi que cette province sût dépendante de Mexico, car Honduras est très-éloigné et les routes sont fort dangereuses, tandis qu'on peut se rendre en huit jours au port de la Nouvelle-Espagne comme je l'ai fait. Cela serait d'autant plus convenable, qu'on ne trouve ici ni or ni argent; il n'y a que des manteaux, de la cire et du miel, objets sans valeur dans ce pays, et qui en auraient beaucoup à Mexico où il y a des Indiens qui les consommeraient, car toutes les autres contrées sont déjà dépeuplées. De plus, le vice-roi est un homme zélé, fidèle à son roi, et celui de Honduras dépend de son beau-père; et en appeler à Honduras, c'est en appeler du beau-père au gendre qui d'ailleurs ne pense qu'à amasser de l'argent. Les manteaux n'ont pas de valeur dans cette dernière ville: tous les ans l'adélantade en envoie cinq mille, et ils y restent parce que l'on n'en donne pas le prix, car il n'y a pas d'Indiens pour les consommer. Que le Seigneur veuille pendant de longues années conserver et faire prospèrer la très-royale personne de votre altesse. — De Yuacan, le 10 de février de la présente année 1548.

Les Indiens qui restèrent après la mort d'Alonso Perez, beau-frère de l'adélantade, ne furent pas donnés à Juan d'Esquivel, mais l'adélantade en a à Cucama; il en

possédait encore d'autres dont il a disposé en faveur de deux colons; on m'avait mal informé. L'épouse de l'adélantade reste ici, tandis que son mari va en Espagne, pour qu'on lui rende les Indiens dont on ne lui a pas encore ôté un seul. Le plus humble chapelain de votre altesse, frère Lorenzo de Bienvenida. — Vu à Simancas, le 13 juillet 1743. Muños.

## AVIS

DE VICE-BOI

## DON ANTONIO DE MENDOZA,

SUR LES PRESTATIONS PERSONNELLES ET LES TAMEMES.

1550.

Voici les dispositions qui ont été prises relativement aux prestations personnelles, ainsi qu'à l'usage de charger les tamemes, et les inconvénients qui en résulteront si sa majesté défend de faire porter des fardeaux. L'année 1528, sa majesté a décidé qu'aucun Indien ne serait chargé, attendu les maux qu'ils souffraient, et l'on commença presque à mettre cet ordre à exécution. Voyant les désagréments qui en résultaient, et le tort que l'état éprouvait, sa majesté révoqua cet ordre, et rendit une autre ordonnance en date du 13 de septembre 1533.

Par la suite, quand j'arrivai à la Nouvelle-Espagne, sa majesté donna une troisième ordonnance que j'ai promulguée le 22 d'avril 1535, et une dernière le 16 de février de la même année, en vertu desquelles je fis les tarifs et règlements qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Lorsque le licencié Sandoval apporta les nouvelles lois, dont une réglait cette matière, il trouva que l'affaire était bien ordonnée, et il n'y fut rien changé.

Pendant tout le temps que j'ai gouverné ce pays, ayant reconnu les inconvénients et les dommages qui résultaient de l'usage de charger les Indiens dans les terres chaudes et peu habitées, j'y ai pourvu de la manière suivante: J'ai défendu qu'à la Verra-Cruz, à Soconusco, Teguantepègue, Guaxaca, Agua-

tulco, Colima et Zacatula, on fit porter aux tamemes aucune espèce de marchandises ou / de cacao, et moi-même j'ai fait exécuter cette ordonnance dans la province de Panuco; et lorsque la Nouvelle-Galice était sous mes ordres, il était désendu, sous aucun prétexte, d'emmener des Indiens chargés, parce qu'on les conduisait chargés de produits de ce gouvernement, et on les renvoyait avec des marchandises. Lorsque l'on distribua les mines des Zacatèques, je défendis que l'on fit voyager chargés les Indiens de ce gouvernement: attendu le grand nombre de personnes qui s'y rendaient, et parce qu'on y apporte du plomb en quantité considérable, l'on se conforme encore à cet ordre, comme on peut le voir par les ordonnances que j'ai données à ce sujet. Dans les pays où on les charge, parce que cela ne peut se faire autrement, si l'on accorde des permissions, c'est à la condition expresse que l'on n'entend pas par ces permissions ordonner de charger les tamemes; et si

par basard on leur fait porter des fardeaux, c'est de leur bonne volonté et point autrement. Ainsi ils ne sont pas forcés de s'y sommettre, et en leur paye leur travail comme cela a été prescrit. Ils ne deivent point porter des charges de plus de deux arrobes, ni se rendre d'une terre froide dans une terre chaude, ni d'une terre chaude dans une terre froide. On ne peut pas leur faire faire, même s'ils y consentent, plus d'une journée de marche de cinq lieues et de six au plus. Il est défendu de les charger de marchandises prohibées dans ce pays; et le peu de permissions que l'on donne, c'est à ces conditions.

Je suppose que les ordonnances que sa majesté a faites à ce sujet n'ont été données que sur des rapports fournis par des personnes qui ne connaissent pas le pays, ni la manière dont il est gouverné. Elles prétendent en effet que l'on y commet de grands excès, que l'on coupe la tête aux Indiens pour s'éviter la peine de détacher le collier qu'ils portent, ce qui est faux:

on ne trouvera pas dans toute la Nouvelle-Espagne un Indien qui soit à la chaîne, ni que l'on traite les tamemes comme on le dit. L'on a ici une grande quantité de bêtes de somme, et l'on emploie les Indiens à porter des fardeaux, parce que quand même il y aurait vingt fois plus d'animaux, ils ne suffiraient pas au besoin; et quoiqu'il y en ait beaucoup plus qu'il y a trois ou quatre ans, c'est comme s'il y en avait moins depuis que l'on a découvert les mines de Zacateca, qui sont très-riches, très difficiles à exploiter, et qui nécessitent beaucoup de plomb, d'argile, et de matières pour épurer. Pour extraire l'argent, on fait venir de la Verra-Cruz la plus grande quantité de plomb qu'on expédie d'Espagne. Ce port est à plus de soixante ou soixante-dix lieues des mines. On en a découvert aussi à Gualhinango, Catean, Councupacio, Quacana, Yzmiquilpa et dans bien d'autres endroits. Dans toutes ces nouvelles mines, on n'a pas besoin du service des Indiens; car on

les exploite avec des emisteurs. L'exploitation a presque été abandonnée à Pasco, Tunpango, Zultepeque, Teguesan Ayteco, Lamisteca, · Mexapan, et chet les Zapotèques toutes les corvist sontabolies ou le peu qui reste le sera bientot. H n'est pas possible de construire des machines à cau dans les mines des Zacatèques et dans celles que l'on vient de découvrir, soit parce qu'il n'y a pas de rivière dans les environs, ou bien lorsqu'il y en a, parce que l'on ne peut pas louer des Indiens pour saire ces travaux; c'est un sait connu de tout le monde. Comme il est très-coûteux de saire des prises d'eau et des tranchées pour obtenir ces caux, personne n'ose l'entreprendre. Les mines sont si riches, qu'il semble qu'il se passera bien des années avant qu'elles ne soient épuisées; c'est pour cela que l'on construit des machines mues par les chevaux, et qui en font périr un grand nombre, parce qu'ils s'engraissent (engrasan). A tous ces frais, il faut ajouter ceux de transport qui augmentent tous

les jours, et qui sont cause que les voyages de la Verra-Cruz à Mexico, que l'on payait cinq pesos, coûtent aujourd'hui le double; et ceux de Zacateca vingt pesos, sans qu'on sache jusqu'à quel point ils augmenteront, parce que le Pérou et le Guatimala enlèvent un grand nombre d'animaux. Une mule de somme prête à être dressée, qui valait quinze à vingt pesos, se paye aujourd'hui jusqu'à soixante-dix pesos; un baudet de six cents à mille pesos, lorsqu'il est bon; une jument coûte deux pesos; un poulain trois pesos, et un mauvais cheval de charge trente ou quarante.

Quant à ce que disent leurs altesses, qu'elles ont l'intention de prohiber tout à fait les tamemes, j'exposerai les doutes qui me sont survenus à ce sujet. Les premiers portent sur les termes généraux qu'emploient leurs altesses, en disant qu'aucune personne, quels que soient son rang, sa qualité, etc. Doit-on comprendre les religieux; car ils ne sont pas Indiens, et ils chargent beaucoup de tamemes en fruits,

poissons, et autres objets dont ils pourvoient leurs monastères de la terre chaude à la terre froide, et de la terre froide à la terre chaude? Il en est de même du vin, de l'huile nécessiire pour les lampes et pour célébrer la messe, pour manger et pour boire. Quand ils font leurs visites, ils emmènent aussi avec eux des Indiens chargés des ornements sacrés, de leurs hardes, et des autres objets qui leur sont nécessaires.

Je ne sais pas s'il sera permis de faire transporter par les Indiens la chaux, le bois, la
pierre tezontle, et les autres matériaux, car il
est nécessaire de les apporter du dehors à la
ville pour la construction des édifices. J'ignore
si l'on pourra se servir d'eux pour transporter
le salpêtre de l'intérieur de la ville au dehors.
J'ignore aussi comment l'on s'arrangera à l'égard des pauvres qui n'ont pas le moyen
d'avoir des bêtes de somme ou des charrettes, et qui ont des pàturages où ils nourrissent des troupeaux, font des fromages, des

salaisons, récoltent du blé et autres produits. car ces gens apportent pour vendre ce qu'ils retirent de leurs fermes, et alors ils seront forcés de le perdre ou de le vendre à des marchands indiens, pour que ceux-ci le transportent au moyen des tamemes. Cette loi est donc faite contre les pauvres et en faveur des riches. puisque leurs bêtes n'en auront que plus de prix; ils s'en serviront pour transporter ce qu'ils possèdent, et il s'ensuivra que toutes les bêtes de somme seront employées dans les mines, dans les fermes, et dans les voyages. Le prix des marchandises s'élèvera d'une manière excessive; et quant aux objets qui ne peuvent pas venir à dos de bêtes de somme, comme les huiles, les médicaments liquides, la verrerie, la faience, et autres marchandises semblables, comment faudra-t-il faire? Et cependant tout cela est nécessaire au public. On transporte des chaudières pour l'alun, pour la teinture des draps, et les sucreries, et, attendu leur grand volume et la mauvaise dis-23 10.

position du sol, on ne peut pas les charger sur des charrettes. Je crois donc qu'on ne pourra pas se conformer à cette ordonnance, et que l'on sera force de laisser les choses dans l'état où elles sont.

Si l'on est obligé de transporter de l'artillerie à la mer du Sud, comme on l'a fait pour celle du Pérou, les pièces ne pouvant pas se charger sur des chevaux, et les animaux ne pouvant pas les traîner, attendu les mauvais chemins; quel moyen prendre? Comment serat-on dans des circonstances semblables à celles qui se sont présentées et qui existent encore? On a été forcé de transporter promptement dans l'intérieur toute l'artillerie qui était dans le port de la mer du Sud, dans la crainte que les insurgés du nouveau royaume de Léon ne s'en emparassent; et si l'on avait voulu les châtier, il aurait fallu la transporter de nouveau; et, comme je l'ai dit, on ne peut le faire qu'à force de bras. L'année passée, des Indiens se sont insurgés à Titiquipan, dans

la province de Guaxaca; les Zapotèques ont sait de même, ainsi que les Chontales, qui ont tué un Espagnol, et battu à coups de baton le corrégidor, qui était allé chez eux pour calmer une dispute. Il existe aujourd'hui quelques soulèvements dans la Nouvelle-Galice; et l'expérience prouve clairement, d'une manière indubitable, qu'on ne peut faire la guerre qu'avec les Espagnols. Cependant ils ne peuvent y aller sans emmener des Indiens et de tamemes. Que faut-il faire? Faut-il les laisser s'insurger et souffrir que la position devienne de plus en plus difficile? On voit clairement, et sans difficulté, que, si l'on veut y apporter remède, il saut employer le service des Indiens, et leur faire porter ce qui est nécessaire, comme cela a eu lieu jusqu'à présent.

Si un homme doit se rendre dans son village ou à ses affaires dans une autre partie du pays où il n'y a pas de route pratiquée, et qu'il soit obligé d'emporter avec lui son lit et

tous les autres objets qu'en Espagne, et dans toutes les autres contrées, on trouve dans les auberges qui manquent dans ce pays, que faut-il qu'il fasse? Dira-t-on qu'il prenne des bêtes de somme et des chevaux : mais, comme je l'ai observé, ces animaux sont rares dans ce pays-ci. Et même en supposant qu'il y en eût, si cet homme n'a besoin de faire transporter qu'une demi-charge de cheval, faudra-t-il qu'il en loue un tout entier; et, s'il a besoin de deux chevaux, qui les changera? Faut-il qu'il achète les chevaux et un muletier qui lui coûteront cinq cents pesos pour un voyage qui sera peut-être le seul qu'il sera dans une année, les nègres étant aussi chers qu'ils le sont aujourd'hui? S'il doit faire transporter des objets d'Espagne, qui forment ordinairement peu de volume, devra-t-il acheter un cheval ou le louer? Mais il n'en trouvera pas toujours. Si un auditeur doit aller faire une visite dans l'intérieur du pays, ou bien si c'est le gouverneur, et qu'il soit

obligé de séjourner dans une ville trois, quatre, huit jours, et même vingt; faudrat-il qu'il emmène avec lui un cheval, deux ou davantage s'il est nécessaire? Ses appointements d'une année ne suffiraient pas pour couyrir les frais de six mois de visite. Tous les inconvénients qui résulteraient de ce nouvel état de choses sont si nombreux, que c'est à n'en plus finir si l'on voulait tous les énumérer, d'autant que les dispositions que veut prendre sa majesté ne remédieraient pas au mal. Il ne consiste pas en ce que les Espagnols font porter des charges aux Indiens, car on ne peut pas dire que les deux arrobes des premiers soient plus pesantes que celles des Indiens. En laissant aux naturels seuls le droit de faire porter des fardeaux, cela équivaut tout à fait à vouloir que le commerce passe des mains des Espagnols dans celles des marchands indiens. Il y en a déjà qui sont fort riches, et qui négocient par terre et par mer dans toutes les Indes; si ce n'est

au Pérou. Ils sont porter des sardeaux aux mazeguales comme ils l'entendent, sans que personne les en empêche; et ceux-ci ne trouvent pas trop pesant ce qu'ils ne porteraient pas pour des Espagnols. Dans tous les endroits ou ils passent, les corrégidors sont sans cesse obligés d'avoir la balance à la main, pour voir si leur charge ne pèse pas deux ou trois livres de plus, et pour faire ôter l'excédant. Cela n'arrive pas lorsque ce sont des Indiens qui les ont chargés; qu'ils portent peu ou beaucoup, on les laisse passer sans difficulté. Il en résulterait de grands désagréments si l'on agissait autrement. Je suis fort étonné que le licencié Sandoval, qui a résidé si longtemps dans ce pays, où il a exercé l'emploi de visiteur général, qui lui-même a fait porter des fardeaux à beaucoup d'Indiens d'ici à la Verra-Cruz, et de cette ville à Mexico qui, est la route la plus fréquentée du pays, et qui ne pouvait pas faire autrement, n'ait pas dit à sa majesté, à messieurs les présidents et aux auditeurs du conseil, qu'il est impossible d'observer à la lettre cette ordonnance.

Les dispositions que sa majesté et messieurs du conseil ont prises sont saintes et justes, mais l'on ne peut nier que par ces nouvelles lois sa majesté a ruiné le Pérou, et que bien des choses seront changées à la Nouvelle-Espagne. Avec ces ordonnances sur les prestations personnelles des Indiens et les tamemes, on a ruiné le Guatimala, et par ces mêmes lois on améliorerait l'état de la Nouvelle-Espagne, si nous savons en tirer un bon parti, et les appliquer comme il faut, et dans des circonstances opportunes? Je ne puis cacher mon déplaisir d'apprendre que son altesse et messieurs du conseil pensent que je sois si négligent à remplir mon devoir de vice-roi et de gouverneur, et assez saible pour ne pas saire exécuter la justice, punir les crimes, et manquer à ce que je dois. Ce que l'on souffre dans ce pays-ci est extraordinaire : si un moine ou

deux se présentent au chapitre, et disent qu'ils ont rencontré des tamemes qui avaient le pied enflé, et qu'un Espagnol leur a fait faire double journée ou les a chargés contre leur gré (faits particuliers que l'on punit quand on les connaît, et l'on ne trouvera pas que l'on ait caché aucun délit de ce genre qui concerne les Indiens, ou qu'on l'ait laissé impuni); on écrit que c'est général. Je dis que, s'il en est ainsi, toutes les ordonnances qui ont paru, et toutes celles que l'on pourrait faire, ne serviront à rien. Que sa majesté nous dépouille de nos charges, qu'elle nous fasse francher la tête, mais qu'elle ne fasse pas des lois qui, si on les exécutait au pied de la lettre, ruineraient ses revenus et ses sujets, et leur feraient abandonner ce pays, tandis qu'il est nécessaire qu'ils y restent.

A l'égard des services personnels ce ne sont pas les Espagnols qui les ont inventés, c'est un usage si ancien dans ce royaume, qu'on ne se souvient pas mème qu'il n'ait point existé.

C'est la base de toute l'administration et du gouvernement de cette contrée. Si l'on ne veut pas que les Indiens servent les autres Indiens, ni les religieux, je ne sais pas comment îl sera possible de maintenir l'ordre qui existe; et si on le permet à ceux-ci, je ne vois pas le mal qu'il y aurait à ce que les Espagnols en profitassent comme les autres. Prétend-on que le genre de prestations qu'on leur impose sont plus pénibles? Je dirai qu'on ya pourvu, ainsi que le prouvent les ordonnances, et qu'on ne doit pas refuser aux uns ce que l'on accorde aux autres. Si l'on objecte que le mal consiste dans la multitude des gens que l'on occupe, on peut répondre que l'on a taxé ces services personnels, et en effet l'excès était devenu si grand, que si on ne l'avait pas fait il ne resterait plus un Indien.

Sa majesté dit bien que l'on louera les Indiens, mais elle n'indique pas combien on pourra en louer; cela dépendra, dit-on, du corrégidor, du religieux, du cacique ou chef; cela

dépendra de l'intimité que l'on entretiendra avec la personne chargée de cette affaire, ou de l'argent qu'on lui donnera; tandis qu'avant, au contraire, on prenait en considération la qualité et la fortune des personnes; et il était de règle que, quand même on aurait eu cent mille Indiens, ils ne devaient pas fournir des prestations au delà de la taxe. Aujourd'hui la porte est ouverte aux abus; les Indiens seront plus malheureux que jamais, et il finira par n'en plus rester. Lorsqu'on ne les payait pas on ne prenait point garde au travail qu'ils faisaient, tandis qu'à présent il est certain que celui qui les payera les fera travailler. Pour y remédier n'est-il pas nécessaire qu'un inspecteur reste dans chaque habitation. Si l'on permet de louer les Indiens, et de les faire travailler comme ils voudront, il est bien entendu que fort peu, et mème aucun d'eux, ne se loueront, c'est l'opinion générale, et elle sera approuvée par ceux qui disent qu'il y a ici une foule de sainéants; les caciques et les chess

prétendent même que, la plupart du temps, ces gens ne leur obéissent pas et leur manquent de respect. Les religieux disent à ce sujet, que s'ils n'emploient pas la discipline ils se conduiraient de même à leurégard. Et si cependant ceux qui ont le gouvernement du pays ne protégent pas les religieux, ces derpiers feront saire peu de progrès à la religion chrétienne. Lorsque le conseil a décidé que l'on taxerait les préstations personnelles, son intention n'a pas été d'ordonner que les Indiens servissent malgré eux, mais seulement de régler l'affaire de telle sorte qu'ils ne fourniraient pas plus de prestations personnelles que celles auxquelles ils étaient obligés, et que les personnes à qui ils devaient ne pourraient pas en exiger davantage. Le vice - roi était chargé de taxer ces prestations; l'avenir apprendra s'il est convenable que ce soient d'autres personnes que lui. J'avais d'abord cru que ce que l'on veut établir était convenable; toutes les fois que des Indiens ve-

naient me déclarer qu'ils ne voulaient pas être chargés de prestations personnelles, je les en exemptais, et une sois qu'ils en étaient exemptés, quand bien même ils venaient me dire qu'ils étaient disposés à fournir ces prestations, je ne voulais pas y consentir, car je soupconnais qu'ils avaient été contraints à saire cette démarche. Lorsque sa majesté m'envoya une ordonnance par laquelle elle me prescrivait, si je le trouvais bon, de donner l'ordre que tous les Indiens du voisinage des mines y travaillassent, je ne voulus prendre aucune nouvelle disposition, pensant que c'était inutile, parce que cela ne plaisait pas à ces Indiens. Je ne dirai pas combien il est préjudiciable aujourd'hui plus que jamais de dégrever les Indiens de ces prestations, à cause du grand nombre d'esclaves qu'on a mis en liberté, et que l'on affranchit tous les jours. Les nègres sont si chers qu'il n'y a pas de fortune qui permette d'en acheter. Les troupeaux ne sont plus gardés; les plantations se négligent; on

abandonnera la culture de la soie; toutes les habitations que l'on a formées vont dépérir; et si l'on veut absolument obliger de louer les Indiens, je regarde comme accomplie la prophétie du père Domingo de Vetancos, et rien ne sera plus favorable à son accomplissement que cette mesure.

Nota. Au haut de ce rapport et de la main du vice-roi don Luis de Velasco, on lit cette phrase: Cet avis m'a été donné par le vice-roi don Antonio Mendoza, sur les services personnels et les charges des tamemes.

Simanças divers. Vu le 12 juillet 1783.

MUNÓS.

•

• `

## MÉMOIRE

## DES SERVICES RENDUS PAR LE GOUVERNEUR DON FRANCISCO DE IBARRA

PENDANT LA CONQUETE ET LA COLONISATION QU'IL A FAITES
DANS LES PROVINCES DE COPALA, DE LA NOUVELLE-BISCAYE,

DE CHIAMETLA, ET EN DÉCOUVRANT DES MINES.

Extrait des enquêtes instruites d'office à la requête dudit gouverneur, et présentées au conseil en 1574.

Copala, Nouvelle-Biscaye et Chiametla, année 1554 et suivantes.

PREMIÈREMENT, ledit gouverneur partit dés mines des Zacatèques en 1554 pour entrer dans l'intérieur, et découvrir de nouvelles terres, des villages indiens ainsi que des mines inconnues. Pour cette expédition, il emmena avec lui un grand nombre de soldats, dépensa une forte somme en armes, chevaux, esclaves, nègres, vivres, biscuits,

moutons et beaucoup d'autres choses nécessaires qu'il emporta pour lui et pour ceux qui l'accompagnaient. Ce gouverneur et ses gens découvrirent d'abord les mines de San-Martin, de San-Luc, d'Aviño et beaucoup d'autres qui sont dans le district, et desquelles on a tiré et l'on tire encore une grande quantité d'argent. Le produit de ces mines a augmenté les richesses de sa majesté, outre plus d'un million de pesos d'or qu'on en a tire. Don Francisco Ibarra en a découvert beaucoup d'autres dans la juridiction de San-Martin, telles que celles del Sombrereto, de los Ronchos, de los Chalchiutes et de las Nieves. On y trouve beaucoup de métaux excellents et des usines. Telle en est la richesse, que si les mineurs avaient assez de mercure à bas prix, on en tirerait encore beaucoup plus d'argent, et le trésor y gagnerait considérablement. Aussitôt que le gouverneur les eut découvertes, il y établit des habitations et il y résida longtemps, car

les Indiens des environs étaient en guerre contre nous. Il s'employa avec zèle pour soutenir cette colonie et pour l'augmenter, ainsi que celles de sa juridiction. Il acheta des armes, exposa ses chevaux, et même sa personne. Dans toutes les expéditions que l'on entreprit pour soumettre les naturels, il emmena un nombre considérable de soldats, il emporta des vivres et les autres objets nécessaires pour eux et pour lui. Persuadé du service important qu'il rendrait à la cause de Dieu et de sa majesté, en favorisant l'exploitation et la colonisation de ces mines, il entretint chez lui, et il nourrit à sa table, un grand nombre de soldats qui s'y rendaient, et pour les empêcher de s'en aller il leur donna de l'argent, des armes, des chevaux, tout ce dont ils avaient besoin, ce qui empecha la troupe de se débander, et les naturels de venir ruiner ces mines. Le gouverneur et ses gens firent de nombreuses incursions dans les environs, afin de soumettre les naturels qui étaient en état d'hostilité, et de s'opposer aux dommages qu'ils auraient causés si les troupes n'avaient pas été réunies en corps près de ces mines.

Depuis les Zacatèques, et plus loin, il n'existait aucun village espagnol avant que le gouverneur n'y fût parvenu en 1554. A compter de l'époque où il est entré chez ces Indiens on a fondé un grand nombre de colonies jusqu'aux mines de Santa-Barbola, c'est-à-dire à plus de cent lieues de là. Tel est le résultat des découvertes et des expéditions entreprises par le gouverneur. Plus loin encore il a découvert et colonisé d'autres villages sur la côte de la mer du Sud. Ce pays entier a été mis par le gouverneur dans l'état où il est aujourd'hui; toutes choses qu'il a entreprises en exposant sa fortune et ses jours, et il en est résulté un grand avantage et une grande utilité pour les pays compris entre les Zacatèques et les mines de San-Martin, c'est-à-dire sur une distance de trente licues. La colonisation des mines de

San-Martin est cause que l'on a établi, pour les bêtes à cornes et à laine, beaucoup de pâturages qui rapportent de grands produits. Les mineurs, les laboureurs et les colons qui élèvent des bestiaux y font bien leurs affaires.

Francisco de Ibarra a découvert aussi les mines de Fresnillo, qui ont fourni et qui fournissent encore beaucoup d'argent. Dans tout ce qu'il a entrepris, il s'est attaché à remplir son devoir envers sa majesté. Il a dépensé de ses deniers toutes les sommes qui étaient nécessaires; et ces sommes étaient considérables en raison du prix excessif des vivres. Il a exposé sa personne, car c'est un pays nouvellement conquis, et dont les naturels sont nos ennemis. Il a pensé périr dans la vallée de Guadiana pendant une escarmouche, ou rencontre qu'il eut avec des Indiens ennemis; il y fut sérieusement blessé d'une flèche et resta fort longtemps avant de se guérir.

Pendant que le gouverneur résidait aux mines de San-Martin, après les avoir colo-

nisées, et soumis les Indiens des environs, il y arriva des religieux de Saint-François, avec une mission du vice-roi qui gouvernait alors la Nouvelle-Espagne, et l'ordre de découvrir des villages indiens de l'intérieur, de prêcher le saint Évangile, de convertir ces naturels à notre sainte religion catholique. Aussitöt qu'il eut connaissance de la mission de ces frères et du sujet de leur voyage, pensant que, s'ils allaient seuls, ils pourraient courir de grands dangers, le pays n'ayant pas été conquis et les naturels étant en guerre, il rassembla un certain nombre de soldats, se mit à leur tête, fit les frais nécessaires, accompagna les religieux dans l'intérieur, où ils découvrirent la vallée de San-Juan, le Rio de las Nacas (1), et les villages indiens qui étaient près de là.

A la même époque, c'est-à-dire il y a dix ou douze ans, les naturels de la vallée de

<sup>(1)</sup> Probablement de las Vacas.

San-Juan et de la province de ce nom sinsurgèrent, tuèrent un grand nombre d'Espagnols et d'Indiens, et commirent tant d'excès. que les territoires voisins, colonisés par des Espagnols, furent sur le point d'être abandonnés. Le gouverneur, voulant éviter ces malheurs, mettre un terme aux massacres commis contre les Espagnols, éviter que ce pays colonisé ne fût abandonné et travailler à sa prospérité, rassembla un certain nombre de soldats, et se rendit dans le pays insurgé avec les deux religieux pour marcher contre les Indiens qui commettaient ces excès. Il les atteignit, les pacifia et les engagea à s'établir dans l'endroit où est aujourd'hui la ville del Nombre de Dios. Depuis cette époque. ces naturels n'ont cessé de vivre en paix, sans qu'il soit arrivé aucun malheur; ils sont tranquilles, et en si bonne harmonie avec les Espagnols, qu'ils leur rendent des services. Ils viennent à la ville de bonne volonté, et on leur paye leur travail. Votre majesté en a retiré un

grand avantage, car, avant que le gouverneur n'entrât dans la ville del Nombre de Dios, il n'y avait aucune maison habitée par des Espagnols, et les naturels étaient en guerre; c'est grâce à la sollicitude et au zèle du gouverneur qu'ils se sont soumis.

Le vice-roi et l'audience rovale de Mexico ayant appris le grand service qu'Ibarra avait rendu à la cause de Dieu et de sa majesté par la découverte et la conquête de cette ville et de son territoire, persuadés, d'ailleurs, qu'il se rendrait encore plus utile par l'avenir, et s'appuyant d'une ordonnance de sa majesté, le nommèrent gouverneur de tout le pays, au delà des mines de San-Martin, et l'autorisèrent à pénétrer dans l'intérieur pour découvrir de nouvelles contrées, des villages indiens, des mines d'or, d'argent, de mercure et d'autres métaux. Il recut pour cela des lettres et tous les pouvoirs nécessaires. Francisco Ibarra fut nommé gouverneur en 1562. Bientôt après il entra dans l'intérieur du pays à la

tête de l'armée qu'il conduisait à ses frais pour le service de sa majesté. Il se rendit dans l'endroitoù est fondée aujourd'hui la ville del Nombre de Dios. Il engagea les Indiens à s'y fixer. Cette ville est dans l'intérieur, à neuf ou dix lieues des mines de San-Martin, du côté du nord; il en traca lui-même les limites, posa la première pierre, nomma au nom de sa majesté les alcades, les régidors et les autres officiers du gouvernement de ladite ville, les investit du pouvoir d'en nommer d'autres à la fin-de l'année, et leur donna des instructions pour bien remplir leur devoir, et pour exercer leurs charges comme il conveneit au service de Dieu et de sa maiesté. Le gouverneur est le premier qui ait institué des officiers dans cette ville pour l'administration de la justice royale au nom de votre majesté; c'est à luique l'on doit la fondation de la ville del Nombrede Dios, qui sera fort utileau service de Dieu et de votre majesté. Cette colonisation a été très-avantageuse, et l'on pense qu'elle devien-

dra très-profitable à toute cette contrée, aux colons et aux naturels; car beaucoup d'Espagnols qui étaient sans travail et sans moven d'existence s'y sont établis. On leur a donné des terres qu'ils cultivent, et des pâturages dans lesquels ils élèvent des troupeaux qui fournissent à leurs subsistances. Cette ville est bâtie au milieu d'un excellent territoire, couvert pour la plupart de champs faciles à arroser, très-sertiles, et qui donnent des fruits en abondance. Il a découvert dans les environs les mines de Santiago, qu'il a colonisées; il y réside des Espagnols. On en a retiré une grande quantité d'argent, et l'on espère en retirer beaucoup, ce qui augmentera les revenus de votre majesté. La fondation de la ville del Nombre de Dios, outre les avantages déjà cités, est cause que l'on a continué l'exploitation des mines qui avaient été découvertes antérieurement. Le blé, le mais, qui servaient à la nourriture des colons, devaient être transportés sur des charrettes (de acarreo)

à plus de cent trente lieues de là ; il fallait les acheter à des prix excessifs, et les consommateurs ne pouvaient supporter ces dépenses. Aujourd'hui les vivres sont à des prix trèsmodérés, à cause de l'abondance du froment et du mais que l'on récolte dans les environs. Non-seulement les approvisionnements pour ces mines se font à bon marché, mais encore les cultivateurs transportent leurs produits de la ville del Nombre de Dios aux mines de San-Martin, des Zacatèques, du Sombrerto, Ranchos, Chalchuites, Nièves, et Fresnillo, qui toutes sont habitées par des Espagnols, et votre majesté en a retiré des avantages. Le gouverneur a rendu un grand service à la cause de Dieu en fondant cette ville, car il existe un couvent de frères franciscains qui ne l'ont jamais quitté. Ils administrent les saints sacrements, célèbrent les offices divins aux heures prescrites, s'emploient avec toute la sollicitude possible à convertir et à instruire les naturels dans notre sainte religion, à les engager à vivre; en chrétiens, et honnètement; de sorte que presque tous démeurent dans des demeures fixes, vivent tranquillement, assistent aux offices divins, suivent les instructions, se conforment aux lois; toutes choses dont le gouverneur est l'auteur par son zèle ardent, et par l'emploi de tous les moyens nécessaires.

Après avoir colonisé la ville del Nombre de Dios, découvert les mines, soumis les naturels, et les avoir convertis, le gouverneur reconnut le premier, et colonisa les mines d'Aviño et celles du nouveau royaume de Galice. Il emmena pour cela un grand nombre de soldats à ses frais; il y acheta des mines, y établit des ateliers pour piler le minerai et le fondre. Cet achat et cet établissement sont la seule cause de l'état florissant de cette colonie, pendant que les naturels étaient en guerre, d'autant plus que les vivres y étaient à un prix excessif, ces établissements se trouvant le plus éloignés des mines des Zacatèques, à

cause des guerres des naturels du voisinage, ce qui faisait que les colons de ces mines n'auraient pas pu s'y maintenir, et qu'ils voulaient les abandonner. Malgré tout cela le gouverneur soutint ces établissements sans en tirer du profit, et même il dépensa de l'argent pour l'entretien de sa maison et des soldats. Il continua d'y résider et soumit les naturels qui sont en paix aujourd'hui. Ils ne commettent plus les excès auxquels ils se laissaient aller lorsqu'ils étaient en guerre; au contraire, ils travaillent de très-bon cœur dans les établissements des Espagnols, et on leur paye leurs travaux. Aujourd'hui, grâce au gouverneur, les vivres y sont à très-bon marché, comparés à ce qu'ils contaient d'abord. On payait une fanègue de mais douze pesos, et la farine vingt pesos le quintal; aujourd'hui le mais ne vaut qu'un pesos et demi ou deux pesos, et le quintal de farine trois ou quatre pesos. Pour que les mines d'Aviño ne sussent pas abandonnées, et pour que la colonisation fût conservée,

malgré la cherté des vivres qui existait à cette époque, le gouverneur acheta une mine riche, permit à tous les colons espagnols et indiens qui habitaient dans la colonie de l'exploiter librement, et d'en retirer tout le minerai et l'argent qu'ils voudraient avec ses gens et ses serviteurs. En vertu de cette permission libérale ils l'ont exploitée, et ils en ont retiré plus de huit cent mille pesos sans que le gouverneur retint aucun profit. La découverte et la colonisation de ces mines a continué à être utile; on les a conservées, et on les conservera encore. Il a cherché par tous les moyens qui ont été en son pouvoir à attirer dans la colonie de ces mines des personnes de qualité et riches; plusieurs ont cédé à ses instances, ce qui est cause que l'on a retiré, et que l'on retire encore, une grande quantité d'argent; le quint de votre majesté en a été augmenté considérablement; car depuis fort longtemps que ces mines ont été découvertes, on en retire huit cent mille marcs d'argent par semaine.

Pendant que le gouverneur résidait dans la vallée de San-Juan, avec ses gens et son armée qu'il entretenait depuis 1563, il expédia Alonso Pacheco, son capitaine, à la tête d'un certain nombre de soldats, pour qu'il allât fonder dans la vallée de Guadiana une ville que l'on appelle Durango; il lui signala l'endroit où elle devait être construite. Lorsque ce capitaine partit avec ses soldats, il leur donna un grand nombre de vaches, de moutons, de chèvres, de mais, de farine, de poudre, et d'autres objets qui leur étaient nécessaires pour vivre pendant qu'ils établiraient cette colonie, et jusqu'à la récolte. Deux ou trois mois après le départ du capitaine Alonso Pacheco, le gouverneur partit avec des soldats pour se rendre dans la vallée de Guadiana, et il organisa l'administration municipale de Durango. Il choisit et nomma au nom de sa majesté les alcades, les régidors pour rendre la justice et pour exercer la police; ce furent les premiers qui y résidèrent. Cette ville est bâtie

dans une fort bonne situation, et au milieu d'un excellent territoire. Le pays est très-sain; on y trouve beaucoup de champs bien arroses et très-fertiles; on y récolte en abondance du blé, du mais et d'autres graines. Il v a de nombreux pâturages pour les bêtes à cornes, et les moutons qui multiplient considérablement; beaucoup de grandes rivières, des sorêts, des prairies pour les troupeaux, et en si grand nombre, qu'il n'existe pas à la Nouvelle-Espagne de ville qui en ait d'aussi beaux et d'aussi vastes. La colonisation de Durango a donc été très-favorable aux Espagnols qui s'y sont établis, et aux mines qui sont dans les environs. Avant qu'on ne la fondat, et qu'il n'y eût des cultures, la farine et le mais coùtaient des prix exorbitants dans les mines et dans le district de San-Martin. Un quintal de biscuits se pavait cent pesos; une sanègue de mais quarante-huit à cinquante pesos: aujourd'hui le maïs se vend dans ces mines un pesos et demi la sanègue, et la sarine trois

pesos le quintal; c'est le prix ordinaire. On se procure ces vivres à Durango et au Nombre de Dios, en raison de la quantité que récoltent les colons de ces deux villes. Il en est de même du prix des moutons, des bestiaux et des autres vivres. La colonisation de la ville de Durango a donc été fort utile, puisqu'en la fondant les Indiens du voisinage ont été pacifiés; ils habitent des demeures fixes, et ne se livrent plus aux excès qu'ils commettaient : ils s'habillent, et ne sont plus nus comme ils l'étaientautrefois; ils vivent honnêtement, serendent aux instructions et aux offices divins, et travaillent de bon cœur dans les établissements des Espagnols. Tout cela est le résultat des entreprises que le gouverneur a faites à ses risques et périls. Il a aidé et protégé les colons de Durango pour les engager à s'y fixer et à coloniser. Il a travaillé à la conservation de cet établissement et à son augmentation, en leur fournissant tous les objets dont ils avaient besoin pour cela, tels qu'une grande quantité

d'étoffes, de hoyaux, de barres de fer, de haches, pour qu'ils les donnassent aux naturels qui les aideraient à construire des maisons et à ouvrir des canaux pour conduire de l'eau dans la ville et arroser leurs terres et leurs jardins.

Quand Francisco Ibarra eut colonisé la ville de Durango et pacifié les Indiens de la vallée Guadiana, il enrôla, en vertu de ses lettres et de ses pouvoirs, une nouvelle troupe dans les mines des Zacatèques, de San-Martin et dans d'autres endroits, et il se rendit à leur tête dans la vallée de San-Juan, qui est plus dans l'intérieur que les mines de San-Martin et d'Aviño. Aussitôt qu'il y fut arrivé il passa sa troupe en revue et vit qu'il avait cent trente soldats, tous bien pourvus de chevaux, d'armes, de cottes et de cuissards de maille, d'arquebuses, de casques, de lances, de boucliers et d'armures pour leurs chevaux. Il nomma au nom de sa majesté les officiers du gouvernement, des capitaines, des juges, sous

lesquels il mit les soldats qui l'avaient accompagné, et il déposa dans le camp un nombre considérable de cottes de mailles, d'arquebuses, de selles pour les chevaux, de lances, de chevaux et d'armures de coton pour les dits, une grande quantité de poudre et de munitions, toutes choses achetées à ses frais pour que ses soldats fussent bien pour yus pour le voyage. Tandis que le gouverneur était avec ses gens dans la vallée de San-Juan, et qu'il songeait à la direction qu'il devait prendre; il fit conduire dans son camp un grand nombre de charrettes et des convois de chevaux chargés de farine, de mais, de biscuits, de lard, de fromage et d'autres vivres pour l'approvisionnement de troupes. Il ordonna de faire deux tas, l'un de mais, l'autre de farine, afin que les soldats prissent ce dont ils avaient besoin pour leur nourriture, pour celle de leurs gens, de leurs chevaux, et qu'ils en emportassent pour l'intérieur: chacun d'eux en prit autant qu'il voulut, tout cela aux frais 10.

du gouverneur, et personne ne les taxa et ne détermina ce qu'ils devaient prendre. Il emmena aussi pour ce voyage un grand nombre de vaches, de moutons et de chèvres, afin de nourrir ses gens pendant tout le temps de leur séjour dans la vallée, pendant l'expédition et jusqu'à la saison des pluies, époque où l'armée revint hiverner. Tant que la saison de l'hivernage dura, ils vécurent au moven de ces troupeaux, chaque homme prenant librement la quantité de mouton et de bœuf qu'il voulait, sans que le gouverneur les limitat en aucune façon. Outre tout ce que nous avons énuméré, le gouverneur emmena encore cent dix chevaux de main ou de charge pour son service, et pour porter les vivres et les autres objets nécessaires à l'armée; un grand nombre de nègres, de négresses, d'esclaves, d'Indiens et d'Indiennes qu'il avait à son service, pour préparer ses repas, et ceux des soldats qui vivaient à ses frais. Il avait emmené trois religieux de l'ordre de Saint-François pour célébrer les effices divins, administrer les saints sacrements et travailler à la conversion des naturels, tout cela pour faire la découverte des nouvelles contrées, des villages d'Indiens et des villes.

Il reconnut pendant ce voyage Endes et San Juan. Aussitôt que ces découvertes furent faites, il fut contraint de ramener son ermée à l'endroit où elle devait sejourner pendant la saison des pluies qui était arrivée. Le pays était désert; les guides que l'on avait emmenés s'étaient enfuis; ces raisons l'engagèrent à battre en retraite. Il apprit qu'il y avait de grands villages dans un pays de montagnes plus éloigné; il prit trente soldats, laissa le reste de l'armée continuer la retraite, et s'en alle à la recherche de ces villages. Il découvrit quelques peuplades indiennes, nommées Topia: souffrit pendant la route de grands maux et des peines excessives, et fut forcé de franchir de hautes montagnes très-escarpées. où l'on dut souvent mettre pied à terre sans

pouvoir se servir des chevaux. Les vivres étant venus à manquer, le gouverneur & trouva dans une position si difficile, qu'il fut obligé de faire tuer des chevaux et de les manger. Il en vécut pendant plusieurs jours. jusqu'à ce qu'il eût regagné sa troupe où il l'avait laissée pour hiverner. Quelques jours après, e gouverneur Francisco de Ibarra expédia le capitaine Rodrigo del Rio et des soldats aux mines d'Endes pour s'y établir et les coloniser : il mit à cette affaire tout le zèle possible, n'épargnant aucune espèce de sacrifice. Il leur fournit à ses frais un grand nombre de vaches, du mais pour se nourrir pendant leur route et lorsqu'ils seraient arrivés aux mines: ces ordres furent exécutés. et les mines d'Endes sont aujourd'hui colonisées. On en a retiré, et l'on en retire encore, beaucoup d'argent; le trésor public et les domaines royaux y ont considérablement gagné; et cette colonisation a été fort utile à la Nouvelle-Espagne; car beaucoup d'Espagnols s'y sont rendus pour coloniser et commercer. Non-seulement ils ont rétabli leurs affaires, mais ils ont fait de gros bénéfices, car ces mines sont très-riches: ils y possèdent des mines, et ils y ont des établissements.

Après la colonisation des mines d'Endes et la pacification d'un grand nombre de naturels, le gouverneur donna ordre au capitaine Rodrigo del Rio d'emmener plusieurs soldats avec des vivres et d'autres objets nécessaires. comme il l'avait fait pour les mines d'Endes, et d'aller coloniser celles de Santa-Barbola et de San-Juan, qui sont dans le gouvernement de la Nouvelle-Biscaye, à vingt lieues au delà des mines d'Endes; c'est la partie la plus reculée du Mexique qui soit colonisée aujourd'hui par les Espagnols. Ce capitaine, ayant donc reçu du gouverneur les gens, les vivres et les objets nécessaires, découvrit par son ordre et colonisa les mines de Santa-Barbola et de San-Juan, dont on a retiré une grande quantité d'argent; le minerai y est

fort riche. Outre l'argent qu'elles produisent, on y trouve aussi beaucoup de plomb que l'on transporte jusqu'aux mines des Zucatèques, et dans beaucoup d'autres du nouveau royaume de Galice: il sert à affiner l'argent. Aux mines de Santa-Barbola et à celles de San-Juan, qui sont à trois lieues les unes des autres, on a construit beaucoup d'usines, pour broyer le métal, pour le fondre, et pour l'affiner. Si dans ces dernières, comme à Endes, il y avait assez d'Indiens et de mineurs pour affiner l'argent et le minerai, on en retirerait une quantité bien plus considérable; car elles sont très-nombreuses et très-riches en toutes sortes de métaux. Un grand nombre de colons espagnols en retirent de gros profits, et bien des gens qui s'y sont rendus ont fait fortune. Cette découverte et cette colonisation ont été d'une utilité générale à toute la Nouvelle-Espagne et à la Nouvelle-Galice, en raison des intérêts que les colons et les babitants y ont. Les revenus de votre majesté y

ont gagné et v: gagneront encore: beaucoup. parce que le nombre des colons augmente, et que ces mines sont très riches en minerais qui donnent de l'argent très-fin et en abondance. A l'époque où le gouverneur revint hiverner dans la vallée de San-Juan avec sa troupe, à la saison des eaux, comme le pays où ils arrivèrent était inhabitable, et que les guides s'étaient enfuis, il fut forcé de construire une maison fortifiée pour s'y renfermer avec ses soldats. Il envoya chercher des vivres aux mines de San-Martin et dans d'autres endrcits; on lui empédia sur-le-champ un grand nombre de charrettes chargées de mais, de farine, de lard, de biscuits, de fromage et d'autres objets nécessaires pour nourrir les soldats. Tout le temps que le gouverneur hiverna il fournit aux soldats, ainsi qu'à ceux qui allaient et venaient, tout ce dont ils eurent besoin; de sorte qu'à moins d'être dans une ville, ils ne pouvaient être mieux. Pendant ce séjour les naturels se soulevèrent, tuèrent plus de quatre

cents chevaux et mules, dont une grande partie appartenait au gouverneur. L'hiver étant passé il rassembla autant de soldats qu'il put, et il se prépara de nouveau à partir. Il compléta ses provisions, prit de nouveaux chevaux, des armes, des vivres, de la poudre et tout ce qu'il lui fallait. Il en distribua beaucoup aux soldats; leur donna des chevaux, des armes, des équipements, de la poudre, tout ce qui était nécessaire pour le voyage; et les ayant ainsi pourvus, il partità leur tête pour gagner la province de Topia.

Il traversa de grandes montagnes très-sauvages, où il souffrit beaucoup, lui et ses gens, à cause de la nature du pays. Ils s'ouvraient eux-mêmes des chemins à travers des montagnes inhabitables. Pendant cette route il tomba tant de neige, et les froids furent si excessifs, qu'ils se virent tous sur le point de périr, et il y eut des nuits où l'on perdit quarante chevaux qui furent gelés. Le froid était si grand, que, lorsque les chevaux arrivaient au camp,

quelques efforts que l'on sît, on ne pouvait les empêcher de se jeter au milieu des seux que les soldats avaient allumés, de sorte qu'ils tombaient morts à l'instant, il y eut même un cheval complétement gelé. Quinze jours après on le trouva sur ses pieds, et sans qu'il lui manquât rien.

Après avoir souffert tous ces maux, le gouverneur arriva dans la province de Topia. Les naturels lui résistèrent, mais il fit tout ce qu'il put pour les engager à accepter la paix, et il y parvint; l'armée s'y établit. Le gouverneur laissa un certain nombre de soldats, et se dirigea avec le reste vers la province de Sinaloa. Quand il y fut parvenu, il pacifia les naturels, et leur dit quel était le but de sea voyage. Il colonisa une ville nommée San-Juan de Sinaloa, et y établit des Espagnols. Elle est peuplée aujourd'hui d'une grande quantité de naturels très-riches en mais, en haricots, en coton et en beaucoup d'autres produits. Aussitôt qu'il eut fondé cette ville,

il envoya à Culiacan un grand nombre de wiches, de chèvres, de cochons et d'autres choses utiles pour être distribuées aux colons: Il expédia dans cette ville Antonio de Betanzos, son mestre de camp, pour chercher une grande quantité de draps, de toiles, de chaussures et d'autres objets pour les soldats. Le mestre de camp, étant de retour, remit ces objets au gouverneur qui les donna aux soldats: toute cette dépense fut faite à ses frais. Cette colonisation et la pacification des naturels ont été très-profitables au service de Dieu et de sa majesté; car il y a maintenant dans cette province des religieux de l'ordre de Saint-François qui baptisent les naturels et les instruisent dans la foi; jusqu'à présent c'est la colonie la plus avancée de la Nouvelle-Espagne; la population y est considérable.

Après ces expéditions, ces colonisations et ces découvertes, le gouverneur se rendit dans la province de Chiametla, qui est située vers le nord. Il y fonda la ville de San-Sebastian,

recruta des soldats, se pourvut de vivres et de tout ce dont ils avaient besoin pour pénétrer dans l'intérieur, afin de reconnaître les nouvelles terres et les villages des naturels. A partir de cet endroit il s'avanca jusqu'à trois cents lieues, et il vit de grands villages d'Indiens habillés qui possédaient beaucoup de mais, et d'autres vivres; de grands territoires sertiles propres à la culture du froment, du mais, et autres semences, situés dans des endroits que l'on pouvait facilement arroser au moyen des rivières du voisinage. Ces gens habitaient un grand nombre de maisons couvertes en terrasses: mais il fut forcé de battre en retraite, car le pays était fort éloigné de la Nouvelle-Espagne et des établissements des Espagnols. Il avait trop peu de gens pour pouvoir coloniser dans cette contrée; les naturels étaient tous soulevés; ils avaient des plantes venimeuses, avec lesquelles ils empoisonnaient leurs flèches, et les blessures étaient si dangereuses, que tous ceux qui furent atteints mou-

rurent. Il soutint de nombreux combats contre les naturels, et plusieurs fois il se trouvèrent, lui et les siens, exposés à être tous massacrés. En battant en retraite il traversa une chaîne de montagnes très-escarpées qui avaient plus de trente-cinq lieues. Il y trouva des torrents gros. sis, qui lui firent courir de très-grands dangers, ainsi qu'à ses soldats. Pendant plusieurs jours ils ne vécurent que d'herbes et de la chair de leurs chevaux, qu'ils tuaient pour vivre, n'ayant ni blé, ni mais, ni aucune autre espèce de nourriture, de sorte qu'ils se virent sur le point de périr. Ils furent plus de quarante jours dans cet état, ne vivant que de viande de cheval, sans sel, et sans aucun autre aliment. Pendant tout ce voyage le gouverneur remplit les devoirs d'un bon chef; il encouragea ses soldats, les aida à supporter leurs besoins et leurs peines, et leur procura toutes les consolations qu'il était humainement possible de leur donner dans de pareilles circonstances. Pendant toutes ces fatigues, ces attaques et cette misère, il ne se traitait pas mieux que les soldats qu'il commandait. Toutes les dépenses se faisaient constamment à ses frais.

De retour dans la province de Sinaloa, le gouverneur s'occupa du service de Dieu et de sa majesté; il travailla à la propagation de la religion catholique. Voulant augmenter les états de sa majesté, il apprit qu'il était nécessaire de coloniser la province de Chiametla. et que sa majesté en avait recommandé la conquête au docteur Morones, auditeur de l'audience royale de la Nouvelle-Galice, qui était resté longtemps sans l'entreprendre, parce que sa majesté ne lui avait pas accordé trente ou quarante mille ducats pour supplément des frais de cette conquête. Le gouverneur Francisco de Ibarra, ayant appris que le docteur Morones était mort et qu'il n'avait rien fait pour cette conquête, rassembla les cavaliers qu'il crut suffisants, et partit de la province de Sinaloa pour celle de Chiametla, qui en est éloignée de cent lieues environ. Il fut exposé en route à de grands dangers, et faillit perdre la vie. C'était dans la saison des pluies, il rencontra de grands marais, et les rivières étaient si grossies qu'il fut forcé de les traverser sur des radeaux, et de se désendre contre les naturels qui l'attaquèrent à son arrivée. Le gouverneur et sa troupe se trouvèrent fort exposés; cependant il pacifia cette province, etil y peupla une ville d'Espagnols. On a trouvé dans cette contrée un grand nombre de mines d'argent, où des Espagnols se sont établis, et deux entre autres où il a fondé un grand nombre d'usines pour piler le minerai et pour le fondre; on en retire beaucoup d'argent, et elles en procureraient plus encore s'il y avait assez de monde pour les exploiter. Le gouverneur a apporté un grand zèle dans cette affaire comme dans toutes les autres; il en est résulté d'importants avantages pour le service de Dieu et les revenus du roi.

Le gouverneur Francisco d'Ibarra a servi

votre majesté dans ce pays depuis l'année 1554, sans s'être occupé d'aucun autre objet, et sans que votre majesté lui ait accordé de faveur; aussi est-il pauvre. Il s'est ruiné par les frais qu'il a faits pour ces découvertes, ces colonisations et ces pacifications des naturels; il a dépensé plus de deux cent mille pesos d'or sans en rien retirer, si ce n'est tous les maux qu'il a soufferts; il lui est survenu de grandes infirmités; et sa santé est ruinée, ainsi qu'il appert clairement des nombreuses enquêtes qu'il nous a envoyées.

SIMANCAS.

COST MALINE TO D in a ministry propertion or or o sum like a

## LETTRE

DES CHAPELAINS

## FRÈRE TORIBIO (1)

ET FRÈSE

DIÉGO D'OLARTE,

A DON LUIS DE VELASCO,

Vice-roi de la Nouvelle-Espagne.

Sur les tributs que payaient les Indiens avant leur conversion.

TRES-ILLUSTRE SEIGNEUR.

Vorze seigneurie illustrissime nous a envoyé la copie d'une lettre de son altesse, et

(1) Toribio de Benavente Motolino, un des douze premiers religieux franciscains, qui en 1522 passèrent au Mexique avec frère Martin de Valence. Lorsqu'ils débarquèrent, les Indiens, étonnés de la pauvreté de leurs vétements, ne nous a commandé de donner notre faible avis sur ce qu'elle désire savoir; voici sincèrement tout ce que nous avons pu apprendre avec le plus grand soin possible.

Les tributs que ces gens payaient, lorsqu'ils étaient infidèles, étaient de différentes espèces, suivant les provinces et la qualité des territoires. Celles qui n'étaient pas soumises à Montezuma, et qui se composaient des souverainetés particulières, sont les suivantes : Michoacan, Tlaxcala, les Yopilcincos, Meztitlan, Cholulan, Huexocinco, Acapulco, Acatepec. Plusieurs n'entretenaient avec Monte-

cessaient de répéter motolino, ce qui dans leur langue signifie pauvre : frère Toribio l'ayant appris adopta ce nom comme marque d'humilité. Il prêcha dans tout le Mexique et le Guatemala, on prétend même qu'il s'avança jusqu'à la province de Nicaragua. Il mourut à Mexico en odeur de sainteté, le 9 août 1569. Voyez le Monologio franciscano, p. 85, inséré à la suite du Teatro Mexicano. Mexico 1608.

Léon Pinelo rapporte que ce religieux avait écrit plusieurs ouvrages sur les antiquités du Mexique qui n'ont jamais été imprimés. On a de lui un Traité en latin sur les mœurs des Indiens, et un autre ouvrage intitulé: Relacion de tas cosu, idolatrías y ritos y ceremonias de la Nueva-Espana y venida de los primeros padres franciscanos à Nueva-Espana.

zuma qu'une alliance assez faible à l'arrivée des Espagnols. Toutes les autres obéissaient à Montezuma, au souverain de Tezcuco, et à celui de Tlacopa. Ces trois princes étaient ètroitement confédérés; ils partageaient entre eux tous les pays qu'ils subjuguaient. Montezuma exerçait la toute-puissance dans les affaires relatives à la guerre et au gouvernement de la confédération. La manière dont anciennement l'on payait les tributs à ces seigneurs..... (le reste du paragraphe est illisible dans l'original)..... le tribut dans les temps indiqués, excepté dans les années stériles ou de peste; alors ils recouraient au souverain, et ils étaient déchargés.

Les seules personnes que nous avons indiquées payaient des tributs à ces trois seigneurs souverains, excepté pour les frais de la guerre, les travaux publics et leurs résidences; et même, quand cela arrivait, ils fournissaient des vivres aux Indiens qui venaient de loin, et ils donnaient aux chefs qui

404

les conduisaient des bijoux et de riches manteaux.

Chaque année, à certaines fêtes, tous les autres naturels, même les chess qui sejour-. naient dans leurs villes, tels que ceux de Mexico, de Tezcuco et de Tlacopa, ainsi que les marchands, faisaient à ces grands souverains des présents considérables à titre de redevance, et en témoignage de leur soumission. Bien que les présents que donnaient les chefs, les marchands et les autres personnes qui possédaient des terres en propre, ne fussent pas strictement obligatoires, c'était un usage tellement en pratique qu'on n'y manquait jamais. On percevait ces objets, et on les payait en masse et non pas en particulier; tout se dépensait en fêtes que les souverains donnaient, et en présents qu'ils faisaient aux gens que l'on appelait les vaillants et qui s'étaient distingués à la guerre. On servait à peu près de la même manière que les princes souverains, les autres principaux seigneurs

naturels, qui pour la plupart étaient des seigneurs terriers; car, à peu d'exception près, tout le pays appartenait aux seigneurs et aux chefs, et presque toutes les prestations que l'on fournissait étaient, comme on l'a déjà dit, des espèces de présents gracieux et des redevances. On les prélevait sur tous ceux qui n'étaient pas seigneurs terriers; non pas tous les quatre-vingts jours, mais à l'époque des fêtes que donnait le souverain, ou bien quand il avait des besoins. Ainsi il paraît évident que les chefs, les marchands et ceux qui avaient des terres en propre, n'étaient pas obligés de contribuer, et qu'ils ne le faisaient que vo-

Quant au montant des tributs que l'on payait aux grands souverains et aux seigneurs naturels, on ne peut pas précisément le savoir, soit qu'ils fussent obligatoires, ou gracieux, attendu la différence des terres, leur richesse ou leur pauvreté. Excepté les territoires qui étaient grevés de rentes fixes et les villes con-

quises, tout le reste du pays était imposé différemment.

Pour ce qui a rapport à la question de savoir quel était l'avantage que ces gens retiraient et retirent encore à être soumis à des souverains naturels, nous pensons qu'il était considérable parce qu'il maintenait parfaite ment l'ordre entre les sujets, ce qui a lieu encore aujourd'hui dans les endroits où il en existe conjointement avec les alcaldes et gouverneurs qu'ils élisent eux-mêmes au nom de sa majesté. Les seigneurs, en général, ne prennent point part à l'administration de la justice, cependant ils ont pour elle le plus grand respect, rendent des services aux officiers de sa majesté, et il est convenable qu'à leur égard comme à l'égard de tous ceux qui remplissent des emplois, on taxe ce qu'ils doivent percevoir ainsi qu'on l'a fait dans quelques endroits.

L'ordre que l'on suivait dans la succession des seigneurs était réglé par des usages trèsdifférents, suivant les provinces. Ceux de Mexico et de Tlaxcala avaient beaucoup de rapports en ce qu'on y reconnaissait les souverains naturels, et qu'ils y étaient trèsrespectés. Les filles n'héritaient pas, c'était le fils aîné de la femme principale qui, parmi toutes les autres que possédait le souverain, était reconnue pour.....

## (Illisible.)

Le dernier jour de sa vie on allait lui demander qui devait hériter de sa seigneurie, s'il n'avait pas déjà désigné son successeur; et l'on célébrait à cette occasion une grande fête, dans laquelle on pratiquait certaines cérémonies : voilà comme l'héritier ou celui qui avait été nommé était connu. C'est ainsi que David, en mourant, nomma Salomon, quoiqu'il ne fût pas l'aîné de ses enfants. Le grand souverain de Tezcuco choisit Nezevalcoyuzi (Netzahualcoyotl), qui prit pour successeur Nezeval Pinciltli (Netzahualpili), quoiqu'il eût d'autres fils plus agés, se conformant à cet usage.

Son altesse désire savoir comment on s'y est pris dans l'origine pour répartir les impôts que les naturels payent aux Espagnols; cela eut lieu ainsi : le marquis (Cortès) donna l'ordre à tous les chess des villes du territoire de Mexico de se réunir à Cuyoacan, ainsi que tous les autres seigneurs qui voudraient le saire de bonne volonté, et quand ils s'y furent rassemblés il leur dit : Vous saurez que maintenant vous ne devez plus payer de tribut à Montezuma ni aux autres grands souverains, vous ne devez plus cultiver seures comme vous le saisiez, vous devez seulement servir l'empereur, et en son nom les Espagnols qui sont ici. Toute capitale sera

gouvernée à part. Les chess présents acceptèrent à l'unanimité, et l'on divisa le pays entre les Espagnols. Chacun d'eux s'entendit avec le cacique, le seigneur ou le chef de la ville qu'il avait reçue en partage, pour régler ce que l'Indien devait lui payer tous les quatre - vingts jours. Quelques - uns d'eux, mais un petit nombre, se rendirent chez le marquis pour faire confirmer cet accord. Detelle sorte que la plupart furent taxés comme les Espagnols l'entendirent, soit pour les tributs, soit pour les services personnels, et même quelquesois pour les esclaves, s'inquiétant fort peu que les Indiens pussent payer ce que l'on exigeait d'eux. Son altesse peut prévoir de la la réponse à cette question : si l'on a eu soin de leur faire payer ni plus ni moins de tributs qu'ils n'en payaient à Montezuma et à leur souverain légitime. Les Espagnols en effet les forcèrent à donner tout ce qu'ils pouvaient, et ce fut le plus possible. Ces mauvais traitements, et les pestes que notre

Seigneur a envoyées, sont cause qu'il n'y pas ici le tiers de la population qui existait quand les Espagnols y sont arrivés.

La première taxe ou diminution de tribut fut faite par l'évêque de Mexico, dont Dieu veuille avoir l'ame, et qui arriva dans œ pays en qualité de protecteur des Indiens. Il n'y apporta pas tout le soin nécessaire, comme il le déplora plus tard, car il se contenta d'exempter les Indiens d'une grande partie de ce qu'ils payaient d'après l'accord qu'ils avaient fait avec leurs maîtres. Il en résulta de grandes erreurs, car les caciques et les chess, par crainte de leur maître ou pour leur faire plaisir, disaient qu'ils pouvaient payer la somme à laquelle on les avait taxes, et même ils l'augmentaient, et bien qu'on les dégrevât beaucoup, ils restèrent après la taxe aussi imposés qu'auparavant; c'est ce qui est arrivé dans plusieurs endroits.

Depuis, l'audience royale de Mexico et des visiteurs ont fait d'autres taxes modérées et justes, nous ignorons cependant si on a pris le consentement de tout le monde, ainsi qu'on nous le demande; mais nous savons qu'aujourd'hui un grand nombre sont satisfaits. Ces tributs que l'on a payés depuis constamment aux Espagnols....

(Illisible.)

Quant à la perception constante des tributs, et à ce que chaque ville doit payer, cette question nous semble très-difficile à résoudre, attendu la diminution de la population qui continue toujours. Comme ces gens abandonnent leurs maisons et quittent le pays, il est nécessaire de diminuer ces tributs tous les deux ou trois ans, afin de se conformer

à leurs moyens, les populations faibles ne pouvant payer comme quand elles étaient fortes. L'on évitera ainsi leur ruine complète.

On s'est déjà bien entendu sur les dîmes. l'on a souvent repondu qu'il ne convenait en aucune façon que ces gens payassent plus d'un tribut. Ils pensent que dans celui qu'ils payent aujourd'hui les dimes sont comprises, et si on les grevait de nouvelles charges ce serait les ruiner complétement, non-seulement par l'impôt, mais par la manière de les percevoir. Les consciences de ces pauvres gens en souffriraient, car ils ne sont pas encore assez instruits pour les payer de bonne volonté, et ils penseraient qu'on leur vend les sacrements. Ce serait aussi préjudiciable à l'état; ils cesseraient de sadonner à la culture et à l'éducation des bestiaux, comme on l'a vu par expérience. Lorsqu'on a voulu mettre des droits sur les marchandises qui venaient d'Espagne, ils ont cessé d'en consommer.

D'ailleurs, puisqu'ils construisent des églises et qu'ils entretiennent les ecclésiastiques qui les desservent, nous ne savons pas à quel titre nous leur ferions payer des dîmes. Les évêques de ces diocèses devraient travailler plutôt au salut des âmes que de s'occuper d'entretenir des...... du monde aux dépens des pauvres naturels. On devrait aussi leur défendre de condamner à des peines pécuniaires pour quelque délit que ce fût.

Nous avons observé plusieurs de ces faits par notre propre expérience depuis trente ans que nous sommes dans le pays; d'autres nous ont été communiqués par des naturels dont nous connaissions positivement la piété, et qui ne diraient pas de mensonges. Que votre seigneurie illustrissime reçoive l'expression de notre bonne volonté impuissante, et du désir que nous avons que ce que nous proposons soit exécuté. Nous supplions la majesté divine de faire prospérer l'illustrissime personne et la fortune de votre sei-

414 conquête du mexique.

gneurie. A Saint-François de Cholula, le 27 d'août 1554. De votre seigneurie illustrissime, les plus humbles serviteurs et chapelains,

Frère Toribio Motolino, Frère Diégo d'Olarts.

A l'illustrissime seigneur don Luis de Velasco, vice-roi de la Nouvelle-Espagne.

SIMANCAS.

# REQUÊTE

DE PLUSIEURS CHEFS INDIENS D'ATITLAN

A PHILIPPE II.

SIRE.

Nous les caciques et chefs, habitants et naturels de la ville de Santiago d'Atitlan (1), nous faisons connaître à votre majesté royale et catholique quels ont été nos ancêtres, les an-

(1) La ville de Santiago d'Atitlan sur le bord du lac du même nom, était autrefois la capitale des Zutugiles dont nous avons parlé, pag. 140 des Cruautés horribles, etc., qui font partie de cette collection. Elle fut soumise en 1524 par

ciens souverains de ce pays, avant que les Espagnols n'en fissent la conquête, et ce que nous sommes aujourd'hui. Voici les noms de nos pères et les nôtres: Le souverain suprême se nommait Atziguinihai et les autres chefs, qui partageaient l'autorité suprême avec lui Amac-Tzutuhile. Ces derniers étaient souverains, et ils ne reconnaissaient personne au-dessus d'eux. Les villages nommés San-Bartholome, Sant-Andres, San-Francisco, Santa-Barbara, leur payaient tribut, et reconnaissaient leur puissance. Ils avaient des sujets et des vassaux, et ils possédaient les esclaves màles ou femelles que ces sujets leur payaient en tribut. On leur donnait

don Pedro d'Alvarado, selon Jivarros, Eistoire du Guatemels. D'après cet écrivain elle contiendrait encore plus de deux mille Indiens. Atitlan, en langue pipile, signifie cours d'eau; Santiago d'Atitlan se nommait Atxiquinixai, ce qui veut dire en langue quitché, maison de l'aigle; elle fut nommée ainsi parce que, quand les rois entraient en campagne, ils portaient un grand aigle fait en plumes de quetzal. Cette capitale, bâte sur des roches taillées à pics, était si bien fortifiée, que, quoique les habitants fussent constamment en guerre avec les Quitchés, jamais ils ne purent s'en emparer.

aussi des pierres précieuses que l'on nomme chalchivitl (émeraude), de l'or, du cacao, des plumes, des poules, du miel, beaucoup de mais. Ils avaient des chasses en propre, et on leur construisait des habitations.

Voici les règles que ces souverains observaient autrefois pour rendre la justice et punir les coupables. Ils les faisaient pendre ou couper en quartiers, suivant le crime; et lorsque le supplicié était mort, on prenait sa semme et ses enfants, et on les conduisait, en punition du crime, dans les villages que nous avons nommés. Il était d'usage d'envoyer un proche parent du souverain pour faire les enquêtes; il était revêtu de pouvoirs. Quand il s'était acquitté de cette commission on lui donnait, à titre de salaire, la moitié de tous les biens du coupable, et le juge en chef entrait en possession du restant. On agissait ainsi pour que ceux qui remplissaient ces charges pussent vivre : tel était l'usage. Les sentences de ce seigneur étaient sans aucun appel, parce qu'il était envoyé par le souverain ou roi de cette ville, et que ce prince ne reconnaissait d'autre puissance que la sienne. Les personnes ou officiers qui servaient le souverain à la cour, se nommaient Lolmay, Atzihunac, Calel, Ahuchan. Cétaient les facteurs, les contadors et trésoriers. Nos dénominations répondent aux vôtres.

nihai, parce qu'il était roi et maître de cette ville, des provinces déjà citées et des suivantes: Nalzthai, Aguibihai, Acuhai, Quicihai, Acaborul, Amac, Izutuhile; toutes obéissaient à des ducs, des comtes, des marquis, des chevaliers, des nobles et d'autres personnes de distinction: voilà pourquoi, avant l'arrivée des Espagnols, ce pays portait, dans notre langue, le titre de royaume à part, et qui ne reconnaissait l'autorité d'aucun autre. L'on venait de tous côtés pour voir la cour de ces princes.

Nos ancêtres entretenaient des guerres sérieuses contre trois royaumes nommés Tec-

panutlatlan, Tepanguatimala et Tepantecocitlan. Ils nommaient dans la province de
Guatimala quatre rois ou souverains. Ils
dépensaient pour l'entretien de leur personne
tous leurs biens et tous les tributs qu'ils percevalent, ou ils les distribuaient aux seigneurs
dont nous venons de parler, et à beaucoup d'ouvriers qu'ils avaient à leur service, tels que charpentiers, maçons, peintres et artistes en plumes (comme il y en a encore chez eux aujourd'hui), ou pour les armes qu'ils distribuaient
aux chess-armes, et dont ils se servent encore.

Lorsque don Pédro d'Alvarado et les autres conquérants espagnols vinrent dans ce pays, aucun des villages ne se soumit de bonne volonté, ils n'ont cédé qu'à la force; mais quand ilse présenta dans notre ville de Santiago d'Atitlan, il fut reçu en ami, personne ne prit les armes, et même les conquérants ont emmené avec eux, comme alliés et auxiliaires, un grand nombre des nôtres pour les aider à subjuguer d'autres provinces jusqu'à la Vera-Paz

Gracias à Dios, San-Miguel et Léon. Un grand nombre de nos caciques et de nos chefs perdirent la vie dans ces expéditions. En recevant les Espagnols, nos aucêtres leur donnèrent en présent un grand nombre d'objeta qu'ils possédaient, et après que la contrée fut conquise, chaque village paya des tributs suivant ses moyens. Santiago paya pour le service personnel des Espagnols un tribut en esclaves, hommes ou semmes, qui s'élevait à quatre ou cinq cents qui furent envoyés dans les mines; en manteaux, cacao, miel, poules, sel, agi, cuivre, pita, et beaucoup d'autres produits qu'on exigea de nos ancêtres. Les Espagnols se faisaient aussi livrer tous les quinze jours un grand nombre d'Indiens à titre de tribut; ils les accablaient de travaux si excessifs, qu'ils souffraient extrêmement et mouraient; les chess mêmes, qui conduisaient ces Indiens, étaient si maltraités par les Espagnols, qu'un grand nombre ne retournaient pas chez eux et mouraient loin

de leur pays. Le nombre de nos ancêtres diminua tellement, que de seigneurs ils devinrent esclaves. Pour soutenir leur famille et leurs femmes, ils travaillèrent au-dessus de leurs forces, ils dépenserent toute leur fortune pour payer les tributs de cacao et les autres choses qu'on leur demandait. Ces tributs étaient excessifs, et pour les acquitter ils étaient forcés de vendre tout ce qu'ils avaient. Enfin, ces sadrifices finirent par les rendre si misérables, eux et leurs fenimes, qu'ils furent obligés de porter des fardeaux, de creuser la terre, de vivre de fruits et de racines d'arbres.

Nous, qui sommes leurs fils, nous sommes pareillement accablés de charges; nos femmes sont obligées de moudre le grain; et de nous servir pour que nous puissions soutenir nos familles. Nous cultivons la terre, et nous faisons tons les travaux que faisaient nos esclaves, ce qui nous accable de souffrances. Aussi les descendants des chefs diminuentils de nombre tous les jours, car nous ne

sommes pas accoutumés à servir, mais à être servis, étant les rejetons d'aussi grands seigneurs. Cependant nous croyons en Dieu; les religieux nous ont instruits de tous ses commandements, et nous faisons partie de la sainte église catholique.

Les premiers maîtres que nous avons eus furent l'adélantade don Pédro d'Alvarado et N. de Cueto. Nos pères leur payaient un tribut de mille quatre cents xiquipiles (1) de cacao qui équivalent en argent à dix mille testons, et de plus un nombre considérable de manteaux, de poules, de miel, de mais et autres marchandises que l'on livrait tous les ans. Ces tributs ont été payés à ces conquérants jusqu'en 1542. Voici trente-deux aus environ, que nous dépendons de votre majesté et de notre commandeur Sancho de Barahona, et nos ancêtres ont payé les mèmes tributs à

<sup>(1)</sup> Les Indiens comptaient par contles, qui comprenaient 400 unités; le xiquipile était composé de 20 contles; 3 xiqui piles formaient une charge ou 24 mille unités.

votre majesté et aux commandeurs jusqu'à l'arrivée du licencié Zarrato, qui nous taxa avec modération, et nous exempta d'une partie des sommes excessives que nous devions payer. Nous n'avons plus à fournir que six xiquipiles de cacao. On nous dégreva des manteaux, et nous fûmes taxés à quatre cents poules du pays et autant d'Espagne : mais les règlements du licencié Zarrato nous enlevèrent tous les esclaves, hommes ou femmes, que nous avions à notre service. Il est vrai que nous autres, caciques et chefs, nous fûmes exemptés de tout tribut; mais comme on nous avait laissés sans aucun esclave, nous avons perdu nos biens, et nos champs de cacao que les perroquets ont ravagés, parce que nous n'avions personne pour les garder. ce qui est cause que nous vivons tous dans la misère. Le licencié Candecho étant venu dans ce pays, nous le priames de vouloir bien nous recenser et nous imposer. Quand le calcul fut fait nous fûmes taxés à deux mille testons. 424

### CONCURTE

deux cents fanègues de mais et dix arrabes de miel. Les présidents et les auditeurs qui un rivèrent dans cette contrée nous dirent tous qu'ils ne venaient que pour nous protéger, et cependant ils ne diminuèrent nullement nes tributs.

Lorsque le licencié Francisco Brischo arriva, nous nous présentames à lui et lui demandames de nous recenser et de nous taxer, perce que nous étions trop imposés. Il nous diminua de trente-cinq charges de cacao, qui répondent à sept cent cinquante testons, et de plus en argent, de deux cent cinquante; c'est tout ce que l'on retrancha sur mille que nous devions payer. Nous qui sommes caci-, ques: et nos enfants, on nous a imposés comme nos propres vassaux. Nous sommes tous très-satisfaits de l'arrivée d'une audience dans la province de Guatimala : le président et les auditeurs nous protègent très-efficacement; nous supplions seulement votre majesté, pour ce qui a rapport aux tributs, qu'on

ne nous les augmente pas, en considération de la misère et des maux que nous avons soufferts, et qu'elle veuille bien donner des ordres à ce sujet et en raison des motifs exposés.

. C'est un fait connu dans tout ce pays, que nos ancêtres sont les premiers qui aient fondé une église en pierres de taille et en bois. couverte de tuiles et pavée de carreaux à la chaux, avant qu'il n'y en eût dans aucun autre endroit. Cette construction nous a occasionné de grosses dépenses pour les achats des outils, sans que nos commandeurs nous aient aidés en rien. Nous voulons parler des premiers conquérants à qui nous étions soumis, c'est-à-dire de l'adélante et de Cueto. Depuis que nous sommes soumis à votre majesté et à Sancho de Barahona, on nous a donné pour le compte de votre majesté cent pesos, et trois cents de la part du commandeur, en tout quatre cents; ils ont servi à acheter des ornements pour notre église, qui a reçu deCONQUETE .

puis une cloche et un calice de la part de votre majesté.

Nous exposons à votre majesté tous es ânits, les services de nos pères et de nos ancêtres, et la misère dans laquelle nous vivons, nous et nos enfants, afin qu'elle daigne avoir pitié de nous; puisque nous sommes éclairés dans la religion catholique et que nous sommes chrétiens. Nous prions et nous supplions votre majesté qu'elle donne l'ordre de disposer en notre saveur d'une partie de ses revenus, afin que nous puissions soulager notre misère, de nous accorder les armoiries qu'elle jugera à propos, ainsi que quelques priviléges; de plus, que notre ville prenne le titre de Cibdad (1), puisque nous sommes sujets et soumis à votre majesté. Il y a dans nos villages quelques Indiens rebelles, qui voudraient se soustraire

<sup>(1)</sup> C'est le titre que les Espagnols donnent aux villes qui ont reçu des armes du roi, et qui jouissent de certains priviléges.

à notre obéissance, et ne point exécuter nos ordres à l'égard des tributs et autres objets ayant rapport au bien de nos villages. Il est nécessaire que votre majesté nous accorde des lettres pour que nous soyons obéis comme on obéissait à nos pères, puisque nous sommes les enfants légitimes de ces seigneurs. Nous prions en outre votre majesté de prononcer contre eux les peines qu'elle jugera à propos.

Nous la supplions aussi de considérer que si l'on nous a prêché la parole du saint Évangile, d'un autre côté nous avons vu des gens arrivés d'Espagne se conduire d'une manière tout à fait opposée à ses préceptes, et prêcher le meurtre par l'exemple, ce qui est cause que nous sommes si tièdes dans l'accomplissement des vertus au moyen desquelles on se procure le repos et la gloire de la vie éternelle. Que votre majesté daigne diminuer nos maux temporels.

Telle est notre pétition et notre rapport fi-

dèle. Que votre majesté veuillé blen, après avoir pris commaissance de notre juste demande, faire droit aux prières que lui adressent humblement ses fils et fidèles sujets.

Fait dans votre ville de Saint-Jacques-le-Majeur-d'Atitlan, le 1<sup>st</sup> de février de l'an 1571. Les humbles sujets de votre majesté catholique et royale,

Don Francisco de Rivera, don Josef de Sancta Maria, don Gaspar Manrrique, don Pablo de Aquilar, don Hernando de Soto, don Torobio de Costantino, don Lucao de Escobar.

SIMANCAS.

## EXTRAIT

## DE L'HISTOIRE DE PHILIPPE II.

ROI D'ESPAGNE.

PAR

#### LUIS CABRERA DE CORDOUE,

SISTORIOGRAPHE DE CE ROYAUME.

Madrid, Luis Sanchez, imprimeur du roi, 1619, in-folio.

Découverte du Nouveau-Mexique à la Nouvelle-Espague. — Récit des événements qui s'y sont passés.

LE 17 juin de l'année 1527, Panfilo de Narvaez, un de ceux qui découvrirent et conquirent avec Fernand Cortès, Espagnol d'immortelle mémoire, premier marquis del Valle, la Nouvelle-Espagne pour cette très-heureuse

couronne, partit du port Sanlucar de Barrameda avec cinq vaisseaux et six cents hommes, comme gouverneur et conquérant de la terre ferme, qui s'étend depuis le rio des Palmes jusqu'au cap de la Floride. Arrivé à l'île de Saint-Domingue, où il séjourna quarante jours, cent quarante hommes désertèrent, cédant aux propositions des habitants qui les engageaient à rester. Il enrôla de nouvelles troupes à Santiago de Cuba, se pourvut d'armes, de chevaux, et expédia du port de Santa-Cruz deux navires pour aller chercher des vivres; mais ils périrent dans une tempéte et un ouragan, qui sont très-fréquents dans ce pays. Narvaez alla reconnaitre ce désastre; puis, ayant rassemblé les troupes qu'il avait laissées, il passa à la Floride. Il y débarqua avec trois cents hommes, trois prêtres, deux religieux, et quarante chevaux, pour découvrir le pays, tandis que les navires suivaient la côte. Ils souffrirent tant de maux, que de trois cents combattants il n'en resta que quatre qui luttèrent contre la faim. L'an 1540, après avoir opéré des miracles surprenants, par le seul signe de la croix, ressuscité des morts et guéri des malades, comme les apôtres (1), quatre Espagnols entrèrent au Mexique par la province de Culiacan, située dans le nouveau royaume de Galice, à l'époque du gouvernement de Nuño de Guzman. Ils ressemblaient à des sauvages, leur peau était écailleuse, noire, couverte de poils; leurs cheveux et leur barbe étaient longs; enfin ces hommes avaient un aspect affreux. Le gouverneur fut surpris de les voir, et plus encore du récit de leur voyage et des maux innombrables qu'ils avaient soufferts. Il les envoya à Mexico auprès de don Antonio de Mendoza, vice-roi de la Nouvelle-Espagne. Ils racontèrent ce qu'ils avaient vu et souffert dans le pays que l'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique, et d'où les Indiens prétendent

<sup>(1)</sup> Voyez les Naufrages d'Alvar Nunez Cabeça de Vaca publiés dans cette collection.

432

-constitute

que leurs pares contrortis pour peupler leur pays, Frère Marcoa de Niza, religioux franciscain, partit en 1542 pour vérifier cette de converte. Il revint, et confirma en partie la relation des sauvages. Fernand Cortès, désirant faire un voyage de découverte, établir des colonies, et travailler à la cause de Dieu et de sa majesté, out des différends à ce sujet avec le vice-roi, et se rendit en Espagne pour obtenir de l'empereur la direction de cette entreprise : il v mourut. En 1544, le vice-roi expédia Francisco Vasquez de Coronado avec um beau nombre de cavaliers et de fantassins, mais il revint bientôt après. Il n'en fut point ainsi du père Marcos de Niza, qui lui servait de guide; car en travaillant à la conversion des Indiens il s'avança tellement dans l'intérieur. qu'il finit par recevoir le martyre comme on le verra plus loin. Jusqu'à l'an 1581, les habitants de la Nouvelle-Espagne ne s'occupèrent point de cette conquête. A cette époque, don Lorenzo Suares de Mendoza, comte de

Coruña, vice-roi de la Nouvelle-Espagne, expédia Vasquez Chamuscado avec des soldats et des franciscains, qui ne voulant pas suivre les troupes lorsqu'elles battirent en retraite, continuèrent à travailler à la conversion des barbares, et furent martyrisés. Cette année, Espejo Castaño (1), et le capitaine Francisco Bonilla, pénétrèrent dans l'intérieur sans recevoir d'ordre; ils furent suivis par le capitaine don Pédro de Cacorla Adalid, brave soldat, alors lieutenant du gouverneur et capitaine général. Il s'avança à cent lieues dans l'intérieur, et exposa sérieusement sa personne; mais on lui notifia de ne point pénétrer dans le Nouveau-Mexique sous peine de haute trahison. L'envie que sa majesté avait que cette expédition sut saite était si grande, qu'émus d'un saint zèle, une multitude de nobles offrirent, pour se char-

<sup>(1)</sup> Sa relation est imprimée dans Haclnyt, t. VIII, p. 183 : elle a été traduite presque entièrement dans l'Amérique de Jean de Laet, p. 226 et suiv.

ger de cette expédition, leur vie et leur sortune. Au nombre de ceux qui se trouvaient dans la situation la plus favorable pour cela, étaient don Pédro Ponce de Léon, comte de Bailen, don Pédro de Granada Vanegas, chevalier de l'ordre d'Alcantara, héritier de majorats par ligne directe de màles en mâles des anciens rois de Grenade et d'Aragon, et seigneur de Campotejar Jayena. D'après l'avis de sa majesté et sur les informations du vice-roi, on confia cette entreprise à don Juan d'Oñate, noble chevalier biscaven, qui avait fondé et colonisé les mines de San-Luis Zichu v Charcas, descendant de la maison et de la noble race de Narriahondo qui devait son origine à l'illustre chevalier Lope Diaz de Haro, conquerant de la ville Baeza en 1217, et qui a laissé le nom de Baeza à ses descendants qui conservent aujourd'hui beaucoup de majorats à Baeza et dans la Biscaye. Il était fils de Cristoval d'Oñate, conquérant et gouverneur de la Nouvelle-Galice,

marié à dona Isabel Cortès Motezuma, petitefille de Fernand Cortès, marquis del Valle. et arrière-petite-fille du grand Motezuma, roi de la plus grande partie de la Nouvelle-Espagne, fille de Joanes de Tolosa, chevalier biscayen, fondateur de la ville de Notre-Dame de Zacatecas et des mines de Llerena, San-Martin et Aviño. Don Philippe, reconnaissant de la découverte de ces mines d'argent, accorda pour arme et devise à cette ville, son nom royal autour de l'image de Notre-Dame placée sur la colline de la Busa, avec le soleil et la lune de chaque côté, et au pied les portraits de Joanes de Tolosa, de Christoval d'Oñate, beau-père de Baltazar Temiño, et de don Diego d'Ibarra, chevalier de Santiago, beau-frère de don Luis de Velasco, marquis de Salinas, ancien président du conseil des Indes, afin de conserver à la postérité le souvenir de chevaliers aussi braves et aussi utiles, et en témoignage de l'estime que sa majesté catholique professait pour la valeur

et le mérite. Cette entreprise fut libéralement soutenue par ses frères, qui voulurent prendre part à la conquête à leurs frais; c'étaient don Fernando, don Cristoval, et don Alonso d'Oñate, à qui sa majesté confia les dépêches, et promit de grandes récompenses si la conquête réussissait. Juan Guerra de Reja, Baltazar Bañuelos Temiño, Vicente et Cristoval Zaldivar, capitaines généraux de la Nouvelle-Galice, Juan de Zaldivar, fils de celui qui avait déjà exploré ce pays, les mestres de camp, don Juan et Vicente de Zaldivar, dont la noble famille réside en Biscaye, où elle est réputée pour sa haute valeur, Antonio d'Ordaz Villagomez, seigneur de Calpa et Chilapa, tous parents rapprochés de l'adélantade, voulurent concourir à cette expédition. Ils parvinrent jusqu'au dernier village du nouveau royaume de Biscaye, d'où l'on prétend que sont venus les Indiens qui ont peuplé l'ancien Mexique. Le démon, sous la figure d'une vieille femme, placa la fameuse borne de fer qui parait avoir huit cents quintaux, ce qui engagea une partie des Indiens à retourner dans leur pays natal, et les autres vinrent peupler la Nouvelle-Espagne. Cette masse fut placée au milieu d'un désert pour fixer les limites de chacun, à la hauteur de vingt-sept degrés et demi; et ce qui est admirable, c'est qu'elle est aussi brillante que l'argent le plus pur. L'adélantade partit pour cette conquête avec quatre-vingts charrettes, une grande quantité de troupeaux, de grain, et des soldats d'élite, mariés ou célibataires, ayant avec eux leurs familles, qui voyageaient aux frais du chef de l'expédition. Leur voyage fut très-pénible, ne connaissant pas la direction qu'il fallait prendre. Au bout de sept mois ils arrivèrent dans la province qu'ils cherchaient; mais ils y furent très-embarrassés, car ils n'en connaissaient pas la langue. Étant parvenus dans un village, on trouva trois Indiens, un d'eux dit à l'adélantade : Jeudi, vendredi, samedi et dimanche; ne voulut rien ajouter de plus; on s'empara de sa

personne; on lui fit des cadeaux, alors il prononca les noms de Tomas et de Cristoval, en saisant signe qu'ils étaient dans deux villages éloignés de deux jours de marche de cet endroit; il ne put pas en dire davantage. L'adélantade continua de s'avancer en cherchant ces Indiens, dont les noms faisaient croire qu'ils étaient baptisés. Arrivés à Puarai, ils virent une peinture qui représentait les religieux qui avaient sait partie de l'expédition de Chamuscado, au momentoù on les faisait mourir à coups de pierre et de bâton. Ils trouvèrent dans un autre endroit les Indiens Tomas et Cristoval qui avaient fait partie de la suite de Castaño, et qui étaient restés de bonne volonté dans ce pays, lorsque ce dernier avait été fait prisonnier; ils connaissaient la langue mexicaine, celle de ces sauvages, et ils parlaient un peu l'espagnol. L'adélantade put, par leur entremise, saire part de son intention aux naturels. Les villages de ce pays étaient assez importants, les maisons avaient

six ou sept étages, il y avait des fenêtres et des balcons. Les habitants vivaient de la culture et de l'éducation des bestiaux; ils filaient et tissaient le coton pour se vétir. Ce sont de beaux hommes, braves, robustes, vifs, de très-bonne santé; ils nagent, ils pechent, ils peignent; ils ne connaissent ni loi, ni gouvernement; cependant ils ont parmi eux des personnes qui arrangent leurs différends; ce sont les plus savants; les criminels n'y sont pas punis; ils sont idolatres, et ils parlent différentes langues. On trouve dans le pays presque autant de gibier, de forêts, de fleurs et de fruits qu'en Espagne, et depuis que les naturels ont des rapports avec les Espagnols, ils possèdent tous les fruits de ce pays-ci. Les naturels rapportèrent que l'on trouverait plus loin de si grandes villes qu'il fallait marcher pendant trois jours pour aller de l'extrémité d'une rue à l'autre, et que pour faire le tour d'un village il fallait un mois, ou, pour parler comme eux, une lune. L'adélantade s'établit

dans un village bien bàti, auquel il donna le nom de Saint-Jean des Chevaliers (San-Juan de los Caballeros). Les Indiens logèrent les Espagnols en amis. Cette ville estéloignée de cinq cents lieues de Mexico, et à trente-trois degrés. Le plus grand jour de l'année est de quatorze heures et demi. Lorsque le soleil commence à entrer dans le signe du cancer, le zénith est ordinairement dans la constellation d'Andromaque et de Persée, qui influe toujours sur Vénus et Mercure. La longitude, suivant le méridien fixe le plus moderne. est à deux cent soixante-dix degrés, juste dans la zone tempérée, et quatre climats, deux cents lieues du côté où la mer du Nord et le golfe du Mexique en regardant le sud-est, et autant du sud-est si nous regardons la Californie et la mer des Perles. Elle est à cinq cents lieues de la zone glaciale, et comprend trente-sept degrés et plus, si nous calculons d'après le parallele. Toute cette region embrasse presque cinq mille lieues espagnoles, et l'on n'a pas connaissance que ce pays ait été découvert par des chrétiens. Les Espagnols étaient en bonne intelligence avec ces naturels, parce qu'ils les défendaient contre les Indiens des vaches qui habitent les vallées de Cibola, et leur font constamment la guerre. Un Indien, nommé Jusepe, arriva dans le village, il avait 'quitté les chrétiens qui étaient entrés avec Bonilla. Il apprit que cet officier avait été tué par Antonio de Umaña dans une révolte (1); qu'Umaña avait pris le commandement des autres, et qu'ils s'étaient établis sur une rivière d'une lieue de large, éloignée de deux cents lieues

(1) Tras d'este buen succeso, luego vino
Un Indio bautisado que Jusepe
Dico que se llamava, y que venia
Huyendo de la gente que habia entrada
Contra bando ya sin orden con Bonilla.
Y dio por nuevos que un soldado, Umana;
Que dejava y muerto à punalada,
Per bando y pasiones que tuvieron
Y que este por governador quedava
Tambien por general de aquella gente.

Aussitôt après cet heureux événement il arriva Un Indien haptisé, dont Joseph Était, je crois, le nom. Il avait pris la fuite

#### CONQUÊTE

de là. L'Indien dit que pendant qu'il était en route il avait employé un jour et demi à traverser une ville, et qu'il s'était enfui parce que Bonilla en avait fait pendre plusieurs. Sur ces entrefaites, quatre soldats désertèrent en emmenant beaucoup de mules et de chevaux. L'adélantade envoya pour les prendre le capitaine Gaspar de Villagra, homme bien connu par sa lance et par sa plume, qui a écrit et publié ce voyage, dans lequel il a servi à la tête d'une compagnie, digne rétribution de sa valeur. Le mestre de camp Vicente de Zaldivar, aujourd'hui fondateur et protecteur de la compagnie de Jésus de Zacatecas, partit à la tête de cinquante hommes pour découvrir les

En abandonnant la tronpe qui était entrée En rebelle et sans ordre avec Bonilla. Il apprit qu'un soldat nommé Umaña, Avait poignardé son chef Dans une révolte qui avait éclaté, Et qu'il était resté en qualité de gouverneur Et de général de cette troupe.

VILLAGRA, Historia del Nuevo-Mexico, cant. XVI, pag. 146. Alcala, 1610.

plaines de Cibola. Il reconnut qu'elles portaient à juste titre le nom de planicié, car pendant l'espace de huit cents lieues, ainsi que l'assurent les naturels, on ne découvrit pas d'éminence considérable. Il fut surtout émerveillé de les voir couvertes de troupes innombrables de vaches, aussi grandes que celles d'Espagne, avant une bosse comme les chameaux, des barbes comme les chèvres, le cuir noir, la chaire bonne, donnant beaucoup de graisse, et fort agiles. Ces plaines sont habitées par des Indiens nommés baqueros (vachers), ils sont robustes et belliqueux. Ils habitent, comme les Arabes de la Barbarie, dans des tentes de cuirs de vaches bien tannés, et qui les défendent de l'intempérie des saisons. Ils font porter leurs bagages par des chiens réunis en convois nombreux, et chargés de trois à quatre arrobes, vivent du produit de leurs troupeaux, font du pain avec la graisse qu'ils en retirent et se se nourrissent aussi de trèsgros poissons que donnent les rivières, et

qui sont si abondants que dans une heure, et avec un seul hameçon, un seul soldat en pêchait au moins quatre arrobes. Il y a beaucoup de cerfs que les Espagnols ont appelés chevaux cerviers (1), à cause de leur grande taille; ils ont les cornes très-longues, grosses et branchues. Pendant ce séjour l'adélantade s'occupa à convertir la province des Tiquas, Tequas et Emes. Il partit pour reconnaître la mer du Sud du côté de la Californie. Il s'était avancé à quarante lieues dans les villages de Cuni pour découvrir une saline dont on lui avait parlé. Les personnes qu'il y envoya lui dirent que si l'on avait pu enlever tout entier les pains de sel ils auraient eu une lieue de diamètre et cinq pieds d'épaisseur. Il apprit dans cet endroit que les Indiens de la forteresse d'Acoma avaient tué le mestre de camp don Juan de Zaldivar, son neveu, ainsi que deux capitaines et onze soldats. Il envoya pour

<sup>(1)</sup> L'auteur veut sans doute parler des élans.

les châtier, en qualité de lieutenant, Vicente de Zaldivar, et il lui ordonna de leur saire la guerre s'ils ne donnaient pas des réparations pour le crime qu'ils avaient commis. Les Indiens s'y refusèrent; il les attaqua à la tête de quatre-vingts soldats seulement, mais avec tant de bravoure, qu'il en tua un nombre considérable, et il en prit quinze cents. Il brûla la forteresse, et emmena six cents prisonniers, ce qui jeta la terreur dans le pays. Les Indiens étaient surtout épouvantés des armes à feu, qui les blessaient sans qu'ils vissent comment. Aussitôtaprès cette expédition il en donna avis au vice-roi par l'entremise du capitaine Gaspar Villagra, et le commissaire de Saint-François. Ils emmenèrent d'Acoma quatre-vingts jeunes filles, dont on fit des religieuses à Mexico. L'adélantade, en attendant du renfort pour pénétrer dans des provinces plus importantes, fit baptiser plus de neuf mille Indiens. Il envoya deux fois son mestre de camp pour découvrir la mer du Sud. Attaqué par les naturels, il battit en retraite par les plus mauvais chemins pendant deux cents lieues, depuis le Rio del Tison. On a donné ce nom à ce fleuve. parce que les Indiens qui en habitent les bords portent un tison à la main pour échauffer leurs estomacs, qui sont faibles, car la plupart ne se nourrissent que d'herbes et de racines. Il parvint chez les Indiens nommés Cruzados. Ils sont beaux de figure, bien faits, ont de jolis yeux, des traits agréables, et au milieu de la tête des croix attachées avec les tresses de leurs cheveux. Ils en virent au pied d'une croix bleue plus de cinq cents assis, la tête penchée, et qui priaient dans un profond silence. Leurs arcs n'avaient point de cordes, leurs carquois étaient suspendus dans leurs cabanes. Les Espagnols mirent pied à terre, et adorèrent la croix au grand contentement des Indiens. Ils n'ont pas pu savoir comme l'adoration de la croix avait pénétrée dans ce pays. Il arriva des renforts de Mexico, mais comme on ne trouvait ni or ni argent dans le Nouveau-Mexique, les troupes se mutinèrent et voulurent retourner. L'adélantade punit les làches qui osaient nourrir la pensée d'abandonner les drapeaux du roi. Il entra par l'Orient dans la province de Quivira, et il menaça de la peine de mort quiconque quitterait la ville. Il défendit à son lieutenant d'accorder des permissions pour en sortir. Il partit avec frère Francisco de Velasco, provincial de cette contrée, et don Cristoval d'Oñate son fils, qui, quoique jeune encore, donna de grandes espérances de valeur et de prudence pendant cette campagne, où il accompagna son père, avec le titre de lieutenant du gouverneur et du capitaine général, emplois dont il se montra bien digne. Le mestre de camp, Vicente de Zaldivar, faisait aussi partie de la suite de l'adélantade. Ils firent deux cents lieues dans des pâturages très-fertiles, arrosés par d'excellentes eaux; il y vit des arbres fruitiers, une immense multitude de vaches, des raisins sauvages, beaucoup de poissons

## CONQUÊTE

très-gras, que l'on tuait à coups de lance dans les rivières; et des vignes de quinze lieues de longueur. Étant arrivés à de grands villages, les soldats, effrayés, prièrent l'adélantade de choisir une autre route, étant trop peu de monde contre ces populations innombrables. Il consentit à leurs désirs; mais ils surent assaillis par tant d'Indiens, que la retraite devint difficile. Après avoir passe quatre mois dans cette expédition, et éprouvé des pertes, il ramena à son camp un grand nombre de blessés; il le trouva abandonné de ceux à qui il en avait confié la garde. Il les fit arrêter, et il partit avec trente hommes pour explorer la mer du Sud du côté de la Californie. Il donna à un excellent port le nom de la Conversion de Saint-Paul, car pour d'aussi grandes àmes le repos n'est que l'emploi de leurs talents. Les maux qu'il souffrit pendant huit mois que dura cette expédition furent extrêmes : non-seulement les chevaux ne mangèrent pas, tant le pays était stérile, mais il tomba une si grande quantité de neiges, qu'ils étaient obligés de les saisir par la queue, et de les trainer ainsi par-dessus les montagnes que formait la neige. Enfinil retourna à son camp, et il fonda une ville avec le seul secours des Espagnols. Le vice-roi envoya un commissaire pour arrêter les déserteurs qui se rendaient à Mexico, et pour punir les insurgés; mais cet officier, au contraire, intenta un procès à l'adélantade, et prit en témoignage ces mêmes déserteurs. Cette manière d'agir répréhensible attira au gouverneur de nombreux procès, et bien des déplaisirs après toutes les peines et les dépenses énormes qu'il avait supportées. La jalousie calomnia sa conduite courageuse, et elle ferma la porte aux justes récompenses qu'il avait si bien méritées: effet de l'envie, qui, comme nous le voyons chaque jour, s'attaque à ce qu'il y a de plus estimable! Les jugements sages qui ont été portés sur les accusations d'excès, intentées par les déserteurs et autres, prouvent la vérité de ce que nous avançons. Les cloîtres 10. 29

des plus grandes universités d'Espagne, les hommes les plus savants, les plus grande généraux de l'Europe, approuvent sa conduite, et le jugent digne de récompense, à la confusion et en dépit des calomniateurs. Il retourna à Mexico, et passa en Espagne pour se présenter au roi. Le vice-roi choisit un autre gouverneur, chargé seulement de conserver ce qui avait été conquis, et l'on éprouva le plus grand chagrin de voir que l'on renonçait à l'acquisition de provinces aussi vastes et aussi fertiles infectées de tant d'idolâtrie, quand on aurait pu les attirer à la lumière de l'Évangile et à l'obéissance du souverain pontife.

#### ENVOIS

# D'OR ET D'ARGENT.

PAITS

#### PAR LAS GOUVERNEURS ET VICE-ROIS DU MEXIQUE.

ETAT de l'or des mines, de l'or ordinaire, de l'argent raffiné et sans être raffiné, de l'or sans titre, en feuilles ou en bijoux, expédiés de la Nouvelle-Espagne à l'empereur notre maître, que Dieu veuille avoir appelé près de lui, et au roi notre seigneur, que Dieu protége, depuis la conquête de ce pays, jusqu'à l'année 1587, pendant l'administration des officiers qui l'ont gouverné jusqu'au marquis de Villa Manrrique, époque depuis laquelle on a envoyé du numéraire; les pesos d'or de mine et d'or communa tinsi que les marcs d'argent fin, sont réduits en pesos d'or communs.

| Années                                       | Nome des gouverneurs. | Pesos.                                         | Tomine.          | Grains.     |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1522<br>1523                                 | Fernand Cortez        | 52,709                                         | À                | 9           |
| 1524<br>1525<br>1526<br>1527<br>1528<br>1529 | Alenzo d'Estrada (2)  | 99,264<br>30,987<br>23,377<br>47,505<br>33,015 | 5<br>1<br>6<br>3 | 8<br>1<br>7 |

|                                          | ONQ! ETE                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                          | 1 A 1 0                                                      |
| 452 Ross des genvers                     | 1 -0 442 1 4 1                                               |
| American (                               | 40,927 5 9                                                   |
| 1530<br>1531<br>1532                     | 104.440                                                      |
| 1533                                     | rice 32,500 6 6                                              |
| 1535<br>1536 D. Antonio de l<br>1536 roi | .1 7 1                                                       |
| 4537   Pag 6                             | 132,599 3                                                    |
| 1530 \<br>4530 \                         | 103.239<br>113.239<br>50,524<br>164.136<br>4                 |
| 1540<br>1541<br>1542                     | 26,465 6 9                                                   |
| 4545                                     | renvoi. 20,497 9                                             |
| 1545   11 n'y a                          | 200 344 3 1                                                  |
| 1547<br>1548<br>1549                     | 61,033                                                       |
| 1550 D. Lui<br>1551 II ny                | de Velasco. 465,639 11 2 165,636 4 5 5 207,198 2 5 3 914 2 3 |
| 1552                                     | 167,078 1                                                    |
| 1554<br>1555                             | . (2)                                                        |
| 1556<br>1557<br>1558                     | 268.702<br>252.937<br>284.857<br>1                           |
| 1559 \ 1<br>1560 \                       | 315,218 7<br>333,209 1                                       |
| 1561                                     | 333,209<br>424,409<br>480,597<br>4                           |
| 4563<br>4564                             | L'andience royale                                            |
| 1565<br>1566<br>1567                     | Le marquis de Talces 931,737 2 811,484 4 704,373 2           |
| 1,568<br>4,569                           | L'audiente Enrriques 684.036                                 |
| 1570<br>1571                             | 685,073                                                      |
| 457                                      | 3                                                            |
| 15°<br>15                                | 75                                                           |

#### DU MEXIQUE.

| Appoies. | Noms des gouverneurs.        | Pesos.    | Tomins. Grains. |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------|
| 1576     |                              | 934,391   | 4 11            |
| 1577     |                              | 1,111,202 | 5 9             |
| 1578     |                              | 937,002   | 3 1 10          |
| 1,579    | . <b></b>                    | 835,304   | 7 1             |
| 1580     |                              | 734,285   | 2 1 11          |
| 1581     | Le comte de Coruna           | 521,883   | 4 1.8           |
| 1582     |                              | 582,293   | 4 7             |
| 1583     |                              | 775,483   | 1 7 1 1         |
| 1584     | L'audience révale            | 835,720   | 6 4             |
| 1585     | L'archevêque                 | 880,474   | 1 2 1 2         |
| 1586     | Le marg. de Villa Manrrique. | 1,114,588 | 1 2 1 7         |
| 1587     |                              | 1,812,051 | 5 10            |

#### MOTES.

- (1) Cet envoi, montant à 30,987 pesos d'or commun, se composait de 22,145 pesos d'or sans titre, de 838 pesos d'or en feuilles, en clochettes, en cocumattes ou en grains, et enfin de 590 pesos en plaques d'or.
- (a) Il y avait dans cet envoi 5,542 pesos d'or sans titre, 16,069 pesos, 4 tomins d'or commun et 339 pesos d'or en bijoux.
  - (3) 11,558 pesos d'or sans titre faisaient partie de cet envoi.
  - (4) Cet envoi contenait 113 marcs 4 onces d'argent de bas aloi.

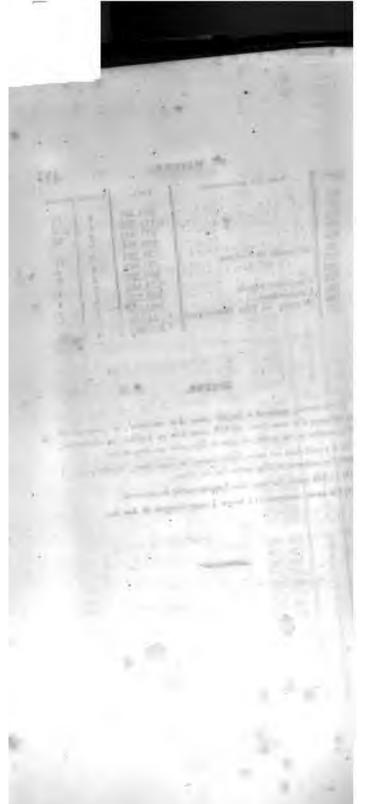

# LISTE GÉNÉRALE DES FLOTTES ET AZOGUES

QUI SONT ENTRES DAMS LE PORT DE LA VERA-CRUZ DEPUIS LA CONQUÊTE

JUSQU'A L'ANNÉE 1760.

|   |          |         |     |                             |         | A  | anées.       |
|---|----------|---------|-----|-----------------------------|---------|----|--------------|
| Ļ | fotte du | général | don | Francisco Lujan             | eriva   | en | 1581         |
|   |          | •       | don | Alvares Flores              | _       |    | 158 <b>5</b> |
|   | _        |         | don | Antonie Manreique           | _       |    | 1584         |
|   |          |         | don | Diégo Alzega                | _       |    | 1585         |
|   | _        |         | den | Juan de Guzinan             |         |    | 1586         |
|   |          |         | don | Francisco de Noboa          |         |    | 1587         |
|   | _        |         | don | Martin Perez de Olazabal (1 | ) —     |    | 1589         |
|   |          |         | don | Luis Faxardo                | ·       |    | 1595         |
|   | _        |         | don | Pédro Mendez (le marquis    | ) —     |    | 1596         |
|   | · _      |         |     | Pédro Melendez (le marquis  | •       |    | 1599         |
|   | _        |         |     | Juan Gutierrez Garibay (2)  | <b></b> |    | 1600         |
|   | _        |         | don | Pédro Escobar y Melgarejo   |         |    | 1601         |
|   | _        |         |     | Juan Gutierrez Garibay      |         |    | 1602         |
|   |          |         |     | Alamas Charas Calinda       |         |    | 4602         |



# CONQUETE

| L  | flotte du général    |                                    | rriva en |              |
|----|----------------------|------------------------------------|----------|--------------|
|    |                      | don Juan Gutierrez Garibay (3)     | -        | 1605         |
|    | -                    | don Lopez Diaz de Armendariz       |          | 1606         |
|    | <u>-</u>             | le même Armendariz                 | -        | 1609         |
|    |                      | don Juan Gutierrez Garibay arriva  | a        |              |
|    |                      | pour la quatrième fois             |          | <b>16</b> 10 |
|    | _                    | don Lopez Diaz Armendariz          | _        | 1611         |
|    | · –                  | don Antonio Oquendo                | -        | 1612         |
|    |                      | don Juan Gutierrez Garibay         |          | 1612         |
|    |                      | don Juan Antonio de Oquendo        | -        | 1614         |
| 3  | _                    | don Juan de la Cueba y Mendoz      | <b>-</b> | 1616         |
|    | -                    | don Martin Bellecilla .            | _        | 1616         |
|    | _                    | don Juan de la Cueba y Mendoz      | a —      | 1617         |
|    | _                    | don Juan de Cueba y Valdes         |          | 1618         |
|    | · <u> </u>           | don Carlos Ibarra                  | _        | 1619         |
|    | _                    | don Lope de Hozes                  |          | 1620         |
|    |                      | don Juan de Benavides              | _        | 1621         |
|    |                      | don Fernando de Sousa              |          | 1622         |
|    | _                    | don Carlos Ibarra                  |          | 1623         |
|    |                      | don Juan de Benavides              | _        | 1624         |
|    | _                    | don Gabriel de Chaves              | _        | 1625         |
|    | -                    | don Lope de Hozes y Cordova        | -        | 1626         |
|    | -                    | don Alonso de Muxica               | -        | 1627         |
| !  |                      | don Geronimo Gomez de Sandova      | I —      | 1630         |
|    | -                    | don Alouso Muxica                  | _        | 1630         |
|    | <del></del> .        | don Miguel Chazarreta              | -        | 1632         |
|    |                      | don Martin Bellecilla              | -        | 1633         |
|    | <u> </u>             | don Lope de Hozes y Cordoba        |          | <b>163</b> 5 |
| La | flotte de Bellecilla | , et celle de don Juan de Veca ;   | 7        |              |
|    |                      | rivèrent en 1636; le premier étan  |          |              |
|    |                      | ns la traversée, le second prit le |          |              |
|    | comman               | dement.                            |          |              |
| La | flotte dn général    | marquis de Cardena                 | _        | 1637         |
|    | _                    | don Martin de Orbea (4)            |          | 1638         |
| La | flotte de Terre-F    | erme commandée par le généra       | 1        |              |
|    |                      | rlos Ibarra, marquis de Carazena   |          |              |

#### 457 DU MEXIQUE. qui combattit sou, la Havane contre les Hollandais, sans que ceux-ci pussent le prendre, vint hiverner dans će port la même année, et fit voile pour l'Espagne au mois de juillet 1639; elle navigua de conserve avec celle de don Martin de Orbea, et arriva en (5) 1638 La flotte du général don Pédro de Ursua arriva en 1642 don Pédro Giron entra avec des hourques chargées de mercure; elle était partie de Carthagène, et arriva le 24 août 1643 La flotte du général don Marino Carlos de Mencos arriva avec celle de Barlevento, commandée par le général don Pedro Veles Medrano le 17 juillet 1644 elles partment le 15 avril 1645. La flotte de Barlovent (6), commandée par le général don Juan d'Urena, arriva le 11 août, et partit le 13 septembre 1646 La flotte du général don Lorenzo de Cordova entra le 13 septembre 1646 et partit le 10 juin 1647. La flotte du général don Pablo Parada entra le 20 septembre 1647 et partit le 25 mai 1648 (7). La flotte du général don Juan Pujadas y Campoa arriva le 13 septembre 1648 et partit le 6 juin 1649. La flotte du général don Pablo Fernandez de Contreras arriva le 10 mai 1649 et partit le 3 août 1650 (8). Les galions charges de mercure, commandés par don Francisco de Lederma, arrivèrent le

ð.

14 juillet

La flotte du général don Luis Pernandez de Cordoba

1651

#### COMQUETE

|                                                                                                                                                                                      | Annie. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| entra le 18 septembre<br>et partit le 17 avril 1652.                                                                                                                                 | 1651   |
| La flotte du général don Diége de Partugal entra le 1°'<br>juillet<br>et partit le 20 ayril 1654 (9).                                                                                | 1653   |
| La flotte du général don Juan de Urhina entra le 27<br>septembre<br>et partit de câmerve avec la pré-<br>cédente.                                                                    | 1653   |
| Le capitane de flatte de Carthagène, commandée par<br>don Francisco d'Esquibel, arriva le<br>28 juin, et partit le 3 août (10)                                                       | 1654   |
| Les galiens chargés de Mercare du général don Diégo<br>Médina arrivèrent le 10 mai, et par-<br>tirent le 25 juin                                                                     | 1655   |
| Les galions chargés de mercure du général marquis de<br>Monte Alègre entrèrent le 2 août ,<br>et partirent le 7 apptembre                                                            | 1655   |
| La flotte du général den Diéga de Eques, et Besumont,<br>entra le 9 juin , et partit le 3<br>août (11)                                                                               | 1656   |
| Les galions chargés de mercare du genverneur dou<br>Diégo de Ibarra entrérentle 7 soût,<br>et partirent le 15 septembre (12)                                                         | 1658   |
| La flotte du général den Adrias Pulide Paraja arriva<br>le 28 juillet<br>et partit le 16 mai 1661. Le géné-<br>ral étant mort, elle fut commandée<br>par l'amiral don Juan de Bicen- | 1660   |
| telo (13).<br>La flotte du général don Nicolas de Cordova arriva le<br>12 septembre<br>et partit le 13 juillet 1663 (14).                                                            | 1662   |
| Les galions chargés de mercure, commandés par le gou-<br>verneur don Francisco Martines de                                                                                           |        |

# CONQUETE

|                                                                                                                                                                                   | Années. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| avec les azegues qui partirent<br>pour la rejoindre le 3 juillet.                                                                                                                 |         |
| La flotte du général don Gaspar de Velasco entra le 15<br>septembre<br>et partit le 4 août 1681 (18).                                                                             | 1680    |
| La flotte du général don Diégo de Saldivar entra le 31<br>mai<br>et partit le 31 août (18 &is).                                                                                   | 1683    |
| Les azogues de l'amiral don Prancisco Navarro entrè-<br>rent le 28 juin<br>et partirent le 18 avril 1685.                                                                         | 1684    |
| Un galion de l'armée navale du roi, commandé par le<br>capitaine Martin Garcia Suarez,<br>entra, chargé de mercure, le 25 août<br>et partit le 7 mai 1686.                        | 1685    |
| Les azogues de l'amiral royal don Francisco Navarro<br>entrèrent le 15 septembre<br>et passèrent deux saisons d'hiver<br>(12).                                                    | 1686    |
| La flotte du général don Josef Hernandez de Santillan<br>entra le 17 septembre<br>et partit le 29 juin 1688 avec les<br>azogues de l'amiral royal don Fran-<br>cisco Navarro (20) | 1687    |
| Les azogues du gouverneur don Andres Telle de Gus-<br>man entrèrent le 14 septembre<br>et partirent le 30 juillet 1689 (21).                                                      | 1688    |
| La flotte du général comte de Villarruvia entra le 2 et le 10 octobre et partit le 10 juillet 1690 (22).                                                                          | 1689    |
| La flotte du général don Luis de Eques, comte de San<br>Ramier, arriva le 15 octobre<br>et partit le 14 juillet 1693.                                                             | 1692    |
| La flotte du général don Ignacio Barrios - Leal entra                                                                                                                             | 1695    |

| DU MEXIQUE.                                                                                                                                                                    | 46 s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| il mit à la voile le 4 août 1696 (23).                                                                                                                                         |      |
| La flotte du général don Juan Gutierrez de Calzadilla<br>entra le 5 octobre<br>et partit le 28 mai 1698 (24).                                                                  | 1696 |
| La flotte du général don Juan Bautista Mascarua ar-<br>riva le 12 octobre<br>et partit le 29 août 1700 (25).                                                                   | 1698 |
| Les hourques du général don Martin de Azanguren et<br>Zavala entrèrent le 16 novem-<br>bre<br>et partirent en 1699 (26).                                                       | 1698 |
| La ffotte du général don Manuel de Velasco et Texada<br>entra les 6 et 7 octobre<br>elle partit le 11 juin 1702 (27).                                                          | 1699 |
| Les hourques commandés par don Francisco Chacon<br>entrèrent en<br>et partirent avec la flotte de Velasco.                                                                     | 1701 |
| Les hourques de l'amiral don Francisco Antonio Gar-<br>rotte entrèrent avec les azogues en<br>et partirent le 11 janvier 1704 (28).                                            | 1703 |
| La flotte du général don Diégo Fernandez de San-<br>tillan entra le 29 mai<br>et partit le 10 mai 1708.                                                                        | 1706 |
| La flotte de son excellence l'amiral don Andrez de<br>Pez entra le 3 août<br>et partit le 12 novembre 1709 (29).                                                               | 1708 |
| La capitane des azogues et un navire marchand com-<br>mandés par le capitaine de mer et<br>de guerre don Manuel Lopez Pin-<br>tado, entrèrent le 28 juillet<br>et échoua (30). | 1710 |
| La capitane de Barlovent et deux navires marchands<br>commandés par son excellence le<br>duc de Linares, nommé vice-roi                                                        |      |

| MANAGER :                                                                                                                                                                        | ť  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sa 12 oc 1                                                                                                                                                                       |    |
| labro<br>labro<br>la partirada din basilis bertala                                                                                                                               |    |
| des Berries 1911.<br>le 20 Erries arrive le 5 pt. 17-22                                                                                                                          | •  |
| man (31).                                                                                                                                                                        | •  |
| saled the firm or .                                                                                                                                                              |    |
| inited dets Manual Lispes                                                                                                                                                        |    |
| marie de ser de 1716                                                                                                                                                             |    |
| Jan at la rest                                                                                                                                                                   |    |
| sandie par le chef d'escadre                                                                                                                                                     |    |
| les anagues et quatre vaineaux des                                                                                                                                               |    |
| Productive Post                                                                                                                                                                  | )  |
| juillol, et 30 octobre<br>le 3 et le 36 octobre<br>Curacjo fat métamé casamandant<br>d'assadre (36).                                                                             |    |
| Caradjo tus d'assaire (36). Les veinneux de guerre, commandie par les thefs d'as- cadre, des Baltheier Personne. Guebara et des Autonio Serrano. Guebara et des Autonio Serrano. | 17 |
| Gestare et don Antonio Servicent  Grechere et don Antonio Servicent  arriverent le 9 juillet, et partirent  arriverent le 9 juillet, et partirent                                |    |

La flotte du chef d'escuère don Fernando Chacen, com-

peine de trois raintents de guerre

172

| DU MEXIQUE.                                                                                                                                                                                | 463     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                            | Années. |
| et de 16 du commerce, artiva le 26<br>octobre<br>et partirent le 29 mai 1721 (35).                                                                                                         | 1720    |
| Les azogues, sous le commandement de son excel-<br>lence le lieutenant général don<br>Fernando Chocon Médina et Sal-<br>gar, accompagnés de deux vais-<br>seaux de guerre, entrèrent le 26 |         |
| août<br>et partirent le 8 avril 1723 (36).                                                                                                                                                 | 1722    |
| La flotte du chef d'escadre don Antonio Serrano, com-<br>posée de dix-huit navires, entra                                                                                                  | 4500    |
| le 20 septembre<br>et partit le 21 mai 1724 (37).                                                                                                                                          | 1723    |
| Les azogues de Guevara arrivèrent en                                                                                                                                                       | 1724    |
| La flotte du chef d'escadre don Antonio Serrano, com-<br>posée de douze navires, arriva les<br>21 et 22 septembre<br>et partit le 9 juin 1726 (38).                                        | 1725    |
| Les azogues du chef d'escadre don Rodrigo de Torres<br>y Morales, comprenant quatre vais-<br>seaux de guerre et un vaisseau                                                                |         |
| marchand, entrèrent le 30 juillet<br>et partirent le 30 octobre 1729.                                                                                                                      | 1728    |
| La flotte de son excellence le lieutenant général mar-<br>quis de Mart, composée de vingt<br>navires, entre les 22, 23, 24, 27<br>et 28 octobre<br>Sur ces vingt vaisseaux, dix parti-     | 1729    |
| rent pour l'Espagne le 3 mai 1730.  Les azogues du chef d'escadre don Rodrigo de Torres y Morales, qui étaient deux vais- seaux de guerre, arrivèrent le 6                                 |         |
| novembre<br>et partirent le 24 février 1731.<br>Les azogues, commandés par le chef d'escadre don Ga                                                                                        | 1730    |



| CONQUÊTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| briel Perez de Alderete, qui étaient<br>quatre vaisseaux de guerre, en-<br>trèrent le 7 janvier, et partirent le<br>5 mai (39)                                                                                                                                                                                                                                           | 1732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| f d'escadre don Rodrigo. de Torres y<br>Morales, composée de quatre vais-<br>seaux de guerre et de seize navires                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| marchands , entra les 24 , 25 , 26<br>et 28 octobre ,<br>et partit le 25 mai 1733 (40).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vaisseau, comte de Bena y Ma-<br>seran, arrivèrent le G janvier, et<br>partirent le 5 mai<br>Elle était composée de trois navires,<br>savoir: la capitane le Saint-Antoine,<br>l'amiral le Saint-François, la pata-<br>che la Nymphe américaine.                                                                                                                         | 1734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| les vaisseaux du roi qui suivent, com- mandés par don Benito Antonio Es- pinola, partirent pour l'Espagne, savoir: le Saint-Joseph, la Notre- Dame de Guadeloupe, la Nou- velle-Espagne, navire nouvelle- ment construit à Guazaqualcos, était la capitane, enfin le Saint- Jérôme, qui portait aussi le nom de Retiro, et qui faisait partie de la flotte de Barlovent. | 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| excellence le lieutenant général don<br>Manuel Lopez Pintado, composée<br>de quatre vaisseaux de guerre et<br>de onze navires marchands, arriva<br>les 18, 19, 21, 22 et 24 février,<br>et les 2 et 5 mars<br>Elle était partie de Cadix le 22 no-                                                                                                                       | 1736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | briel Perez de Alderete, qui étaient quatre vaisseaux de guerre, entrèrent le 7 janvier, et partirent le 5 mai (39)  f d'escadre don Rodrigo de Torres y Morales, composée de quatre vaisseaux de guerre et de seize navires marchands, entra les 24, 25, 26 et 28 octobre, et partit le 25 mai 1733 (40).  Il le commandement du capitaine de vaisseau, comte de Bena y Mazeran, arrivèrent le 6 janvier, et partirent le 5 mai Elle était composée de trois navires, savoir: la capitane le Saint-Antoine, l'amiral le Saint-François, la patache la Nymphe américaine.  les vaisseaux du roi qui suivent, commandés par don Benito Antonio Espinola, partirent pour l'Espagne, savoir: le Saint-Joseph, la Notre-Dame de Guadeloupe, la Nouvelle-Espagne, navire nouvellement construit à Guazaqualcos, était la capitane, enfin le Saint-Jérôme, qui portait ausai le nom de Retiro, et qui faisait partie de la flotte de Barlovent.  excellence le lieutenant général don Manuel Lopez Pintado, composée de quatre vaisseaux de guerre et de onze navires marchands, arriva les 18, 19, 21, 22 et 24 février, et les 2 et 5 mars |

Années .

dans ce port que du 9 au 10 mai 1737 (41).

Les navires du Roi le Saint Jérôme, autrement le Retiro,
Notre-Dame del Pilar appelé aussi
le Lanfranco, partirent pour l'Espague sous le commandement du capitaine de navire, don Ignazio
Dautebil, commandant de la flotte
reyale de Barlovent, le 18 juin

Le premier de ces bâtiments avait à bord les deniers royaux, et des marchandises appartenant à des particuliers; le second, qui n'était chargé que de marchandises, était

considéré comme vaisseau marchand (42).

Les azogues commandés par le chef d'escadre don Andrès Rexio, comprenant deux vaisseaux de guerre et un navire marchand, arrivèrent les 19 et 23 décembre

et partirent de conserve avec la flotte de Pintado le 10 mai 1737.

Les azogues sous les ordres du capitaine de frégate dou Daniel Huoni qui étaient deux vaisseaux de guerre, nommés le Grand-Léon et le Lanfranco, entrèrent le 15 mars (42)

Ils avaient été frêtés comme vaisseaux marchands par don Juan Ramirez Ortuno, et partirent le 2 février 1739 avec l'escadre de don Josef Pizarro, composée de quatre vaisseaux de guerre qui étaient partis de la Havane pour escorter ces azogues. Ces derniers bâtiments entrèrent les 28, 29, et 30 décem1736

1736

1738

3о

10.

#### CONQUÈTE

Appen.

bre 1738, le jour même de leur départ ils furent assaillis par le vent du nord, qui fit échouer le Lanfranco. Deux navires de l'escadre, nommés l'Espérance et l'Incendie, eurent leurs câbles coupés par la quille du Lanfranco, qui donna à la côte. Le 12 février, le Saint-Jean et la Castille arrivèrent dans ce port, et tous partirent ensemble le 19 avril de la même année; la Castille remplaça le Lanfranco (44).

La guerre avec l'Angleterre fit suspendre le départ des gottes et des azogues pour ce royaume ; il commença à arriver des vaisseaux marchands sous pavillons neutres ou espagnols, le premier jeta l'ancre le 3 juin 1740. Les arrivages continuèrent jusqu'au 19 mars 1756. Pendant cette suspension de quinze années, neuf mois et seize jours, il arriva cent soixante-quatre transports, sans compter vingt-quatre avisos, savoir : quarante-cinq sous pavillon neutre, dont quarante français, trois hollandais, un impérial, un portugais, et plus, cent dixneuf Espagnols (45).

La flotte du chef d'escadre don Joachin Villena, composée de deux vaisseaux de guerre et de dix navires marchands, jeta l'ancre les 10, 12 et 13 mai elle repartit le 2 mai 1758 (46, 47).

La sotte de son excellence le lieutenant général don Carlos Reggio, composée de deux navires de guerre, nommés l'Espagne et le Dragon, et de douze navires du 1757

DU MEXIQUE.

467

Années.

commerce, partit de Cadix le 29 juin 1760, entra à la Vera-Cruz les 5 et 7 septembre

1760

Elle fit voile pour l'Espagne le 3 mai 1761, et arriva à Cadix le 7 septembre (47).

La flotte du général don Augustin de Idiaguez composée de deux vaisseaux de guerre,....

Nota. J'ai fait copier cette liste sur une autre qui est en possession d'Antonio d'Enriquez, juge au tribunal maritime de Cadix, autrefois de Séville. Les deux derniers articles paraissent avoir été ajoutés par don Antonio, ils sont de sa main, ainsi que les notes. Je crois certainement que tout le reste est de quelqu'un qui écrivait à la Vera-Cruz.

#### HOTES.

- (1) Depuis l'année 1590 jusqu'en 1694 il régna en Espagne une peste nommée del Moquillo, qui empêcha d'expédier des flottes.
- (2) L'an 1589 on commença la fondation du môle de la Nouvelle-Vera-Cruz, et les anciennes maisons royales y furent transportées.
- (3) En 1600 on construisit à la Nouvelle-Vera-Cruz, un ermitage en planches, aux frais d'une négresse et sous l'invocation de saint Sébastien, qui fut reconnu comme patron de cette ville en 1618. C'est dans cette chapelle qu'on dit la première messe.

# U MEXIQUE. en qualité de vice-roi son excellence le com nelos passa su Pérou. nous passa su rerou. Tier l'évêque de Meshoan arriva en qualité de Partit pour l'Espague à bord de cette flotte, et to de Montesume arriva sur cetto flotte, son ex-Passa an Pérou, et mourut avant de prendre sissif partie de cette flotte; elle ne portait que cure sans autre marchandise. Lorsqu'elle retourns la comiesso de Canelo. ces hourques une épidémie dite vomissement sévit avec beaucoup de violence sur cette flotte; ellence le vice-roi, duc d'Alburguegue, arriva et dem navires marchands espagnols, tous les arriva sur cette flotte en qualité de gouverneur. Sue retourns en Espagne sur cette flotte. 2 Fa-age dans le canal de Bahama, et le général se Extarquis de Valero, nommé vice-roi, arriva sur celle trairel de ces azogues, firent naufrage sur les côtes de sapillo qui était à bord en qualité de commissaire, rince de Santo-Bono, vice-roi du Pérou, retourna rquis de Casafucrte, nommé vice-roi, arriva sur Espagne le marquis de Valero. nommée la Sainte-Bene, autrement le Campi, sonde : l'amiral se sauva sur une planche aiusi

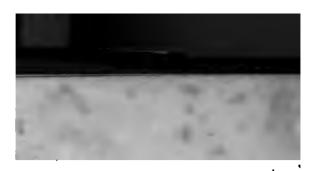

### . CONQUETE

- (4) En 1638, den Juan de Palefer, delique de Pueble, flet premi à le vice-royanté.
- (5) Cotto Spito amena; lo comio do Selvatierra , nommá vico-rel ( je crelo gna l'anteur vent parier de la flotte d'Oxbea arrivée en 1636).
- (6) C'ort-à-dire du dessue de vent : probablement la ficile de station sex.
- (7) Le 22 octobre 1867, l'erchevigen de Yeasten acrive en qualité de vier-rei, et mouret le 22 octombre 1869; ses fonctions favont recoplies per le consoil royal.
- (8) Son excellence le comte d'Alba de Liste erriva sur cette flotte en qualité de vice-goi.
- (9) Cette figite amone le vice-roi, den d'Alburguagne (sie), le comte d'Alva de Liste passe en Péron.
- (10) Cotte espitane avait à bord un visiteur du seint-office.
  - (11) Les Angleis brâlèrent cette flotte à Sente-Crus de Ténériffs.
  - (12) Cos galions partirent pour Santanter.
- (13) Son excellence le comte de Banos arriva à bord de cette flotte ; le des d'Alburguegue reteurna en Espagne.
- (14) En 1664 l'évêque de la Puebla de los Angules fat nomané vicerei,
- (15) Ces galions amendront en qualité de vice-roi son excellence le marquis de Mancera.
- (16) Son excellence le comite de Bance retourne en Espagne sur cette ficite.
- (17) Cette flotte amena commé vice-roi le due de Verraques, qui mourut amuitôt son arrivée à Mezico. Il fut remplacé par l'évêque don Francisco Payo de Rivera; le marquie de Manoera retourna en Espagne à bord de cette flotte.
- (18) Cette flotte avait à bord le vice-roi marquis de la Laguna : don Francisco Payo retourna en Espagne.
- (18 bis) Le 18 mai 1583 cette ville fut surprise par les pirates Lorencillo Agramont et Banhozzi, qui commandaient treize vaisseaux montés par douze cents hommes.
- (19) A bord de ces azogues était son excellence le vice-roi, don Melchior Portocarrera, comte de la Moneloa.
- (20) Son excellence le comte de la Laguna retourna en Espague à bord de cette flotte.

## DU MEXIQUE.

- (21) Ces azogues amenèrent en qualité de vice-roi son excellence le comte de Galvez; le comte de la Mondoa passa au Pérou.
- (22) L'an 1696, le 18 février l'évêque de Mechoan arriva en qualité de vice-roi.
- (23) Le courte de Galvez partit pour l'Espagne à bord de cette flotte, et mourut pendant la traversée.
- (24) Son excellence le comte de Montezume arriva sur cette filotte, son excellence le comte de Canete passa au Pérou, et mourut avant de prendre possession.
- (25) La patache amirale faisait partie de cette flotte; elle ne portait que quinze cents quintaux de mercure sans autre marchandise. Lorsqu'elle retourna en Espagne elle avait à bord la comtesse de Canete.
- (a6) Il régna à bord de ces hourques une épidémie dite vomissement noir.
- (27) Le vomissement noir sévit avec beaucoup de violence sur cette flotte; elle ramena en Espagne le comte de Montezume.
- (28) L'an 1702 son excellence le vice-roi, due d'Alburguegue, arriva à bord d'un navire français.
- (29) Excepté la capitane et deux navires marchands espagnols, tous les autres bâtiments de cette flotte étaient français.
  - (30) Le duc de Linarez arriva sur cette flotte en qualité de gouverneur.
  - (31) Le duc d'Alburguegue retourna en Espagne sur cette flotte.
- (32) Cette flotte fit nanfrage dans le canal de Bahama, et le général se noya.
- (33) Son excellence le marquis de Valero, nommé vice-roi, arriva sur cette flotte.
- (34) La capitane, et l'amiral de ces azogues, firent naufrage sur les côtes de Campèche. Don Josef Campillo qui était à bord en qualité de commissaire, peignit parfaitement ce naufrage.
- (35) Son excellence le prince de Santo-Bono, vice-roi du Pérou, retourna en Espagne à bord de cette flotte.
- (36) Son excellence le marquis de Casafuerte, nommé vice-roi, arriva sur ces azogues,
  - (37) Cette flotte ramena en Espagne le marquis de Valero.
- (38) La capitane de la flotte nommée la Sninte-Bone, autrement le Campi, fut brisée au moment de jeter la sonde; l'amiral se sauva sur une planche ainsi

## 470 CONQUÊTE DU MEXIQUE.

que beaucoup d'autres marins. Plus de quatre cents hommes périrent dans l'inocendie.

- (39) Au moment où ces asogues entrèrent dans le port, la Conception fut assaillie par le vent du nord et périt; plus de cinq cents hommes et deux femmes moururent.
- (40) Cette flotte fit naufrage dans le canal de Bahama: les vaisseaux de commerce échappèrent seuls à ce désastre, c'étaient le Munguia, le Chaves, le Charanquero et un nouveau bâtiment de guerre qui se réfugia à la Havane et déboucha sans ensabler comme avaient fait les autres. Il y eut beaucoup de monde de noyé, et l'on perdit des sommes considérables appartenant à des particuliers on faisant partie des revenus du roi.
- (41) Le vaisseau de sa majesté la Sainte-Rose, armé en patache, et qui faisait partie de cette flotte fit naufrage, mais personne ne périt.
- (42) Son excellence le marquis del Castel Fuerte, ancien vice-roi du Péron, retourna en Espagne sur un de ces vaisseaux.
- (43) L'Incendie naufragea le 2 février 1739, le même jour le Lanfranco échona sans qu'on pût le sauver.
- (44) Le 30 juin 1740, à buit heures et demie du soir, son excellence le duc de la Consquista, vice-roi de ce royaume, arriva à bord d'une balandre après avoir échappé sux Anglais qui avaient pris un vaisseau hollandais sur lequel il voyageait. Il mourut le 22 août 1741: l'audience royale prit le gouvernement.
- (45) Le 5 octobre 1742, le comte de Fuenclara, grand d'Espagne, arriva en qualité de vice-roi, il repartit le 2 septembre 1746.
- (46) Le 6 juin 1746 son excellence le comte Francisco Guemes Ozcasitas, gouverneur et capitaine général de la Havane, nommé en 1750 par sa majesté comte de Revilla Xixedu et son gentilhomme de la chambre avec émoluments, arriva dans ce port venant de la Havane, il partit pour l'Espagne le 9 avril 1756.
- (47) Son excellence don Augustin Ahumada et Villalor, marquis de las Amarillas arriva en qualité de vice-roi, le 3o septembre 1755.
- (48) Son excellence le marquis de Cruilles arriva à bord de la flotte de Reggio.

FIN DU DIXIÈME VOLUME.

# TABLE ANALYTIQUE

# DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS CE VOLUME.

|                                                                                       | Pages . |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Itinéraire du voyage de la flotte du roi catholique à l'île<br>de Yucatan dans l'Inde | 1       |
| Relation abrégée sur la Nouvelle-Espagne, et sur la                                   | _       |
| grande ville de Temixtitan Mexico                                                     | 49      |
| Lettres de Pédro Alvarado à Fernand Cortès                                            | 107     |
| Seconde lettre de l'édro Alvarado à Fernand Cortes                                    | 127     |
| Relation de Diégo de Godoi, adressée à Fernand Cortès.                                | 151     |
| Lettre du frère Pierre de Gand, autrement dit de Mura.                                | 193     |
| Lettre du révérend père Francesco de Bologne                                          | 205     |
| De l'ordre de succession observé par les Indiens relati-                              |         |
| vement à leurs terres et de leurs territoires commu-                                  |         |
| naux                                                                                  | 2:3     |

# 472 TABLE DES MATIÈRES.

| •                                                           | rega. |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Des cérémonies observées autrefois par les Indiens lors-    |       |
| qu'ils faisaient un tecle                                   | 233   |
| Serment prononcé par les naturels de la Nouvelle-Es-        |       |
| pagne quand on les fait tecles                              | 241   |
| Lettre de Ramirez de Fuenleal, évêque de Saint-Do-          |       |
| mingue, à sa majesté Charles V                              | 243   |
| Rapport de don Antonio de Mendoza, vice-roi de la           |       |
| Nouvelle-Espagne                                            | 261   |
| Relation, de ce qui, d'après la volonté de Dieu, est ar-    |       |
| rivé le samedi 10 du mois de septembre 1541, à deux         |       |
| heures après le coucher du soleil, dans la ville de         |       |
| Santiago de Guatimala                                       | 271   |
| Lettre de don Juan de Zarate, évêque d'Antequera, à         |       |
| Philippe II.                                                | 287   |
| Lettre du chapelain frère Lorenzo de Bienvenida à Phi-      |       |
| lippe II                                                    | 307   |
| Avis du vice-roi don Antonio de Mendoza                     | 345   |
| Mémoire des services rendus par le gouverneur don           |       |
| Francisco de Ibarra                                         | 367   |
| Lettre des chapelains frère Toribio et frère Diégo d'O-     |       |
| larte, à don Luis Velasco                                   | 401   |
| Requête de plusieurs chess indiens d'Atitlan à Philippe II. | 415   |
| Extrait de l'histoire de Philippe II, roi d'Espagne, par    |       |
| Luis Cabrera de Cordoue                                     | 419   |
| Envois d'or et d'argent faits par les gouverneurs et vice-  |       |
| rois du Mexique                                             | 451   |
| Liste générale des flottes et azogues qui sont entrés dans  |       |
| le port de la Vera-Cruz depuis la conquête jusqu'à          |       |
| l'année 1760                                                | 455   |
| Notes                                                       | 46-   |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU DIXIÈNE VOLUME.

-

.

.

•

-



.

•





•

.

.